

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



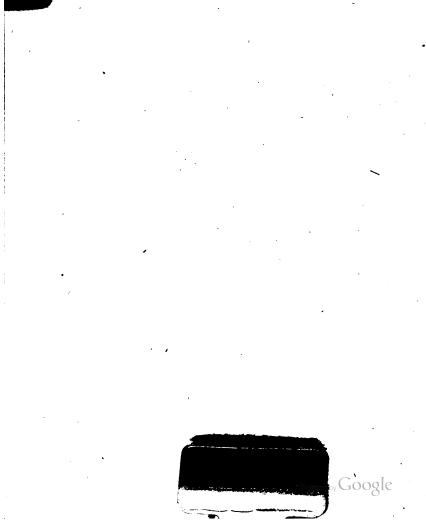

# VOYAGES DU CHEVALIER CHARDIN, EN PERSE.

# **VOYAGES**

## DU CHEVALIER CHARDIN,

## EN PERSE,

## ET AUTRES LIEUX DE L'ORIENT,

Enrichis d'un grand nombre de Belles Figures en Taille-Douce, ' Représentant les antiquités et les choses remarquables du pays.

## NOUVELLE ÉDITION,

Soigneusement conférée sur les trois éditions originales, augmentée d'une Notice de la Perse, depuis les temps les plus reculés jusqu'à ce jour, de Notes, etc.

## PAR L. LANGLÈS,

Membre de l'Institut, un des Administrateurs-Conservateurs de la Bibliothèque Impériale, Professeur de Persan à l'École Spéciale des Langues Orientales vivantes, Membre de la Société Royale de Gattingue, de la Société d'Émulation de l'Ile-de-France, du Musée de Francfort, etc.

TOME DIXIÈME.



PARIS,



LE NORMANT, IMPRIMEUR-LIBRAIRE.

1811.

1(

Digitized by Google

Communication of the Communica

,

# VOYAGE

## DU CHEVALIER CHARDIN.

Suite du couronnement de Soleimaan, troisième du nom, deux cent trentequatrième roi de Perse.

Les débauches du roi alloient toujours le même train; mais il n'en étoit pas de même de sa santé qui diminuoit de jour en jour. Car, comme ce jeune prince se noyoit dans les excès du vin et des femmes, il étoit impossible qu'elle n'en demeurât altérée. Pendant tout le cours de cette année, il l'eut toujours mauvaise, quelque remède que les médecins y apportassent, parce qu'il y contribuoit peu de son côté. S'il quittoit quelquefois le vin par leur conseil, cela ne duroit pas long-temps, et il le reprenoit avant qu'il eût eu le loisir de réparer ses forces: c'est pourquoi il étoit toujours malade, et avoit toujours le visage défait; la foiblesse du corps se communiquoit à Tome X.

l'esprit, et le rendoit incapable de vaquer aux emplois où sa condition l'appeloit.

Cependant la cherté du pain augmentoit à Ispahan, et même le peuple crioit tout haut contre le prix excessif qu'on le vendoit. Il y avoit plusieurs causes de cette cherté: premièrement, l'année dernière n'avoit rendu presque que la moitié de ce qu'on attendoit, parce que les sauterelles avoient ravagé les moissons; ensuite, la foule de la cour étoit venue tout à coup se rendre à Ispahan, sans qu'on s'y attendît, et ainsi l'on n'avoit point pensé d'y faire venir de dehors des grains avant l'hiver. De plus, dans la nouveauté de ce règne, la plupart des officiers du royaume venant se présenter à la cour, et quantité de particuliers, par curiosité ou pour leurs affaires, y abordant de tous côtés, le nombre des habitans étoit accru de la moitié; et il falloit par conséquent que le prix des denrées doublât à proportion. Mais ce qui rendoit toutes sortes de vivres plus chères, c'étoit la mauvaise apparence de la récolte prochaine, qui ne montroit pas devoir être plus abondante que celle de l'année passée: car, comme les moissons se font en ces climats aux mois de juin et de juillet, l'on peut juger dès les mois de mars et avril ce qu'elles rapporteront; c'est pourquoi les marchands de blé et les boulangers, qui voyoient bien qu'infailliblement les grains seroient rares et augmenteroient encore de prix, ne se vouloient point défaire de ceux qu'ils avoient, reculant toujours pour attendre la saison plus éloignée, et que le prix des choses haussât. De cette sorte, l'apparence d'une famine à venir en faisoit une présente. Enfin, le mauvais gouvernement étoit en partie cause de cette cherté. parce que les lois n'étoient point observées, et que les magistrats négligeoient leur devoir, sans crainte d'en être punis. Voilà pourquoi le mohteseb (mohhteceb), ou chef de police, recevoit des présens de ceux qui vendoient les choses nécessaires à la vie; et, pour les gratifier, il faisoit publier toutes les semaines le prix des choses selon que ces gens-là le désiroient, c'est-à-dire, un prix excessif et des trois quarts plus haut qu'il n'étoit du temps du feu roi; car il faut remarquer que c'est une coutume en Perse, que tous les samedis ce chef de police règle la valeur de toutes les denrées pour la semaine suivante, que les vendeurs n'oseroient excéder sans de très-grièves peines. Cette friponnerie donc du juge de police, qui n'appréhendoit point le gouvernement présent, faisoit vendre toutes choses au double et au triple.

Le peuple, presque ruiné par cette cherté, redoubloit ses cris, de sorte qu'ils arrivèrent jusqu'à

A 2

la porte du palais Royal; Sa Majesté en fut touchée, et, pour y apporter quelque remède, elle commit l'affaire à Aly Kouli Kaan (A'ly-Qouly-Khan), généralissime des armées. Celui-ci commença d'y travailler par une action de générosité et de justice, qui le fit craindre par tous les marchands et les vendeurs de grains, et lui attira toutes les bénédictions du menu peuple. Il avoit commandé à un des plus renommés négocians d'Ispahan d'envoyer sur la place le premier jour du marché deux cents sacs de blé, et de ne le vendre qu'au même prix qu'il se vendoit l'année précédente. Le marchand crut qu'il vouloit qu'on lui sit quelque présent : c'est pourquoi, au jour de marché, pensant par là s'exempter d'obéir au commandement qu'il lui avoit fait, il lui envoya deux cents tomans, qui sont quelque mille pistoles. Le généralissime extrêmement indigné le fait venir devant lui. « Chien que tu es, lui dit-il, » est-ce ainsi que tu veux acheter la famine de la » ville? Pour l'affront que tu m'as fait, reçois » deux cents coups de bâton sur la plante des » pieds. » Il les lui fit donner à l'heure même, et outre cela, le condamna à mille écus d'amende qu'il s'appliqua, envoyant les dix mille livres au roi.

Il fit aussi d'abord bâtir un grand four dans la place Royale, et un autre dans la place publique, et ordonna aux crieurs de publier que c'étoit pour y jeter vifs ceux qui vendroient le pain à plus haut prix que la taxe, ou qui cacheroient leur blé. Ces fours brûlèrent continuellement durant un mois; mais on n'y jeta personne, parce que nul ne voulut se hasarder à éprouver un si rigoureux supplice par sa désobéissance.

En même temps il alla visiter lui-même tous les greniers et les magasins de blé et de farine, qui étoient à Ispahan; et, ayant pris par écrit le nombre qu'il y en avoit chaque semaine, il commandoit aux marchands d'en envoyer une certaine quantité à proportion de ce que leurs magasins en contencient, et de ne les vendre qu'un certain prix, et de n'en délivrer qu'à ceux qui porteroient un billet de sa main. Il fit le même commandement pour l'orge, si bien que, pendant presque toute l'année, on ne pouvoit avoir de blé ni d'orge, sans un billet marqué de son cachet. Chaque boulanger en alloit querir un toutes les semaines; et, comme ce seigneur savoit précisément ce que chacua d'eux en débitoit, il ne lui permettoit par le billet d'en acheter que ce qu'il lui en salloit. Pour cela il fit désenses aussi aux boulangers de vendre du pain à d'autres qu'à ceux de leur quartier, et de leur en vendre davantage que ce qu'il leur falloit pour leur subsistance ordinaire, afin que ces boulangers ne pussent pas dire que des personnes du dehors seroient venues acheter de leur pain, ou que celles de leur quartier en auroient acheté en une semaine plus qu'en l'autre, et qu'ainsi le débit n'en pourroit pas toujours être égal. Pour le prix, il ordonna qu'à l'avenir le batman-cha (batmen-chdh) de pain (poids royal de Perse, qui revient à onze livres trois quarts du nôtre) ne se vendroit qu'un abassy (a'bbâcy), qui sont dix-huit sous.

Par ce bon ordre il soulagea merveilleusement le peuple qui auparavant payoit ces onze livres trois quarts de pain un abassy un quart, qui sont vingt-deux sous six deniers; et cela fut cause qu'il y en eut suffisamment. Ainsi les plaintes et les cris cessèrent,; car, les boulangers étant obligés de fournir à ceux de leur quartier autant de pain qu'il leur en faudroit, personne ne s'apercevoit de la disette, sinon parce qu'il payoit alors dixhuit deniers de ce qui ne lui coûtoit qu'un sou au temps de l'abondance; et, pour faire que ce débit se pût toujours maintenir, il envoyoit aux bourgs, villes et villages des environs jusqu'à la distance de huit à neuf journées, et obligeoit chaque lieu d'envoyer un certain nombre de charges de blé ou de farine à Ispahan, et de l'y vendre le prix qu'il lui marquoit. Il en vint par

ce moyen assez pour nourrir la ville pendant six mois. Lorsque quelque quantité considérable arrivoit, on la faisoit entrer comme en triomphe, le peuple marchant devant avec les instrumens de musique, et les bêtes de charge qui le portoient, étant couvertes de housses et d'une infinité de grelots et de sonnettes qui faisoient, avec les cris de joie de la populace, un bruit confus et assez plaisant.

Il y eut quelques villages qui vouloient saire les mutins, et qui refusoient d'envoyer des blés; mais la punition des habitans d'Ispahanim - cha (Isspahánitchéh, ou Spahánek, t. VIII, p. 193), donna de la crainte à tous les autres. Le généralissime avoit dépêché en ce lieu, qui est un grand bourg de quatre mille maisons à deux lieues d'Ispahan, un de ses officiers avec un commandement du roi, portant ordre à ceux de ce bourg d'envoyer vendre en la ville capitale deux cents sacs de farine pour la nécessité présente. Les villageois répondirent qu'ils ne s'informoient point de la disette des vivres qui pouvoit être dans la ville; qu'ils avoient payé les droits et les impôts qu'ils devoient pour la récolte passée, qu'ils n'avoient que faire de porter vendre leurs blés ni leurs farines à Ispahan; que ceux qui en voudroient acheter, vinssent chez eux, et qu'ils n'entendoient point les vendre que dans leur bourg même. L'officier remontra

aux principaux que la volonté de Sa Majesté étoit telle; il leur présenta le commandement du roi qu'il avoit dans les mains; et comme ils lui parloient avec trop peu de respect, il mit l'épée à la main, pensant les réduire à la raison. Ces paysans qui n'entendoient point de raillerie, se jettent sur l'officier, l'accablent de coups, et déchirent le commandement du roi, disant qu'il étoit contrefait et supposé.

Le généralissime, indigné de cette rebellion, en fit le rapport au roi qui lui commanda d'en faire le châtiment. Ce seigneur envoya deux cents de ses gardes, qui donnèrent des coups de bâtons jusqu'à l'excès aux principaux de ces paysans; il les condamna outre cela à une amende de cent mille écus, qui fut néanmoins réduite au tiers: mais ce fut après bien des prières et des soumissions, et un présent pour le généralissime de dix mille livres, tout cela payé comptant.

Le même seigneur, dans ce temps-là, trouva moyen de se venger d'un resus que les Arméniens lui avoient sait, et prit pour cela le prétexte de cette commission que le roi lui avoit donnée de sournir Ispahan de blé. Ces Arméniens sont les chrétiens nés dans Ispahan. On les appelle ainsi parce qu'ils sont originaires d'Arménie, d'où le grand Habas les transporta dans le cœur du

royaume : à présent leur principale colonie est dehors l'enceinte de cette capitale en un lieu proche, et qui n'est séparé de la ville que par le fleuve, comme il a déjà été dit (\*). Les Perses les appellent comme nous Armeni pour la même raison. Ils appellent aussi les deux Arménies, l'une Armen-la-Grande, et l'autre Armen-la-Basse. Haly Kouli Kaan, au commencement qu'il arriva à la cour, ayant besoin d'argent pour former son train et avancer ses bâtimens, et ne sachant où en trouver, un jour que quelques-uns de ces Arméniens pour quelques affaires étoient chez lui, il leur demanda lesquels de leurs gens étoient les plus riches. Ceux-ci lui en nommèrent cinq ou six, et entr'autres un Koga (Khòdjah) Zakara. Le généralissime se souvint de ce nom, et deux jours après, un autre Arménien étant venu pour lui présenter quelque requête, il s'enquit de lui s'il connoissoit le marchand Zakara: celui-ci lui répondit qu'il le connoissoit; sur quoi ce seigneur lui commanda de l'aller querir. L'Arménien ne pensoit pas que le généralissime lui parlât de ce riche Zakara que les premiers lui avoient nommé, mais d'un autre de ce même nom, qui, avec ses deux frères, manioit l'argent

<sup>(\*)</sup> Voyez la description d'Ispahan, t. VIII, pag. 99 et suiv. et le mot Arménie, à la table des matières. (L-s.)

du roi, et qui a toujours des sommes notables dans ses mains pour acheter dans les pays étrangers les choses de prix qui peuvent plaire à Sa Majesté; il alla donc chercher ce dernier. Le généralissime qui croyoit avoir affaire au marchand Zakara, le fait asseoir pendant deux heures de temps, et le traite d'une manière très-obligeante jusqu'à le faire dîner avec lui.

Après avoir dîné, le généralissime dit : « Koga » Zakara, marchand Zacharie, me pourrois-tu » bien faire le plaisir de me prêter deux cents to-» mans (qui sont quelque dix mille livres), j'at-» tends en peu de temps de grandes sommes; et » alors je te rendrai ce que tu m'auras prêté avec » l'intérêt, et dans les occasions tu verras que je » sais reconnoître ceux qui m'obligent.» L'Arménien lui repartit: « Seigneur, non-seulement deux » cents tomans, mais deux mille s'il vous les » plaît. » Ce seigneur fut très - content de cette. réponse; il lui en témoigna beaucoup de satisfaction, et lui demanda s'il ne pouvoit pas lui. faire compter cet argent dans le jour même. L'Arménien, adroit au possible, lui réplique : « Ce sera » quand vous voudrez; mais il faut qu'auparavant » vous ayez la bonté de me permettre de vous » dire une parole. Deux frères que j'ai, et moi, » nous sommes commis de Sa Majesté, l'un est aux

» Indes, et l'autre en Europe; et pour moi, comme » vous voyez que je réside ici, tout l'argent que » nous manions est au roi; c'est pourquoi, sei-» gneur, il faudra que le reçu que vous m'en » donnerez, soit scellé du cachet du roi, et il » n'y aura plus rien qui m'empêche de vous li-» vrer telle somme que vous désirerez. » Le généralissime vit bien qu'il étoit trompé; car il n'y avoit rien à saire avec l'argent du roi, et rempli de dépit, renvoya le marchand, s'imaginant que les Arméniens le lui avoient nommé tout exprès pour éluder sa demande, en la lui faisant saire inutilement au commis du roi, duquel on n'oseroit emprunter d'argent. Ce n'étoit pourtant qu'une méprise que l'équivoque du nom avoit causée. Comme ces Arméniens ne se font appeler que par leurs noms propres qu'ils ont reçus au haptême, et ne portent point de surnom, il y en a quantité qui s'appellent les uns comme les autres.

Le généralissime voulut faire une seconde tentative; et deux jours après, il trouva l'occasion de réitérer sa demande. Le heloonter (hèldunter) des Arméniens, qui est leur chef et seul gouverneur, et c'est pourquoi on lui donne ce titre, qui signifie le plus grand; celui-ci, dis-je, ayant fait quelques présens au roi, Sa Majesté lui envoya l'habit royal; il s'en revêtit, et, suivi des plus considérables de sa nation, il vint rendre grâces au roi, et lui baiser les pieds; il fut ensuite selon la coutume, avec tous ceux qui l'accompagnoient, saluer les plus puissans de la cour, comme pour les remercier d'avoir contribué à lui faire donner cet habit, lorsqu'il arriva chez le généralissime, il le fit asseoir, et tous ceux qui l'accompagnoient; et après les premiers complimens, il leur demanda à emprunter cette somme de deux cents tomans; les assurant qu'il les leur rendroit au plus tôt avec les intérêts, et qu'il les protégeroit dans les affaires qu'ils auroient à la cour. Ces gens-ci auxquels les grands de Perse sont souvent de semblables demandes, mais qu'ils leur resusent aussi d'ordinaire fort librement, et qui d'ailleurs connoissoient assez l'humeur du personnage à qui un prêt eût été un don; lui répondirent qu'ils s'estimeroient bien heureux de lui pouvoir rendre ce service, mais que dans l'état où se trouvoient maintenant leurs affaires, il leur étoit impossible: que tout leur argent étoit aux Indes et en Europe entre les mains de leurs vikils ou commis, et qu'avant leurs retours, ils n'avoient pas moyen de lui sournir cette somme. Eh bien, répliqua le général, prétez m'en du moins la moitié; de là il se réduisit au tiers. Ces imprudens, intéressés par une avarice sordide, lui refusèrent encore cette moindre somme, sans faire réflexion sur le crédit qu'avoit ce seigneur, et qu'il leur pourroit susciter quantité de mauvaises affaires. Le généralissime fort indigné les fit à l'heure sortir de devant lui, en les appelant des chiens, et leur tournant le dos pour ne pas recevoir leur salut; et, trois semaines après, il envoie un commandement à leur chef, de la part du roi, de faire venir en la ville quarante mille batman-cha (batman-chah) de sarine, qui sont quelque cinq cents quintaux. Le chef des Arméniens fit réponse que dans tout le bourg, il n'y en avoit pas tant, et que d'en faire venir d'ailleurs, il n'y avoit point d'apparence, puisqu'avec les frais de voiture elle leur reviendroit à un abassis (a'bbacy) et un quart chaque poids d'onze livres trois quarts, et que néanmoins le roi entendoit qu'on ne vendit ce poids qu'un abassis seulement: en quoi il y auroit la cinquième partie de perte pour eux. Ce compte étoit juste, et le généralissime le savoit bien, et qu'ils perdroient au moins dix mille livres sur ce qu'il leur faisoit demander de farines : c'est aussi ce qu'il prétendoit, il voulut que cette somme qu'ils avoient refusé de lui prêter, leur tournât en pure perte. Ce seigneur, là-dessus ne se contentant pas de leurs raisons, leur envoie dire qu'ils eussent à sournir ce nombre de sarine, qui leur

avoit été ordonné; que leur habitation étoit des dépendances d'Ispahan, et qu'ils étoient obligés, aussi-bien que les autres, de secourir la capitale dans la nécessité où elle se trouvoit; que c'étoit un ordre exprès de Sa Majesté. Les Arméniens, quoi qu'on leur pût dire, n'en voulurent rien faire: ils soutenoient qu'ils n'étoient point obligés à cette surcharge; que, par le traité qu'ils avoient fait avec le roi, ils étoient exempts de tous impôts et de tous nouveaux droits, en payant à Sa Majesté, chaque année quatre cents tomans, qui sont environ vingt mille livres, et que, quand même il y auroit une véritable famine dans la ville (ce qui n'étoit pas, Dieu merci), l'on n'auroit pas lieu de rien exiger d'eux au-dessus de cette somme.

Ils avoient raison; mais leur partie avoit la force. Il étoit résolu de les pousser à bout, et ne traitoit pas moins que de faire arrêter prisonniers les principaux d'entr'eux. Comme ils en eurent reçu avis, ils envoyèrent toutes leurs femmes au nombre de plus de trois cents à la porte du haran (hharem), ou du palais des femmes, pour attendre là le roi et lui demander justice. Elles prirent le temps que Sa Majesté y étoit, et elles se rangèrent devant la porte contre les murailles. Il faut remarquer que c'est en ce lieu où ceux qui veulent demander justice ou obtenir quelque

grâce, le viennent faire, et que les gardes n'oseroient, sous peine de la vie, empêcher personne
de s'y présenter et implorer à haute voix la justice du prince. Elles menèrent un si grand bruit,
qu'on l'entendit jusqu'au-dedans du palais; et Sa
Majesté, en ayant su la cause, leur envoya commandement de se retirer, et qu'on donneroit ordre
à leur affaire.

Le généralissime ne laissa pas de presser ces Arméniens et de les menacer de prison; à quoi ils ne trouvèrent point d'autre remède que de renvoyer, les jours suivans, pour une seconde fois leurs femmes au palais et au même endroit. Ces semmes commencèrent à y faire le même bruit que les premiers jours; et entendant dire que Sa Majesté alloit sortir par la porte du palais qui donne dans l'allée Royale, elles coururent en foule de ce côté-là avec tant d'emportement, qu'une troupe d'elles vint jusqu'à toucher au cheval du roi. Les sophis et valets de pied qui marchent devant et alentour, leur criant hyeri, c'est-à-dire. gare, les écartèrent à peine ; car ces semmes enragées commencèrent à leur jeter des pierres, et une d'entr'elles eut bien l'audace de mettre la main sur la bride du cheval du roi. Sa Majesté, déjà bien étonnée de ce tumulte, le fut encore dayantage de cette action. Pour sa jeunesse et son peu d'expérience, il ne savoit comment il en devoit user : il ne faisoit seulement que dire qu'on les chassat, qu'elles s'en allassent, et qu'il leur rendroit justice. Avec tout cela il eut assez de peine à se débarrasser de ces démoniaques.

En même temps les Arméniens avoient sait présenter d'un autre côté par un eunuque à la mère du roi une requête, comme étant sous sa protection, parce que leur bourg est une des places qui lui est assignée pour son apanage. Cette princesse la reçut et promit de faire office pour eux. En esset, dès que le monarque son fils sut rentré chez elle, elle le supplia de vouloir remettre à ces pauvres Arméniens cette surcharge, vu que, par les concessions que les rois prédécesseurs leur avoient faites, en payant la somme arrêtée, ils étoient exempts de tous les autres impôts. Le roi répondit à la princesse : « Hé bien, soit : je la » leur quitte. » A l'instant la princesse dépêche un eunuque pour leur annoncer cette bonne nouvelle; mais l'eunuque, soit par négligence ou autrement, ne les trouvant point, ils n'apprirent rien de cette décharge que le roi leur avoit faite.

Les principaux d'entr'eux au nombre de quarante à cinquante, dans cette ignorance, appréhendèrent que le généralissime ne les envoyat prendre prisonniers, à cause de quoi ils s'étoient refugiés

sous

sous le grand portail de la maison du roi, dit haly-kapi (a'aly-qapy), c'est-à-dire, la porte haute, qui est un asile pour tous ceux qui sont poursuivis en justice, et où l'on ne peut prendre personne sans un ordre exprès du souverain. Sur le soir, comme Sa Majesté sut retournée du palais des femmes au lieu où elle donne ses audiences, on lui vint dire que tous les Arméniens s'étoient assemblés sous la porte haute avec beaucoup de tumulte, et qu'ils crioient contre le généralissime qui les vouloit mettre prisonniers. Le roi répondit à cet avis qu'on lui donna : « Que font-ils là ces » Arméniens? Qu'ils se retirent, qu'ils s'en aillent: » je leur ai pardonné, et je leur ai quitté cet » impôt de farine, auquel Haly-Kouli-Kaan les » avoit condamnés par mon ordre. » Ce seigneur étoit là présent, qui ne dit pas la moindre parole, quoiqu'en son cœur il enrageat d'avoir manqué à son coup. Plusieurs officiers qui étoient là, coururent pour porter cette nouvelle aux Arméniens; mais, pour leur malheur, au lieu de se retirer, ils s'imaginèrent que c'étoit un piége que leur partie leur dressoit; qu'il vouloit qu'ils sortissent de cet asile, pour les arrêter quand ils en seroient dehors, de sorte qu'ils firent réponse qu'ils ne sortiroient point de là, s'ils ne voyoient un commandement confirmé du sceau du roi, qui le leur ordonnât.

Tome X.

B



Les mêmes officiers vinrent rapporter au roi cette résolution; sur quoi le généralissime prit la parole: « Sire, lui dit-il, n'ai-je pas eu sujet de » représenter à Votre Majesté que les Arméniens » n'étoient que des chiens, d'un esprit rebelle, » et qui n'étoient qu'à regret soumis à votre em-» pire? Ne voit-elle pas clairement qu'ils mé-» prisent sa parole royale, à laquelle ils ne se » veulent point sier, ni obéir à ses ordres? Ils » veulent la contraindre de leur donner par écrit » ce que sa bouche sacrée a prononcé. A-t-on » jamais oui parler d'une pareille insolence?» - « Tu as raison, reprit le prince, ils méritent » ma disgrâce et d'être punis; qu'on leur aille » tout à l'heure fendre l'estomac, ce sont des » chiens. » Les officiers se mettoient déjà en devoir d'exécuter le commandement du monarque; mais le généralissime leur fit signe d'attendre un peu, et à même temps il se jeta aux pieds du roi, pour demander la grâce de ces malheureux; car. outre qu'il n'en vouloit point à leur vie, mais seulement à leur bourse, il jugeoit qu'une exécution si cruelle, et la perte de ces gens-là, qui sont industrieux et habiles négocians, ne pouvoit être que très-dommageable à l'état; c'est pour quoi il ajouta: « Sire, ils sont indignes de la colère de » Votre Majesté, qu'elle leur fasse grâce; ils se» ront assez punis quand on les obligera à payer » quelque grosse somme d'argent. » — « Cela sera » bien, dit, le roi; qu'ils apportent pour amende » le prix de quatre fois la charge de farine qu'on » leur avoit demandée. » C'étoit quatre mille tomans ou deux cent mille livres. Aussitôt, par une violence dont l'on n'avoit point encore vu d'exemple en Perse, on arracha ces Arméniens de leur asile qui, jusqu'alors, avoit été estimé inviolable; et on les mit entre les mains de leur ennemi, qui les envoya prisonniers dans un beau palais, dont autrefois le mir-aab ou prince des eaux avoit été le maître, où ils eurent ordre de se tenir jusqu'à l'entier paiement de la somme à laquelle ils avoient été condamnés.

Cette prison les fit penser à eux: ils envoyèrent le même jour vers le général le supplier de les mettre en liberté, et qu'ils lui donneroient pour reconnoissance les deux cents tomans qu'il leur avoit premièrement demandés, et que, pour leur amende, ils assembleroient tout le bourg de Julfa (Djulfah), et le feroient contribuer à cette somme imposée, parce que pour eux ils n'avoient point du tout d'argent. « Comment, répondit ce sei-» gneur, les chiens qu'ils sont, pensent-ils que » cette somme imposée doive être payée par d'au» tres que par eux? S'imaginent-ils que l'on souf-

» frira qu'eux qui sont riches, demeurent exempts » de cette charge, et que les pauvres en soient » accablés? Ils parlent de faire contribuer tout le » bourg; Sa Majesté entend qu'il n'y ait que les » riches qui paient, et que les pauvres, comme » les artisans et ceux qui n'ont point de négoce, » en soient déchargés. Les seuls marchands four-» niront les deux cent mille livres d'amende; et » qu'ils ne répliquent plus et ne contestent pas da-» vantage, s'ils ne veulent voir rehausser cette som-» me au double. » Les Arméniens toutesois continuoient toujours à dire qu'ils n'avoient point d'argent, et qu'ils étoient dans une impuissance toute entière de fournir une si grande somme. Enfin. il se trouva deux Indiens qui, soit de leur propre mouvement, soit que les Arméniens les en eussent sait prier, se présentèrent au généralissime, et lui dirent qu'ils avanceroient cette somme de deux cent mille livres pour les Arméniens, s'ils vouloient s'obliger de leur en payer l'intérêt; ceux-ci s'y accordèrent, et l'affaire s'accommoda. Au bout de quatre jours, ils sortirent de prison; leur chef ou gouverneur y demeura encore quelques semaines jusqu'à ce que toute la somme eût été entièrement fournie, savoir, quatre mille tomans pour le roi, et cinq cents pour le général d'armée, qui sont quelque deux cent vingt-cinq mille livres.

Voilà ce que valut à ces gens trop attachés à leurs intérêts d'avoir refusé à ce vieux et rusé seigneur les mille écus qu'il leur demandoit.

Cette amende si considérable ne fut pas payée par tous les Arméniens, mais seulement par ceux qu'on appelle Gioulfali (\*). Pour mieux entendre ceci, il faut savoir que ce bourg de Gioulfa, qui est un des faubourgs d'Ispahan, est tout composé de chrétiens qui sont venus d'Arménie; mais ils ne sont pas tous venus d'un même endroit : c'est pourquoi ils sont divisés en deux sortes de cosonies ou peuplades. La principale colonie est des Gioulfali, qui sont ainsi nommés, parce que ce sont ceux qui demeuroient à Gioulfa, petite ville dans l'Arménie, sur le fleuve Araxe, qui bâtirent ce bourg, lorsqu'ils furent transportés à Ispahan, et lui donnèrent le nom de leur première habitation. Depuis et dans ces derniers temps les autres Arméniens ayant été contraints de se retirer de la ville où ils demeuroient auparavant, se vinrent loger à une des extrémités de ce bourg. et y joignirent de nouveaux bâtimens qui forment quatre cantons, l'un dit des Hirvanli (Irivanly); l'autre des Nakchivanli (Nakhdjévánly), parce qu'ils sont peuplés des originaires de ces deux

<sup>(\*)</sup> Voyez le mot Djulfah à la table des matières. (-L-s. ).

villes d'Arménie, Hirvan et Nakchuan (1); les deux autres sont surnommés des Chams-Abadi et des Cheik-Sabani, à cause que ceux qui les habitent, demeuroient auparavant en deux faubourgs d'Ispahan, nommés Chams-Abad, l'habitation du soleil, et Cheik-Sabana (2), l'habitation de l'ancien maçon. Cette amende de deux cent vingt-cinq mille livres a été seulement prise sur les premiers; les autres que le général n'avoit pas en si grande aversion, ont été quittes des farines, qu'on leur avoit imposé de fournir, tous ensemble pour quinze mille livres seulement.

Les Guèbres, qui sont les anciens Perses ou les ignicoles, et qui habitent à la dernière extrémité de ce bourg, furent déchargés entièrement, après avoir déclaré leur impuissance, parce qu'on savoit bien que ce sont des gens misérables et réduits à une manifeste pauvreté.

Le général d'armée, peu de temps après, fit encore payer à Sa Majesté une amende de quatre cent mille livres, mais à la vérité avec bien plus de sujet et de justice, par les *Multany* qui sont des Indiens banianes (3), appelés ainsi de *Mul*-

<sup>(1)</sup> Voyez les mots Iriván et Nahhdjeván à la table des matieres. (L-s.)

<sup>(2)</sup> Voyez sur le chems-dbad et le ssahheb benna dbad, la description d Ispahan, tom. VIII, pag. 45, 83, etc. (L-s.)

<sup>(3)</sup> Voyez le mot Banian à la table des mutières. (L-s.)

tan, une des principales villes des Indes, et la première voisine de Perse du côté de Kand-Dar (Qandahar), parce que les premiers qui s'habituèrent dans le royaume de Perse, vinrent de cette ville-là. Deux de ces Indiens entretenoient une secrète intelligence depuis plusieurs années avec les ministres du roi des Indes, et lui servoient à Ispahan comme d'espions, pour lui mander toutes les affaires et les intrigues de la cour et du royaume; ils ne manquoient point d'écrire à toutes les occasions, et pour lors prenant celles de la caravane qui, dans le printemps, va aux Indes; ils envoyèrent des lettres par cette caravane, qui contenoient, entr'autres choses, qu'Aureng-Zeb (c'étoit le nom de ce prince) ne devoit point tarder davantage à attaquer la Perse; qu'une conjoncture, la plus favorable qu'on auroit jamais pu désirer, l'y convioit; que rien désormais ne le pouvoit empêcher d'entrer victorieux jusque dans Ispahan, puisqu'il n'y avoit sur le trône qu'un jeune homme sans expérience et sans courage. plongé dans les débauches du vin et des femmes; que celui qui gouvernoit tout sous lui, étoit un vieux tyran, général d'armée, mais qui, pour son grand age, n'étoit plus propre à la guerre; qu'à l'égard des autres ministres, outre que ce n'étoient pas des personnes de cœur ni de conseil.

ils étoient dégoûtés du gouvernement; qu'avec cela, il y avoit dans le pays une extrême disette de toutes les choses nécessaires à la vie, et surtout dans la capitale; que partout on crioit contre le désordre et la mauvaise administration; qu'il couroit des bruits que de plusieurs parts la Perse étoit attaquée; qu'enfin les Indiens n'auroient jamais une plus belle occasion de faire des conquêtes en ce royaume-là, ni de reprendre Kanddar. Dans ces lettres étoient enfermés les portraits du roi et des principaux ministres et officiers de l'état, qu'à force d'argent ces Indiens avoient eus d'un peintre, pour les envoyer à la cour des Indes, et les faire connoître au monarque de ces pays-là.

Cette menée sut découverte par un petit esclave qu'avoit le peintre; car, environ six semaines après le départ de la caravane, son maître l'ayant battu avec excès, il entreprit de s'en venger d'une manière au-dessus de son âge et de sa condition: il s'ensuit chez le général d'armée, et dit qu'il vouloit parler à lui en secret; d'abord on ne le vouloit point admettre, ni aller interrompre ce seigneur toujours environné d'une soule incroyable de gens, et accablé d'une multitude d'affaires, pour un sujet qui sembloit de si peu d'importance; néanmoins, comme il continuoit à demander qu'on le sît parler à lui, et qu'il avoit un grand secret à découvrir qu'il ne pouvoit dire à d'autres, les gardes en donnèrent avis au généralissime qui le sit venir en sa présence; et, lui ayant demandé ce qu'il lui vouloit, l'esclave répondit avec beaucoup de résolution que ce n'étoit pas chose qui se pût déclarer devant tant de monde, qu'il lui plût de saire retirer ceux qui l'environnoient, ou le faire conduire dans quelque lieu secret où il put s'entretenir seul à seul. Le généralissime sur l'heure n'en fit pas grande estime; et l'en assure qu'il fut trois jours chez lui, sans que ce seigneur se mît beaucoup en peine de l'interroger. L'esclave persistant toujours à dire qu'il ne révéleroit jamais son secret qu'à lui seul, enfin le général d'armée, ému de sa persévérance, le fait venir dans un petit cabinet, où celui-ci lui déclara que son mattre avoit fait le portrait du roi et de tous les grands de la cour, et qu'il les avoit vendus secrètement à des Indiens, pour les envoyer aux Indes; que trois dervichs (on appelle ainsi les gens qui mènent par motif de religion une vie pauvre) étoient les porteurs des portraits; qu'ils étoient venus chez son maître avec les Indiens; et que là ils les avoient cachés sous les haillons qui les couvroient; qu'il y avoit vu encore serrer de lettres, mais qu'il n'en savoit pas le contenu; qu'il l'assuroit seulement que ces

gens étoient partis avec la caravane de Kand-dar.

Le général d'armée ne savoit s'il devoit ajouter foi à la déposition de cet esclave; il l'éprouva, tantôt par des menaces, tantôt par des promesses. pour voir s'il ne l'ébranleroit point et ne le feroit point varier, parce qu'il se figuroit que ce pourroit bien être une imposture que cet esclave eût inventée; mais, comme il le vit serme et qu'il disoit toujours la même chose, qu'il l'assuroit même avec des sermens estimés parmi eux les plus terribles, qu'il offroit sa tête, si ce qu'il avoit déclaré ne se trouvoit pas, le général se résolut de s'en éclaireir. Il envoie deux cavaliers après la caravane, et leur met entre les mains un commandement du roi pour se saisir de ces porteurs de lettres et de portraits. Ces deux cavaliers, au bout d'un mois, atteignirent la caravane; et ayant reconnu les dervichs aux enseignes que l'esclave en avoit donné, les ramenèrent prisonniers à Ispahan.

Lorsqu'ils furent présentés au général d'armée, il leur confronta l'esclave, et l'interrogea s'il connoissoit ces pauvres gens, et si c'étoient la ces porteurs de lettres et de portraits. Il assura que c'étoient eux, et commença à les presser de telle sorte qu'il les fit chanceler en leurs réponses. Làdessus, ce seigneur fait fouiller leurs habits et

découdre tous leurs haillons où l'on trouve, comme l'esclave l'avoit déclaré, les portraits et les lettres cousues en divers endroits. Le tout porté au roi, Sa Majesté, ayant vu le contenu des lettres tel que nous l'avons rapporté, se mit si fort en colère que de rage elle vouloit faire tuer une partie des Multani indiens, et chasser l'autre de ses états, quoiqu'ils soient au nombre de plus de vingt mille. Le généralissime et le premier ministre essayèrent de l'apaiser, et lui remontrèrent qu'il ne falloit punir que les coupables; cependant on ne les découvroit point, et les dervichs, quelques tourmens qu'on leur fit souffrir, et quelque torture qu'on leur appliquat, n'en déclaroient rien. Ils disoient toujours qu'ils ne les connoissoient point; qu'ils ne savoient point leur nom, et qu'ils n'avoient jamais été chez eux; qu'ils avoient reçu ce qu'on avoit trouvé dans leurs hardes chez le peintre, et que les Indiens qui le leur avoient apporté, ne leur avoient jamais dit leur nom ni leur logis.

Comme les lettres ne les nommoient point non plus, ce seigneur ne savoit par où se prendre pour en connoître quelque chose : il avoit fait arrêter les principaux au nombre de plus de deux cents; mais, au bout de quinze jours, on les relâcha, à la réserve de trois qui payèrent pour les cou-

pables, du moins, si ce n'étoient pas eux qui le fussent (car cela n'a jamais été bien avéré, et l'on n'en avoit que des indices assez foibles); à cause de cette incertitude, on se contenta de la confiscation de partie de leurs biens, tels qu'on les put découvrir, qui se trouvèrent monter à de grandes sommes, desquelles toutesois par pitié l'on ne prit que huit mille tomans, qui sont quatre cent mille livres; et le reste leur fut laissé sur ce qu'ils remontroient que ce qui paroissoit être à eux, appartenoit à des marchands qui demeuroient aux Indes. Pour les trois porteurs de lettres et de portraits, aussi-bien que le peintre, ils reçurent des coups de bâton en grand nombre; et l'on ne les relâcha point que quand les pieds leur furent devenus aussi gros que la tête à force de bastonnades.

En ce temps-là, Cha-navas-Kaan (Châh-nawâz-Khân), prince gouverneur de Géorgie, envoya son fils à la cour de Perse, pour prier le roi de lui donner la charge de daroga (dâròghah) ou grand-prévôt d'Ispahan, qui lui appartenoit suivant les conventions passées entre les rois de Perse et les princes de Géorgie. Sa Majesté eut assez de peine à lui accorder sa demande, parce que cette place étoit remplie; néanmoins les ministres, reconnoissant combien sa prétention étoit juste, en parlèrent au roi de si bonne sorte qu'en-

fin il l'en investit, ordonnant à Kelk-Haly-Bek ('Kelb-A'ly-beyg') de s'en défaire, qu'on récompensa d'un autre emploi aussi considérable.

Pour entendre ceci, il faut remarquer que, lorsque le grand Habas se rendit maître de la Géorgie (ce qu'il fit autant par adresse que par force), par les leurres dont il attrapa ce pauvre Temuraz-Kaan qui en fut le dernier roi, il lui proposa de grands avantages, pourvu qu'il voulût se soumettre à son empire et reconnoître sa domination; et, entr'autres, que la charge de grand-prévôt d'Ispahan appartiendroit à l'avenir à un des enfans du prince de Géorgie, et que ce droit seroit transmis à ses descendans à perpétuité. On lui a tenu parole jusqu'à maintenant, et le fils du prince de Géorgie exerce toujours cette charge.

Une troisième place fut encore remplie, à savoir, le gouvernement de Chamaki (\*), qui embrasse une partie de la Médie australe et une autre de l'Hyrcanie. Il fut donné à Sefer-Kouli-Kaan, c'est-à-dire, prince esclave des armées. Il étoit vacant par la mort de Negef-Kouli-Kaan, un des braves seigneurs de Perse, homme généreux et hardi, qui, par sa résolution et son courage, s'étoit élevé à cette haute fortune, comme il a été dit ailleurs. Les marchands joailliers européens

<sup>(\*)</sup> Voyez ma note sur Châmakhy, tom. II, pag. 310. (L-s.)

ont souvent senti les effets de sa généreuse libéralité; car il ne se contentoit pas seulement de payer les pierreries qu'il achetoit d'eux, il les régaloit d'habits, de présens et de bonne chère.

Pendant que les choses se passoient ainsi dans la capitale de Perse, les frontières étoient dans les appréhensions de la guerre qui les menaçoit de toutes parts; on ne voyoit que courriers à Ispahan, les uns du côté de la Bactriane, de l'Hyrcanie et de la Médie, qui venoient donner avis de divers desseins que pouvoient avoir les Cosaques, les Kalmak Yus-beks et les autres Tartares. Il en venoit aussi du côté de la Turquie et de l'Inde, qui n'apportoient pas des nouvelles moins fâcheuses. A la cour, on ne craignoit la guerre que de ces deux côtés, et principalement de ce dernier, parce qu'on savoit que les Turcs avoient assez d'affaires en Candie.

A l'égard du roi des Indes, toutes les apparences faisoient conjecturer qu'il entreprendroit la guerre contre la Perse; car, outre que de luimème il avoit l'esprit hautain et plein d'ambition, qu'il étoit paisible au dedans et n'avoit rien à craindre au dehors, il y devoit être porté pour réparer les affronts que son ambassadeur Terviet-Kaan avoit reçus en Perse. En la vie d'Habas II, il a été parlé au long de cet ambassadeur qui vint

à Ispahan, l'an 1664 de notre compte, avec une suite de huit mille hommes. On a fait mention des présens qu'il apporta, si riches que cela n'est pas croyable, tant à l'égard de ceux que le roi accepta, que de ceux qu'il refusa. On a traité aussi du sujet de son ambassade, de son séjour à la cour de Perse, des outrages publics qu'Habas prit à tâche de lui faire pour affronter en sa personne celle d'Aureng-zeb son maître, et se venger par là du retardement dont il avoit usé à lui renvoyer son ambassadeur. Enfin, nous avons décrit les présens dont le roi de Perse chargea l'Indien pour porter à son prince.

Habas II mourut quelque quinze jours avant que cet ambassadeur arrivât auprès de son roi, qui, ne sachant pas encore cette mort, et ayant appris de lui-même les mauvais traitemens qui lui avoient été faits à la cour de Perse, en témoigna une colère furieuse: il disgracia d'abord Terviet-Kaan, lui reprochant qu'il étoit un lâche, et qu'il devoit plutôt mourir mille fois que de souffrir de pareils affronts. Il fit conduire en la grande place de Dehly, sa résidence, tous les chevaux de prix que le Persan lui envoyoit au nombre de six vingts, et leur fit couper les jarrets. Ensuite il fit publiquement brûler les riches étoffes d'or et de soie, les turquoises et tous les autres

présens qui venoient de la part de ce monarque; et, comme s'il lui eût voulu déclarer la guerre, il désendit à ses sujets tout commerce de terre et de mer avec la Perse, et il expédia des ordres très-exprès dans tous les ports des Indes, qu'on n'cût à laisser passer aucun vaisseau indien dans ce royaume-là. Ces nouvelles, qui vinrent à Ispahan, faisoient croire à la plupart que la guerre étoit assurée, et chacun s'y préparoit. Les plus éclairés néanmoins n'en jugèrent pas si définitivement; mais ils n'osoient s'en expliquer. Celui qui appuyoit le plus les nouvelles de cette guerre indienne, et qui leur donnoit crédit à la cour, étoit Gemchid-Kaan-Koular-Agacie (Djemchyd-Khân-Qoùllar-aghâcy), général des esclaves. Il possédoit les bonnes grâces du roi, aussi-bien que l'amitié du général d'armée. Ce seigneur, le plus fourbe qui fut jamais, avoit, pendant les neuf premiers mois de ce nouveau règne, formé tant de dangereuses intrigues contre les plus grands et contre les moindres, qu'à la sin quelques-unes de ses pratiques ayant été découvertes, il s'étoit rendu insupportable, et s'étoit attiré une haine universelle, si bien qu'il appréhendoit justement de ne pouvoir résister à tant d'ennemis. Il est vrai qu'il avoit les bonnes grâces du roi et du général d'armée; mais c'étoit tout, et il n'étoit pas assuré s'il

s'il pourroit s'y conserver encore long-temps. Il se persuada que le meilleur parti qu'il avoit à prendre en une conjoncture si fâcheuse, étoit de se retirer le plus loin qu'il pourroit de la cour, avec un prétexte spécieux et plein de gloire; et, comme le gouvernement de Kand-daar lui présentoit cette occasion si favorable pour son dessein, il pensa à se le faire donner.

Pour cela il appuya fortement les faux bruits qui coururent de cette guerre que le roi des Indesentreprenoit : il donnoit à Sa Majesté des avis qu'il disoit être très-assurés, que l'Indien venoit assiéger Kand - daar avec une puissante armée; que, pour mieux faire réussir ses desseins et attirer à son parti les Yuz-beks, il leur avoit envoyé cinquante lacres (lak) de roupies, qui peuvent être sept millions de livres, à condition qu'ils se déclareroient contre la Perse; qu'Aureng-zeb même étoit déjà en campagne. Enfin, il sut forger des fables si apparentes et des terreurs si probables, qu'on ne pensa plus qu'aux remèdes qu'on pourroit apporter à des maux qu'on estimoit si proches et si dangereux. Là-dessus, il fait le fidèle sujet et le passionné pour sa patrie : il assure qu'il veut être le korban (gorbán), comme ils parlent, c'est-à-dire, le sacrifice qui opérera le salut du peuple, et qu'il ira lui-même à Kand-daar exposer

Tome X.

sa personne et soutenir les premières attaques des ennemis. Il intéresse le général d'armée dans cette brigue, lequel d'ailleurs étoit bien aise de lui rendre la pareille et de se revancher du plaisir qu'il en avoit reçu, de la façon que nous l'avons marqué. Le roi, persuadé par ces deux seigneurs qui étoient ses deux confidens, l'un le général de ses armées, et l'autre le général de ses esclaves, accorda à ce dernier ce qu'il briguoit avec tant de chaleur, et lui donna la commission de lever du monde pour Kand daar, avec espérance d'en avoir le gouvernement. Ce ne fut pas une petite joie à ce faiseur d'intrigues qui se crut par là à couvert de toutes les mauvaises affaires que son esprit inquiet lui avoit attirées.

Nous avons dit ailleurs que, de tout temps, ce seigneur avoit passé pour un grand fourbe, et que, sous Habas II (A'bbds), appuyé de la faveur du prince, il avoit cent fois joué la cour; qu'il prenoit en ce temps-là de l'argent de tous ceux qui lui en offroient, leur promettant de leur faire donner les charges et les emplois qu'ils demandoient, et qu'après l'avoir reçu, il ne se souvenoit plus de ses promesses; qu'il prenoit plaisir de semer la discorde et de mettre le feu partout; qu'il inventoit des calomnies dangereuses contre ses compétiteurs, et qu'avec un front d'airain, il les débitoit au roi comme des vérités très-constantes. Ce sei-

gneur au reste étoit bien fait de sa personne, d'un grand courage et d'un grand esprit, adroit aux armes, libéral jusqu'à la magnificence; il eût pu passer pour un des excellens hommes du monde, sans cette noire malignité dont il infectoit toute sa conduite; en un mot, on ne vit jamais un composé si mêlé de bonnes et de mauvaises qualités.

C'étoit par les bonnes qu'il gagnoit le cœur de ses maîtres, comme c'étoit par les mauvaises qu'il se rendoit odieux et redoutable à ses égaux; et, comme il entra dans l'esprit du jeune souverain, comme il avoit fait dans celui de son père, il continua sous ce nouveau règne les mêmes pratiques d'auparavant.

Un des premiers tours de fourbe qu'il fit, tomba sur Mir-za Ibrahim, ou Abraham Vazier, ou fermier royal d'Azour-beyan (\*), qui est la Médie, un des plus riches de la Perse. Il tira de lui cinquante mille livres, et, avec cela, lui suscita une affaire qui lui fit perdre la plupart de ses grands biens, et qui le fit tomber dans une disgrâce dont jusqu'à présent il ne s'est pu relever, et dont apparemment il ne se relevera jamais; voici comme la chose se passa: Le général des esclaves, dans le dessein de tirer cette somme de cinquante

C 2

<sup>(\*)</sup> Myrza Ibrahym, vézyr de l'Azerbaidjan. Voyez ce dernier mot à la tuble des matières. (L-s.)

mille livres, s'adresse au neveu de ce riche fermier; car, pour lui, il étoit à Tauris où il exerçoit sa charge. C'étoit un jeune homme, fils de Mir-za Sadek (Myrzá Ssådeq), ou seigneur juste, aussi vazier, comme son frère, de la province de Fars qui est la Perside, qui ne cédoit point à l'autre en richesses. Ce jeune seigneur avoit en cour la charge d'erbaël-tahuil (\*), c'est-à-dire, chef contrôleur de tous les bâtimens du roi et des maisons d'Ispahan. Un jour le général des esclaves le tire à part, et lui tient ce langage: « Que fait maintenant à Tauris ton oncle Mir-za Ibrahim? Pour-» quoi ne vient-il pas à la cour? Y a-t-il quelqu'un » plus propre que lui à remplir la charge de pre-» mier ministre? Mahammed-Mehdy qui l'oc-» cupe indignement, n'est qu'un bussle et un » innocent mal propre au maniement des grandes » affaires. Je sais de bonne part que le roi veut » donner sa charge à un autre; je ne connois per-» sonne plus propre à exercer un emploi si im-» portant que Mir-za Ibrahim, et je crois que, » sans beaucoup de peine, je l'y ferois entrer à » la faveur de quelques présens qui ne seroient » pas excessifs. Si tu me veux donner mille to-» mans (qui sont cinquante mille livres), je m'as-

<sup>(\*)</sup> Voyez sur les mots érbáb tahhoùyl, ma note, tom. VII, pag. 330. (L-s.)

- » sure de le faire, au lieu de vazier d'une province,
- » grand-visir de toute la Perse, c'est-à-dire, pre-» mier ministre.»

Ce jeune seigneur lui répondit qu'il y songeroit; et, dans le moment qu'il l'eut quitté, il envoie en diligence un courrier à son oncle, qui lui porte la proposition du général des esclaves. Celui-là, par le même courrier, renvoie ordre à son neveu de donner à ce général la somme qu'il demandoit : ce qu'il exécuta aussitôt. Là-dessus, un autre courrier arrive à Ispahan de la part de Mir-za Ibrahim. Ce personnage se persuadoit que son élévation au souverain ministère étoit assurée, et cela d'autant plus qu'en effet il en étoit digne; et, pour s'y faciliter l'entrée, il demandoit par ce courrier permission à Sa Majesté de lui venir baiser les pieds; qu'en son absence, son fils exerceroit sa charge, et qu'ainsi le service de Sa Majesté n'en seroit point diminué. Les ministres qui ne savoient rien de l'intrigue, ne crurent pas que cette permission de venir baiser les pieds du roi pût beaucoup nuire à leurs intérêts, ni qu'elle dût servir de base à un dessein plus important. Ainsi sa requête fut aisément octroyée, et on lui envoya un commandement pour pouvoir venir et laisser son fils en sa place.

Pendant que ces courriers alloient et venoient,

un certain bruit sourd arriva jusqu'aux oreilles du jeune seigneur, neveu de Mir-za Ibrahim, que le général des esclaves Gemchid-Kaan ( Djemchyd-Khan) étoit sur son départ pour Kand daar. Il s'en informe plus exactement; et, comme il eut reconnu que cela n'étoit que trop vrai, il songea aux mille tomans qu'il avoit délivrés à ce général au nom de son oncle, qui s'en alloient être perdus s'il n'y prenoit garde. Il s'en alla donc rendre visite au général des esclaves; et, par quelques termes de civilité, il le fit souvenir de la promesse qu'il avoit saite de rendre à son oncle de bons offices auprès de Sa Majesté, pour l'établir premier ministre, et de la somme qu'il lui avoit mise en main en cette considération; qu'il avoit appris que lui, général des esclaves, alloit quitter la cour, et qu'ainsi l'affaire étoit désespérée; du moins, si elle avoit à réussir, ce ne pouvoit plus être par son moyen, qu'ainsi il le supplioit de lui rendre les cinquante mille livres qu'il avoit reçues. Le général des esclaves ne témoigna point d'être choqué de cette demande : il répondit que cela étoit raisonnable, et que dans un certain temps il lui restitueroit cette somme. Ce temps venu, il le remit de la même sorte plusieurs fois de jour à autre. Le neveu de Mir-za Ibrahim le pressoit, et ne laissoit passer aucune occasion; il lui

parloit néanmoins tout bas, de peur de faire éclater un secret qui étoit capable, s'il eût été su, de renverser la maison de son oncle et la sienne. Enfin le général des esclaves se lassa de le remettre tant de fois; et, comme il se trouva au bout de ses finesses, et qu'il ne savoit plus quels détours il devoit prendre, il se résolut, pour se délivrer des poursuites de cet importun solliciteur, de rompre avec lui sans marchander davantage. Un soir, lorsqu'il étoit prêt de commencer sa prière, pour ensuite se rendre à la cour (car les mahométans ont accoutumé de faire leurs prières en public), ayant aperçu ce jeune seigneur qui s'avançoit pour l'aborder, il se servit de cette occasion où il y avoit quantité de monde qui pourroit entendre ce qu'il diroit, et même des personnes de la première qualité; et, après un grand hélas, il ajouta tout haut, levant les yeux et les bras au ciel: «Bon Dieu! que ferai-je à cet homme; il » me poursuit partout comme un coupable; il » ne me donne pas le temps de faire mon naa-» mazou prière; il ne me permet pas d'entrer dans » mon haram vers mes femmes; je le trouve tou-» jours à mes côtés. » Puis, se détournant vers » lui : « Que te puis-je faire, mon ami, pour » te contenter? Suis-je le roi de Perse pour créer » ton oncle premier ministre d'état? Va trouver

» Sa Majesté, je ne puis rien en cette affaire. »

Je laisse à penser quel coup de tonnerre ce fut à ce jeune seigneur; il eût voulu pour dix fois la somme n'avoir point obligé ce méchant homme à parler, et il se repentoit en son cœur de l'avoir pressé de si près; mais e'étoit trop tard: la menée de Mir-za Ibrahim fut découverte par là, et toute la cour qui le sut, jugea bien qu'elle ne coûteroit pas peu à cet ambitieux infortuné, comme il arriva en effet.

Le général des esclaves, par une semblable adresse, avoit déjà auparavant excroqué du nazir ou surintendant général trois cents tomans, qui sont quinze cents pistoles : cela arriva dans le temps que la cour retourna à Ispahan. Ce fourbe subtil s'en vint le trouver chez lui tout échaussé. et l'ayant tiré à part, il lui dit : « Seigneur, je » viens d'assurer votre tête que les pratiques de » vos ennemis avoient mise en danger. Le roi » s'étoit laissé aller à leurs calomnies, en sorte que » si je ne m'y fusse opposé, il avoit résolu de ne » vous point envoyer l'habit, ni la patente royale. » Le général des mousquetaires étoit celui qui » vous nuisoit davantage ; je lui ai fait une que-» relle pour ce sujet; je crois que vous ne man-» querez pas de reconnoître ce bon office que je » vous ai rendu.

Il en fit autant à Mir-za Moumen, c'est-à-dire, seigneur sans tache (\*), qui étoit nazir ou surintendant des écuries du roi : il lui attrapa deux mille pistoles, sur ce qu'il lui fit accroire qu'il l'avoit hautement protégé contre de puissans accusateurs qui le vouloient perdre dans l'esprit de Sa Majesté; qu'au reste, il ne prétendoit pas en demeurer là, mais qu'il vouloit si bien faire auprès du prince, qu'au lieu de surintendant des écuries, il deviendroit surintendant général du domaine, en la place de Maksoud-Bek (Magssoud-beyg), qui occupoit indignement cette charge, et dont la tête étoit prête de tomber, parce que le roi ne vouloit plus voir un homme comme lui qui s'étoit opposé à son élévation sur le trône. Sur son départ, ce général des esclaves voulut encore laisser des marques de son adresse et de ses malices : il s'avisa de mettre mal ensemble, jusqu'à se vouloir perdre mutuellement, les deux premiers eunuques du roi, qui sont comme les petits souverains du dedans du palais, savoir, le mehter ou grandchambellan, et Aga-Mubarik, surintendant de la maison de la princesse mère. Il alla dire au grand-chambellan, comme un secret très-important et que l'amitié qu'il avoit pour lui l'obligeoit de lui révéler, qu'Aga-Mubarik, à toutes les occa-

<sup>(\*)</sup> Myrza moumen signifie seigneur fidèle. (L-s.)

sions, parloit très-mal de lui au roi, mais que sa malice retomboit sur sa tête, parce qu'il avoit entendu dire à Sa Majesté qu'elle ne pouvoit plus supporter les médisances et la malignité de cet homme, qu'elle étoit résolue de le faire tuer, et qu'elle l'auroit déjà fait, sans quelque reste de considération qu'elle avoit pour le service qu'il lui avoit rendu, lorsqu'il s'agissoit de son élection. Il alla à même temps trouver Aga-Mubarik, et lui dit à peu près les mêmes choses contre le grandchambellan, qu'il avoit dites au grand-chambellan contre Aga-Mubarik: si bien que ces deux eunuques nourrissoient l'un contre l'autre une secrète rage, attendant néanmoins cet effet de la colère du prince contre leur ennemi, que ce général des esclaves leur avoit fait espérer; mais, comme le temps se passoit, et qu'ils ne voyoient rien arriver de ce qui leur avoit été promis, chacun commença. à douter de la vérité de ce rapport qu'on lui avoit fait. Ils reconnoissoient assez le personnage qui en étoit l'auteur, et que c'étoit un grand fabricateur de mensonges; ils résolurent donc de s'en éclaircir.

Le mehter ou grand-chambellan sut le premier qui le découvrit; et il en prit l'occasion un jour qu'Aga-Mubarik l'avoit salué à la rencontre avec des paroles de complimens ordinaires. Ce grandchambellan lui repartit froidement: « Voilà une » langue qui me donne le salut à l'oreille et la » mort au cœur. » Et là-dessus, le tirant à quartier: « Quels mauvais offices, lui dit-il, vous ai-je » rendus, pour vouloir procurer ma mort, me » rendant odieux au prince comme vous faites » tous les jours? Ce qui me console, c'est que » vous ne serez pas si heureux dans votre entre- » prise que vous pensez. » Aga-Mubarik, voyant par là la porte ouverte à l'éclaircissement qu'il désiroit, lui répliqua: « Ce n'est pas à vous, mais » c'est à moi à me plaindre; car n'est-ce pas vous » qui avez tenu au roi tels et tels discours sur » mon sujet, qui étoient capables de me faire » perdre la vie, si Sa Majesté y eût ajouté foi; mais, » Dieu merci, l'on n'a pas voulu vous croire? »

Ces deux seigneurs se trouvèrent bien étonnés d'avoir à se faire tous deux le même reproche; ils continuèrent à confronter leurs plaintes: et cet examen leur découvrit à la fin que ce n'étoit qu'un roman, mais un roman pernicieux que le général des esclaves avoit composé pour les mettre mal ensemblé, et pour profiter de leur mésintelligence. Cependant, comme ce noir artifice n'avoit point eu tout son effet, et qu'il ne leur avoit pas fait beaucoup de mal, ils dissimulèrent pour l'heure, et ne s'en plaignirent point; ils se résolurent d'attendre quelqu'autre occasion de se venger, et ils se

promettoient bien qu'elle ne leur échapperoit pas quand elle se présenteroit. Ces eunuques sont fort adroits en ces sourdes pratiques, et il n'y en a point qui sachent si bien conduire une vengeance par des chemins couverts, et la faire éclater à l'impourvu: aussi n'ont ils pas manqué de rendre en sontemps la pareille à ce méchant homme, comme il sera dit en son lieu; car ce sont eux, comme on le tient, qui ont le plus contribué à sa disgrâce et à sa mort.

Dès que le général des esclaves eut reçu sa commission pour le gouvernement de Kand-daar (Qandahar), et pour soutenir la guerre contre les Indiens, il commença à lever des soldats à Ispahan, auxquels il faisoit faire tous les jours l'exercice, avec autant d'assiduité que s'ils eussent eu l'ennemi à leurs portes. Après qu'il en eut levé quatre mille, tous braves gens et bien faits, il déclara qu'il n'en vouloit point davantage, et que cette recrue lui suffisoit; et il fit si bien, par l'aide du généralissime, que le roi qu'il assuroit toujours que l'armée du Mogol approchoit, lui · fit expédier la charge de serdaar, ou chef général de Kand-daar et de ses dépendances, et l'établit gouverneur de la province et de la ville du même nom, qui est cette fameuse forteresse, la clef du royaume contre les Indiens : elle est assise sur

trois éminences qui se défendent l'une l'autre; les Perses l'estiment imprenable, et ont accoutumé de dire en proverbe : Qui prendra l'habitation de la sûreté, faisant allusion au nom de Kanddaar, qui signifie cela même (\*)?

Avant que ce seigneur partît, il obtint de Sa Majesté qu'il fût permis à son frère Pheréidon-Bek (Férydoùn-beyg) de faire la charge de général des esclaves, comme lieutenant, jusqu'à ce que son fils, auquel le prince en avoit accordé la survivance, fût en âge de l'exercer; et, non content de cela, il obtint encore un commandement du roi, par lequel Sa Majesté lui permettoit de venir à la cour quand il lui plairoit, sans en demander d'autre permission. Gemchid-Kaan, avec toutes ces grâces, partit fort content, s'imaginant s'être habilement débarrassé des brouilleries que sa mauvaise conduite lui avoit suscitées à la cour.

Quelques jours après que ce seigneur sut parti, on ne parla plus de la guerre, et l'on apprit au contraire qu'il n'y en auroit point. Il couroit un bruit qu'Aureng-Zeib, ayant appris qu'Habas étoit mort, et que celui qui tenoit le sceptre en

<sup>(\*)</sup> Cette traduction est un peu hasardée: si l'on vouloit essayer quelques recherches sur le nom de cette province, on pourroit dire que quand en langue hindostane signifie pays, canton; et dehdrest un mot parsy qui désigne un trou, une fente de rocher. (L-s.)

sa place n'étoit qu'un jeune homme, dédaignoit de se mesurer avec lui. L'Indien sans doute, pour mettre son honneur à couvert, avoit inventé cette rodomontade qui eût été bonne du temps des Rustans (Roustem), qui sont les Amadis de Perse, où l'on ne donnoit des combats que pour la gloire. Aujourd'hui les monarques ne combattent point d'homme à homme, ni dans un duel particulier, pour éprouver à qui sera le plus vaillant; mais ils donnent des batailles d'armée à armée, et ils n'ont pour but que la conquête des villes et des provinces: on attaque tout ce que l'on croit pouvoir emporter.

Tout le monde savoit que, plus de trois mois après qu'on eut appris aux Indes la mort d'Habas II, le roi de ce pays-là continua toujours les préparatifs de la guerre, pour aller assiéger Kanddaar; et une preuve de cela bien évidente, c'est que, pendant tout ce temps, le commerce fut interdit avec la Perse avec autant de rigueur qu'auparavant : ce qui n'eût pas été, si le prince indien eût abandonné le dessein de la guerre, pour le mépris qu'il faisoit de ce nouvel ennemi, qu'il croyoit trop jeune pour mériter d'être la matière de ses triomphes.

La vérité est, comme je l'ai oui dire à des personnes très-intelligentes, qu'Aureng-Zeib fut détourné de son entreprise par la princesse sa sœur. qui lui représenta qu'il ne devoit point mettre en compromis la gloire qu'il avoit déjà acquise; que jusqu'ici il avoit régné avec beaucoup de réputation; qu'elle ne lui pouvoit point être ôtée s'il se tenoit en repos; que la fortune ne lui pouvoit plus faire beaucoup de bien, mais qu'elle lui pouvoit faire beaucoup de mal; que la prise de Kanddaar n'étoit pas une chose aisée; que son père par deux fois, avec une puissante armée, n'avoit pu l'emporter; que la plupart de ceux de sa cour. pour n'être composée que de Persans, ne le serviroient qu'à regret, et ne l'assisteroient que mollement; qu'en un mot, s'il ne sortoit pas avec honneur de cette guerre, il alloit sétrir d'une tache qui ne s'essaceroit jamais, la haute réputation où il avoit vécu jusqu'alors, qui n'avoit pas besoin de cette conquête pour s'agrandir, puisqu'elle se soutenoit assez par elle-même. Le prince se laissa persuader, et sans doute qu'il fit sagement; car il n'y avoit rien de si vrai que ce que cette princesse lui disoit, qu'il n'y avoit pas beaucoup à gagner pour lui dans cette entreprise, mais qu'il y pourroit avoir infiniment à perdre.

Celui qui étoit ci-devant général des esclaves, et qui étoit alors général d'armée, n'étoit parti de la cour que depuis un mois, quand MirzaIbrahim arriva tout tremblant, après s'être bien fait attendre; car il avoit appris dès Tauris le tour que le général des esclaves lui avoit joué, et comme quoi il avoit découvert tout le secret de ses intrigues. Cependant il avoit déjà reçu la permission de venir à la cour, et cette permission étoit une nécessité d'obéir; réduit à cette extrémité, il ne pressa plus son voyage avec tant de chaleur : il n'en faisoit les apprêts que très-lentement, et différoit le plus qu'il pouvoit de partir, s'excusant tantôt sur la mauvaise heure et sur la mauvaise disposition des planètes, tantôt sur quelque indisposition qui lui étoit survenue. A la fin, pourtant, il fallut marcher, mais il alloit à si petites journées, qu'il employa le double du temps qu'il salloit à ce voyage; et peut-être évitoit-il de rencontrer sur la route le général des esclaves qui s'en alloit à son nouveau gouvernement. Il est aisé à juger s'il fut mal reçu à la cour, lorsqu'il y fut arrivé: il ne trouva personne qui ne lui sît mauvais visage, si bien que, pour amollir le cœur des ministres et des plus puissans, il se vit obligé de leur faire bonne part des trésors qu'il avoit amassés, et de leur permettre de piller sur lui ce qu'il avoit pillé sur le peuple.

Les ministres, pour exécuter mieux le dessein qu'ils avoient de s'attirer de riches présens de ce seigneur, seigneur, appuyèrent les plaintes qui venoient à la cour contre lui; car il faut savoir qu'en Perse. chaque particulier, de quelque basse condition qu'il soit, est reçu à former des plaintes contre les gouverneurs, les fermiers royaux, et les autres personnes semblables qui ont quelque autorité sur eux; et, lorsque les ministres veulent perdre quelque grand qui est dans les provinces, leur ruse ordinaire est d'appuyer les cris de ces misérables; et même, pour leur donner plus de poids, ils ont soin de grossir leur nombre, et les font venir en foule au palais demander justice au roi. On en sit à peu près de même à ce seigneur-ci; mais. comme les principaux de la cour ne le vouloient pas perdre, parce que le roi seul eût profité de sa perte, et qu'ils vouloient seulement lui montrer qu'ils le pouvoient faire, pour l'exciter d'autant plus à leur faire de grands présens, ils ne permirent pas que ces solliciteurs le poussassent à bout, de sorte qu'il en apaisa la plupart, restituant aux plus dangereux une portion de cè qu'il leur avoit volé.

Sa plus forte partie et son plus grand ennemi à la cour, étoit ce brutal vieillard, le généralissime Hali Kouli Kaan (A'ly Qoùly Khán), qui le haïssoit mortellement, et si ouvertement qu'il n'avoit pas voulu recevoir sa visite ni son présent.

Tome X.

D

La cause de cette aversion étoit que, du vivant d'Habas II, quelque douze ans avant sa mort, ce général d'armée, étant en son gouvernement de Tauris, tomba, pour les raisons que j'ai dites ailleurs, dans la disgrâce du prince une seconde fois, et sut envoyé prisonnier à Casbin (Qazwyn); tous ses biens furent aussi confisqués. Mir-za-Sadek (Myrza Ssadeq), frère de ce Mir-za-Ibrahim (Myrzd Ibrdhym), qui tenoit en cette même ville et dans toute la province la place qu'y tient aujourd'hui son frère, comme fermier royal, fut commis par Sa Majesté à la vente de ces biens confisqués; il s'y comporta avec tant de rigueur, qu'il prit jusqu'aux tombans (ten-ban) ou calecons de ses femmes, et les fit vendre en plein marché: car, comme ce seigneur avoit beaucoup de fammes, et que ces dames persanes sont fort magnifiques en leurs habits, il y a des caleçons qui valent trente à quarante écus la pièce, de sorte que la quantité pouvoit saire une somme considérable.

Cet affront piqua le généralissime jusqu'au vif, et il en conçut une rage contre cette maison, qui alla jusqu'à l'excès. Il la déclara premièrement contre ce vazier (véayr) même qui lui avoit fait l'affront: car, après qu'il fut retourné en grâce, se voyant en pouvoir de tout oser, il l'envoya querir, et, sans le vouloir voir lorsqu'il fut arrivé,

il le fit jeter dans ses écuries, où, par une injure très-honteuse en ce pays là, et qu'on ne peut pas exprimer honnétement en notre langue, il l'exposa à la brutalité de six puissans palfreniers.

Mir-za-Ibrahim savoit tout cela, et connoissoit bien jusqu'où cet esprit fier et cruel étoit capable d'aller; il le voyoit d'ailleurs nouvellement rétabli, si bien qu'il possédoit la troisième charge de l'empire, et, ce qui étoit bien plus d'importance, qu'il tenoit dans la faveur le premier rang, et que le roi l'écoutoit comme son gouverneur. Il jugea bien qu'entre ceux qui travailleroient à sa ruine, celui-ci en avoit plus de volonté et plus de pouvoir; c'est pourquoi il se résolut de le gagner à quelque prix que ce fût, ou, s'il ne pouvoit le porter à lui rendre quelque bon office, l'obliger du moins à se taire, et à laisser aller les choses sans s'y opposer : il alla donc lui rendre visite, et demanda d'être reçu à lui faire la révérence. Le général d'armée, d'abord que le vazier sut entré, feignit de ne le pas voir et d'avoir mal à la tête; il demanda un lit de repos sur lequel il se jeta, et, après y avoir demeuré plus de deux heures, il se retira au dedans de son palais, laissant là une foule qui l'attendoit, et, comme les autres, Mir-za-Ibrahim qui fut contraint, aussibien que le reste, de se retirer.

D 2

Mir-za-Ibrahim, sans se rebuter, revint le lendemain: le général; sans faire semblant qu'on lui eut demandé de sa part la permission de le saluer. et d'être admis dans le salon où il donnoit ses audiences, ne rendit point de réponse, de sorte qu'il laissa ce seigneur trois heures durant debout parmi les officiers et les personnes du commun : il sort après cela, passe par devant lui sans le regarder, et monte à cheval. Mir-za-Ibrahim le suit, et, se tenant proche de lui, lui disoit toujours assez haut pour se faire entendre : « Sei-» gneur, la paix soit sur vous. » Le général d'armée fut un temps sans répondre rien; mais, comme l'autre continuoit toujours à lui donner le salut. celui-ci, lassé de ses civilités importunes, se détourne en le chargeant d'injures : « Gidi-segh » (djéhoùdy sek), chien exécrable, qu'ai-je à faire » avec toi, ni toi avec moi? Va-t-en en enfer. » et que je ne te voie jamais. » Là-dessus il commanda à ses gens de le faire retirer.

Le pauvre Mir-za-Ibrahim, se voyant si maltraité, eut recours aux présens, le grand ressort qui fait remuer la cour de Perse. Il envoie dès le lendemain au général deux mille tomans, mais le général les refuse; l'autre crut qu'il falloit renforcer la somme, il renvoie deux mille cinq cents : il est encore refusé; il augmente le présent, et va

jusqu'à trois mille : il n'eut pas non plus un meilleur succès que les précédens ; quatre mille tomans ne purent encore rien sur ce fier esprit. Il se rendit à la fin à cinq mille tomans, qui sont deux cent cinquante mille livres; et, deux jours après, il invita Mir-za-Ibrahim à son megelès (medjelès). ou festin d'assemblée publique, où néanmoins il ne lui fit aucune caresse, ni ne lui dit pas une parole, sinon qu'en entrant et en sortant, il lui rendit la civilité ordinaire, qui est de dire aux invités kochs-geldy (khôch-gueldy), vous êtes le bienvenu. Je doutois de ce présent de deux cent cinquante mille livres lorsque j'en entendis parler la première sois, et j'avois de la peine à me persuader que l'on voulût acheter si cher les bonnes grâces d'un homme; mais, après m'en être éclairci, j'ai trouvé qu'il n'y avoit rien de plus véritable. J'en avertis tout exprès le lecteur, afin qu'il ne doute pas de la fidélité de mes relations, et qu'il ne s'imagine pas que je parle par ouï-dire, mais qu'il juge que je le fais après une information très-exacte de toutes choses.

L'indisposition du roi s'augmenta en ce temps, si bien qu'il ne pouvoit plus aller à cheval, et qu'il ne sortoit plus de son palais avec ses femmes que dans un kagia veh (hdjavah). On nomme ainsi de petites loges de hois qu'un grand chameau

porte, dans lesquelles montent les femmes ordinairement quand elles vont à la promenadé. Il fut environ un mois en cet état, sans que pour cela il quittât ses divertissemens ordinaires avec ses femmes. Les kourrouks (qourouq) ou prohibitions continuoient comme auparavant aux environs d'Ispahan, où ce prince faisoit prendre toutes les belles files pour les envoyer à son haram, comme l'appellent les Perses, que nous pourrions dire par une expression qui a le son et la signification presque semblable en notre langue, son haras de femmes. Un jour, la mère du roi eut envie de voir la forteresse de la ville, où sont enfermées toutes les curiosités et les pièces rares qui sont venues dans les mains des monarques prédécesseurs de celui-ci, soit par des présens qu'on leur a faits, soit qu'ils les aient achetées, soit que, dans leurs conquêtes, ils les aient prises sur les vaincus, ou par quelqu'autre rencontre. Elle persuada à son fils de la mener là; ainsi il-fallut faire kourrouk ou prohibition dans une partie de la ville : ce qui n'étoit jamais. arrivé, du moins ne s'en souvenoit-on pas.

En une de ces promenades que le roi faisoit avec ses femmes, il arriva un accident qui les rendit encore plus insupportables au peuple. Sa Majesté étoit hors d'Ispahan sous des tentes, au temps de la maissan que les grains sont entassés dans les champs, et prenoit plaisir un soir à voir des seux d'artifice; ce qui lui arrive souvent. On lui présenta des susées volantes d'un poidé extraordinaire; car elles pesoient quarante livres chacune. Il voulut qu'on en sit l'essai; mais leur pesanteur les empécha de monter droit; et, ne s'élévant pas trop haut, elles formèrent, en s'éloignant, une sorte de demi-cercle qui les porta loin dans les campagnes, où elles trouvèrent les tas de gérbes, et les embrasèrent avec quelques maisons prochés. Le dommage sut estimé à plus de deux cent mille livres; et ce qui augmentoit la calamité, c'est qu'en ce temps la il y avoit désà disette de bles.

Je ne veux point oublier iei une petite circonstance qui à du rapport it ce que j'al déjà dit de cette place, pleine de grands arbres et d'allées qui font les avenues du palais. Comme dans toutes ces promenades, le roi et sa troupe sortoient et rentroient toujours par cette àllée que l'on appelle Royale, pour éviter de passer dans la ville, Sa Majesté avoit fait accommoder en parterres les grandes allées du milieu, qu'on avoit rempliés de fleurs en des endroits, en d'autres d'herbes odorantes; ce qui, joint avec les jets d'eau et les rangées de grands arbres, faisoit un très-agréable effet.

Cependant on eut des nouvelles assurées que les Yusbeks (Oùzbek) s'étoient jetés sur la pro-

vince de Corason (Khoraçdun), qui est la Bactriane. Le général de la province envoya courriers sur courriers pour en donner avis au roi, et lui demander ses ordres, parce que les ennemis s'étoient déjà avancés dans le pays, et le remplissoient de meurtres et d'embrasemens, et que si l'on ne s'opposoit promptement à leurs ravages, la province s'en alloit être perdue.

Ces Yus-beks (\*) sont les peuples qui habitent, au septentrion de la Perse, et qui occupent le pays entre la mer Caspienne et les Indes; ils ont plusieurs petits sultaans ou princes souverains, qui font chacun comme un état séparé. Ils sont appelés Yus-beks, au moins si l'étymologie que les Perses en donnent est véritable, à cause de cette diversité des princes souverains, par lesquels ces Tartares sont gouvernés; car, Yus, en la langue tartare de même qu'en la turque qui en est un dialecte, weut dire cent, et bek veut dire seigneur: ainsi on les appelle cent seigneurs, pour exprimer le grand nombre qu'ils en ont. Mais ces peuples rejettent bien loin cette étymologie : ils assurent qu'elle, n'est point véritable,, et qu'elle leur est injurieuse; que la véritable est Yusi, qui signifie lui en l'une et l'autre langue, que l'on prononce

<sup>(\*)</sup> Plus correctement Ouzbek. Voyez ce mot à la table des matières. (Is-a.)

yuz en mangeant la dernière voyelle, et bek seigneur; et qu'ainsi, quand on dit yuz-bek, l'on veut dire lui seigneur, ou que lui est seigneur, comme n'y ayant que ce peuple sur la terre qui soit véritablement tel. Voilà où va l'orgueil de cette nation, et la haute pensée qu'elle a conçue de son mérite. Un des principaux de la cour de Perse, en me disant ce que je viens de rapporter, me parloit d'un certain roitelet qui régnoit dans les Moluques, du temps du grand Habas, dont la présomption étoit à peu près semblable : il s'estimoit le seul légitime seigneur de l'Orient, et s'en nommoit le monarque; il disoit qu'il ne savoit pas s'il y en avoit quelques autres dans l'Occident, mais qu'il savoit bien qu'il n'y avoit que lui qui sût le maître dans cette partie du monde où il habitoit; pour cela il faisoit appeler ses terres par excellence moulauk (\*), c'est-à-dire les royaumes. En esset, quoique nous prononcions Moluques à notre mode, en toute l'Asie ils écrivent et prononcent Moulouk.

Entre tous ces petits princes qui gouvernent la Tartarie mineure, on en compte trois principaux, savoir: celui de Bokora (Bokhara), celui de Balke (Balkh), et celui de Karechme ou Orquenge

<sup>(\*)</sup> Moulouk pluriel de mélik, roi, et non de mulk, royaume. (Les.)

(Khdrezm ou Ourkendje), desquels les autres dépendent en quelque saçon. Du temps de Sesié II, que les Perses, pour le distinguer, appellent mazi (mdzy), c'est-à-dire le passé, et qui est l'aïeul du roi qui règne aujourd'hui, ces Yus-beks, courant la campagne de Corasson, qui est la Bactriane et la Margiane, furent poursuivis par les Perses qui en firent une sanglante boucherie, et remportèrent sur eux une victoire signalée, comme il a été dit en son lieu; de dix-huit mille qu'ils étoient, ils en tuèrent douze mille, et firent le reste prisonniers. Entre ces captifs se trouva un jeune prince qui étoit un des chess de ces Tartares, sorti du sang royal de Karechme ou Orquenge, nommé Abou-el-Kazi(\*), c'est-à-dire le père arbitre. Ce prisonnier, reconnu pour ce qu'il étoit, fut amené comme les autres à Ispahan; mais il sut traité d'une manière bien dissérente. Sefié I'er ne le regarda pas comme un voleur, mais comme un prince prisonnier de guerre, et lui fit rendre tous les honneurs et toutes les déférences qu'on doit à un grand d'une naissance royale: il lui assigna quinze cents tomans de revenu, qui sont soixante et quinze mille livres; il lui donna un palais superbement meuble, et nombre d'officiers pour le servir, et un train digne

<sup>(\*)</sup> About-Qázy signisse le père du juge, en arabe; mais il saut lire ici About-Gházy, nom propre arabe. (L-s.)

de sa condition; il voulut même que le vazier ou intendant du gouverneur de la ville d'Ispahan eût un soin particulier de sa personne, et flt l'office qu'on appelle en ce pays-là mehman-daar, qui est comme si l'on disoit l'homme qui a soin des hôtes, ou le mattre de traitement. Celui-ci, par l'ordre de Sa Majesté, lui rendit l'espace de dix ans tous les services que les droits de l'hospitalité la plus tendre pouvoient désirer, et tels qu'on n'en pourroit imaginer de plus obligeans dans nos provinces les plus policées. Ce prince aussi, de son côté, sut si bien déguiser sa férocité naturelle et sa barbarie de Tartare, qu'on l'eût pris pour un Persan, tant il montroit de grâce et d'assabilité en tontes choses. Sa Majesté, ayant reconnu tant de belles qualités, poussa si loin l'affection qu'elle avoit pour lui, qu'elle lui donnoit place dans les megeles (medjeles) ou assemblées royales, où elle lui faisoit tenir le même rang qu'aux grands de son empire, et lui assigna pour son entretien des pensions qui n'étoient pas médiocres.

Pendant le temps de son sejour à Ispalian, où il avoit la liberté de sortir, quand il lui plaisoit, accompagné de son maître de traitement et de ses gardes qu'on lui avoit donnés, l'on peut dire, plus pour honorer sa personne que pour l'observer, parce qu'on ne se défioit plus de lui, il avoit

toujours néanmoins dans le cœur son pays naturel, ses parens et la couronne qui l'attendoient. La magnificence, la douceur, la beauté et les délices de la Perse ne lui pouvoient arracher ce violent amour qu'il ressentoit pour les lieux de sa naissance; car, sil étoit vrai que cette terre qu'il regrettoit n'avoit rien que de stérile et que d'affreux, il étoit encore vrai que c'étoit là où il avoit premièrement vu le jour, et que c'étoit là aussi qu'il devoit changer la condition d'esclave qu'il avoit alors en celle de maître. Pressé de ce désir, il écrit secrètement au roi d'Orquenge son père, et le supplie de travailler à sa liberté. Celui-ci, en ayant étudié les moyens, prend l'occasion d'envoyer un ambassadeur en Perse, lequel apporte à ce jeune prince la réponse du roi son père; ensuite le prince et l'ambassadeur concertèrent ensemble la manière de son évasion. L'ambassadeur partitau bout de six mois de la cour; et, lorsque le prince jugea qu'il étoit hors de dessus les terres de Perse, et que le temps étoit venu de songer à sa fuite; il la conduisit de cette sorte:

Il seignit un jour d'être sort indisposé, et sit savoir son indisposition au roi; il ajouta que nul remède ne le pouvoit bien remettre, qu'il les essayoit tous inutilement, et que, suivant l'avis des médecins, il croyoit ne pouvoir être guéri que par les eaux chaudes qui sont à trois journées d'Ispahan. Il obtint aisément la permission d'y aller; et l'intendant du gouverneur d'Ispahan, que l'exercice de sa charge empêchoit de sortir de la ville, lui donna, pour l'accompagner à sa place, un des principaux domestiques de son maître, avec une escorte de quinze ou seize personnes.

Dans le temps qui avoit été arrêté, parurent sous des arbres hors du village, et proche des bains où le prince feignoit de chercher la santé, quelque vingt Yus-beks, gens de choix, fort lestes, bien montés et bien armés, avec quelques chevaux de main. Le prince les reconnut; et, sans consulter davantage, laissant là quelque petit nombre de Persans qui se trouvoient alors avec lui, il monte à cheval, et pique droit devant cette troupe. Il n'y eut que le conducteur persan qui le suivit, ne songeant à rien moins qu'à ce qu'il voyoit arriver, ne sachant que juger de cette aventure. Il n'avoit pas assez de monde, ni assez de temps pour en amasser; cependant il voyoit échapper ce grand dépôt qui lui avoit été commis: tout ce qu'il pouvoit faire en cette rencontre si surprenante, étoit de le suivre toujours, et d'essayer de le fléchir par les prières. « Monseigneur mon prince, lui » disoit - il, quelle est ma faute, ma mauvaise » fortune, et quel crime ai-je commis contre

» vous, que vous vouliez ainsi laisser ma tête en » compromis, si je retourne à Ispahan sans votre » personne? Que me peut-il arriver moins que de » la perdre? Le roi même ne se contentera pas » de ce supplice, mais sans doute que dans l'excès » de son indignation, il me fera fendre l'estomac.» Ce seigneur yus-bek répondit brusquement à ce conducteur en ces termes : « Je suis très-obligé » au roi de Perse, mais je le dois être davantage » à ma patrie et à mes parens qui me rappellent; » c'est mon père qui m'envoie ces gens que tu » vois, pour me remettre en possession de materre » natale, et dans l'espérance de la couronne qu'il » me destine après sa mort; si tu veux venir avec » moi, je me revancherai par toutes sortes de bons » offices de ceux que j'ai reçus en Perse, et je » te ferai un des grands de mon état; sinon re-» tourne-t-en, à la bonne heure, et dis à ton roi » que je lui rends grâces de tous ses bienfaits, et » que je serai toujours son goutom (gholâm) ou » esclave; que je m'estimerai toute ma vie son » obligé, et qu'avec le temps il connoîtra la vérité » de cette promesse. » Ayant achevé ces paroles, il poussa son cheval d'une si grande vitesse, que le conducteur persan l'eut bientôt perdu de vue; car, s'il y a nation au monde légère à la course de cheval, ce sont ces Yus-beks.

Quand on l'eut appris à Ispahan, on envoya après en grande diligence quantité de cavaliers; mais ce sut inutilement. Il avoit trop d'avantage sur eux; ils ne purent l'atteindre. Toute la cour en demeura dans l'étonnement, et surtout le roi, qui ne croyoit pas qu'Abou-el-Kasi (c'étoit le nom de ce prince) songeât encore à la Tartarie, et qui s'étoit persuadé qu'il en avoit tout à sait perdu le souvenir, après dix ans de séjour qu'il avoit sait en sa cour. Comme ce prince tartare n'oublia point son pays, il n'oublia pas non plus les obligations qu'il avoit à la Perse et à son monarque; car, durant sa vie, il favorisa toujours ce royaume, particulièrement lorsqu'il eut succédé à la couronne de son père : ce qui sut peu de temps après. Tant qu'il régna, non-seulement il eut soin de vivre en bonne intelligence avec Sesié Ier et Habas II, mais il tint tellement en balance Subhaan-Kouli-Kaan (Subhhan-Qouly-Khân), roi de Balke, nom qui signifie le prince esclare du Louable, par lequel ilsentendent Dieu, et le roi de Bokera (Bokhara), appelé Abdulhazize - Kagn (A'bdoul-a'zyz-Khon), prince serviteur de la Majesté, sous-entendu divine, les deux seuls qui se jetoient quelquesois sur les frontières de ce royaume, qu'ils ne purent rien entreprendre; car, lorsque l'un ou l'autre vouloit

aller exercer des brigandages dans la Perse, celuici entroit dans leurs terres, et les contraignoit par ce moyen de retourner au plus vite chez eux; ainsi, les provinces frontières, comme la Bactriane, la Margiane, la Drangiane et les côtes de la mer Caspie, jouissoient d'une profonde paix. Habas, gagné par cette constante affection, reconnut avec une constance égale la gratitude de ce prince, et continua de lui payer toujours, en témoignage de l'estime qu'il avoit pour lui, cette grosse pension qu'il avoit en Perse.

Mais, après qu'Abou-el-Kazi eut par sa mort cédé la couronne à son fils Enouch-Kaan, c'est-à-dire, seigneur de profit (\*), le roi Habas II, qui n'avoit pas pour lui l'estime qu'il avoit eue pour son père, ne crut pas qu'il lui dût continuer cette pension qu'il ne donnoit à celui-là que par amitié. Ce jeune prince Enouch-Kaan, qui regardoit cette pension comme une sorte de tribut que le monarque persan donnoit au roi de Karechme ou Orquenge (Khârezm ou Ourkendje), pour l'empêcher de piller ses terres, s'en voyant désormais frustré, trouva que le plus prompt remède pour la recouvrer, ou du moins pour se récompenser de la perte qu'il en avoit faite, étoit de porter la guerre dans cet empire, et d'en ra-

yager

<sup>(\*)</sup> Cette interprétation me paroît bien hasardée. (L-s.)

vager les provinces. Dans ce dessein, il forme une ligue contre la Perse avec les deux autres Kaans (Khán); et, pour la mieux cimenter, il épouse la sœur du prince souverain de Balk, et donne la sienne pour femme au souverain de Bokora: ces trois beau-frères résolvent de donner tous ensemble sur le royaume de Perse.

Il restoit un scrupule au prince de Balk (Balhh) et de Bokora (Bokhara), qui étoit que le seu roi d'Orquenge ( Ourkendje), père de celui d'aujourd'hui, étoit chia (chy'iah) mahométan selon le culte des Perses, et non sunni mahométan selon le culte que les Tartares suivent, aussi-bien que les Turcs. Enouch-Kaan toutesois faisoit profession ouverte d'avoir quitté la créance de son père, et repris celle de son pays; mais ces deux princes ne s'y fioient point, et appréhendoient qu'il ne leur jouât quelque mauvais tour : afin donc de s'assurer mieux que ce prince étoit bon sunni, qu'il procédoit sincèrement, et que de tout son cœur il se déclaroit ennemi de la Perse, ils souhaitèrent que lui seul premièrement commençât cette guerre, et qu'il fondît avec ses troupes dans ce royaume; et ils convinrent que, l'année d'après, tous trois donneroient ensemble et pousseroient leurs conquêtes plus avant. Le prince d'Orquenge, suivant la résolution prise, entre Tome X. E

dans la Perse; mais il y trouva une forte résistance. Habas II (A'bbds), bien informé des complots de ces roitelets, avoit juré leur ruine, et ne prétendoit pas seulement de repousser leurs insultes. mais il minutoit de porter ses armes victorieuses dans leurs terres, de leur ravir le sceptre et la vie, et de réunir la province de Balk à sa couronne. C'est pourquoi, l'an 1665 selon notre compte, il entreprit le voyage de Mazenderan, et marcha contre eux. Les Yus-beks, voyant le roi de Perse près d'eux, et appréhendant sa puissance, perdirent ce grand courage qu'ils avoient témoigné au commencement; ils trouvèrent que le meilleur parti étoit de céder, si bien que, l'année suivante 1666, ils envoyèrent chacun leurs ambassadeurs pour demander la paix: par ce moyen, ils apaisèrent en quelque sorte la colère de ce grand prince, et suspendirent les desseins qu'il avoit formés contr'eux, que la mort qui lui survint quelque temps après, avorta tout à fait.

Cette funeste mort sit reprendre cœur à ces Tartares. Le soible gouvernement d'un jeune prince, que son âge et son peu d'expérience rendoient incapable de s'opposer à leurs entreprises, sut une conjoncture savorable dont ils ne manquèrent pas de prositer: ainsi le prince d'Orquenge, comme un jeune lion, dans l'année 1667, entra dans Merve, Sava (\*) et les pays d'alentour; où, ne trouvant point de résistance, il fit des ravages étranges, et emporta ce qu'il trouva de plus précieux, sans que pas un gouverneur persan csât: s'opposer à lui. Ces gouverneurs ne le pouvoient faire, parce que ces Tartares passent comme des oiseaux de proie, et s'éloignent du lieu qu'ils pillent avant même que l'on puisse soupçonner qu'ils y soient entrés, et parce même qu'ils n'étoient pas asses accompagnés pour s'opposer à une multitude de furieux que la rage d'avoir été méprisés, avec l'espérance de la proie, rendoient capables de tout entreprendre et de tout vaincre.

La cour sut avertie de ces désordres, et prit résolution d'y remédier; mais ce sut d'une manière si languissante, que les plus avisés connurent bien qu'elle n'auroit point d'esset : il en arriva comme ils l'avoient jugé.

Le conseil de Perse, sous le nom du roi, choisit deux seigneurs qui étoient estimés les plus expérimentés du royaume, l'un nommé Clichs Kaan, et l'autre Cheyk-Hali-Kaan (Cheykh-A'ly-Khan); ils étoient l'un et l'autre pourvus de deux des plus grands gouvernemens de cet empire : le premier, de la province de Kirmaan qui est celle

<sup>(\*)</sup> Lisez Méroù et Sávah, et voyez le nom de ces deux villes à la table des matières. (L-s.)

de Caramanie; l'autre, de celle de Kirmoon-cha (Kermdun cháh), qui est la Chaldée. Ils furent tirés de leurs gouvernemens, qu'on donna, le premier au frère, et le second au fils de ces seigneurs; et ils furent envoyés contre les Yus-beks avec la qualité de généraux d'armée : ils amenèrent avec eux d'Ispahan quatre mille hommes pour les joindre à l'armée qui se trouvoit déjà dans la province de Corasson (Khoráçáun); et, comme le bruit de la guerre des Indes étoit assoupi, le gouverneur de Kand-dar (Qandahar) eut ordre de sournir le secours que ces généraux croiroient être nécessaire. Six semaines après le départ de ces seigneurs et de leur petit corps de quatre mille hommes, on leur envoya des sommes d'argent considérables vers le Corasson, pour payer toutes les armées qui étoient de ce côté-là et de celui des Indes. Ce trésor n'étoit escorté que de deux cents hommes, parce qu'il n'y avoit aucune apparence de danger sur la route qu'ils tenoient; et néanmoins on ne sait comment les Yus-beks en eurent avis : ils envoyèrent quelques-uns d'entr'eux pour observer la marche de cet argent; et ils prirent si bien leur temps, que trois mille des leurs enlevèrent cette proie, sans qu'on pût les joindre, quelque diligence qu'on y apportât.

Pendant tous ces troubles décéda Ali-Kouli-

Kaan, généralissime, de qui nous avons déjà parlé plusieurs fois; il ne fut que quatre jours malade, et mourut d'une oppression de poitrine, sans qu'il y eût moyen de le secourir. Dans les premières parties de cette histoire que j'espère de donner quelque jour au public, nous avons déclaré sa naissance, sa fortune et ses diverses disgrâces; car c'étoit une chose merveilleuse que, quelque faute qu'il eut faite, et il en faisoit en grand nombre, Habas II lui pardonnoit toujours. Il ne voulut pas le réduire à la dernière misère, et encore moins le faire mourir, à cause de la bonne nouvelle qu'il lui avoit apportée; car c'étoit ce seigneur que Sefie Ier, père d'Habas, se sentant pressé de maladie, envoya vers lui pour le tirer du palais des femmes, et le conduire auprès de sa personne, dans le dessein qu'il avoit de le présenter à l'état, et d'en faire son successeur. Nul homme n'eut jamais guère de plus diverses aventures en cinquante années de cour et dans soixante et dix de vie : il a éprouvé l'une et l'autre fortune d'une manière assez bizarre.

Quand la mort le prit, il étoit relevé au plus haut point où la bonne fortune l'eût jamais porté: il possédoit pleinement l'affection et les faveurs de son maître qui ne lui refusoit rien. Sa Majesté ne se lassoit point de répandre ses libéralités sur lui,

et, six semaines même avant sa mort, il lui sit présent d'une épée, d'un poignard et de trois aigrettes : le tout estimé cinquante mille écus. Ces marques extérieures n'étoient rien au prix du pouvoir qu'il avoit acquis sur l'esprit du prince, qui ne saisoit presque rien d'important qu'il n'en eût pris son avis, si bien que l'on pouvoit dire que ce général étoit le vrai monarque des Perses, tandis que celui qui en portoit le nom n'en avoit que la figure : aussi vivoit-il en monarque, et il n'avoit rien autour de lui qui ressentît une fortune privée. Il entretenoit quinze cents hommes, auprès de sa personne, sans les officiers et les eunuques qui montoient jusqu'au nombre de trois. cents. Il tiroit de son gouvernement de Tauris et des pensions qui lui étoient dues à cause de sa charge de généralissime, trente mille tomans, qui font quinze cent mille livres, qui tournoient à son profit particulier, sans les autres sommes Immenses qui étoient destinées pour l'entretien de la milice et les autres dépenses auxquelles cette dignité l'obligeoit. De ces quinze cent mille livreslà, il en destinoit la moltié pour ces quinze cents hommes qu'il vouloit toujours tenir bien équipés: le reste servoit à l'entretien de sa maison.

Il avoit établi dans son palais, pour son usage, des haar-kaané (har-khaunéh), c'est-à-dire,

des maisons d'ouvrages, pour toutes sortes de manufactures: là il avoit assemblé des ouvriers de plusieurs métiers, orfèvres, tailleurs, armuriers, selliers, fourbisseurs, et autres semblables, et, outre cela, des maîtres d'exercices pour les chevaux et pour les armes. Enfin, son palais avoit une apparence toute royale: aussi savoit-il si fort dépenser, que, nonobstant son grand revenu, il demeuroit toujours pauvre et toujours endetté. Outre que de son humeur qui le portoit assez à la profusion, comme il n'avoit ni semmes ni ensans dont il fût obligé de faire la fortune, il se laissoit aller à toutes les occasions qui demandoient de la dépense et de l'éclat. Le rang qu'il a tenu dans la Perse, la bizarrerie, aussi-bien de sa fortune que de sa conduite, mérite bien que l'on fasse son portrait, pour donner plus de plaisir au lecteur.

Il étoit de moyenne taille, mais qui approchoit plus de la haute que de la petite; il avoit le visage terrible, mais qui, parmi toute cette terreur, n'avoit rien de laid; il portoit les moustaches fort épaisses et longues des trois quarts d'un pied; à l'âge où il se trouvoit de soixante et dix années, il ne s'étoit jamais servi de lunettes; les autres sens, à proportion de ses yeux, n'avoient rien perdu de leur première vigueur, du moins il ne le paroissoit pas; il faisoit toutes sortes d'exercices,

aussi-bien que les jeunes gens; et il ne cédoit à personne, de quelque âge qu'il fût, à manier l'arc et l'épée, et les autres armes : aussi avoit-il toujours été estimé un brave soldat, mais les plus intelligens ne le croyoient pas un grand capitaine; ils l'estimoient moins propre pour le conseil que pour l'exécution. Son esprit étoit mêlé de qualités qui se rencontrent rarement ensemble : d'un côté il étoit sier et colère, et de l'autre il étoit sin et dissimulé; il savoit attendre le point le plus propre à faire éclater sa vengeance, et prendre ses mesures pour ruiner ses compétiteurs; il ne vouloit point être contredit, et c'étoit le malheur et la plus grande peine de ses domestiques; quand il demandoit quelque chose, c'étoit un crime de dire qu'elle ne se rencontroit pas: il falloit, sans rien dire, forcer les saisons et la fortune pour le contenter, autrement on devoit se résoudre à crever sous les bastonnades. Hors de cela, il paroissoit assez affable, particulièrement aux étrangers; il étoit accessible pour eux, et il leur accordoit volontiers les grâces qu'ils lui demandoient; il ne savoit ni lire ni écrire en d'autre langue que celle qui lui étoit naturelle, qui étoit la géorgienne, car il étoit esclave venu de Géorgie; il avoit près de soi des gens de lettres de ce payslà, ayec lesquels il lisoit et écrivoit toujours en

cette langue; il aimoit la science sans la connoître; il étoit fort adonné aux prédictions et aux arts qui promettent la connoissance de l'avenir; et, par une extrême foiblesse, il déféroit plus à un pronostic qu'à un juste raisonnement.

· Il fut mis en dépôt, le jour même qu'il mourut, en une mosquée prochaine, d'où, quelques jours après, on le transporta à Metched (Mechehed) pour le mettre là en terre sous la protection de ce grand saint mahométan, qui autrefois y avoit fait sa demeure et y avoit élu sa sépulture. C'est une chose que nous pourrions nommer étrange, si nous n'en avions pas ici l'épreuve, puisque ces changemens subits arrivent aussi-bien parmi nous que parmi eux. Aussitôt que ce corps mort sut tiré de son palais, et il y avoit à peine six heures qu'il avoit rendu l'esprit, cette maison qui, le jour d'auparavant, à peine pouvoit contenir la foule, se trouva toute déserte; et, dans cette triste solitude, l'on n'eût pas rencontré quelqu'un de cette famille nombreuse qui l'environnoit pendant sa vie, pour dire ce qu'étoit devenu leur maître.

Cette mort fit un grand changement à la cour, et personne n'en fut fâché que le roi qui avoit quelque inclination pour lui. Il y en eut une infinité à qui elle donna de la joie, et principalement à ceux qui avoient déjà quelque part en la faveur

et que celui-ci reculoit, parce qu'ils s'imáginoient qu'il leur laissoit une place à occuper plus avantageuse. Les grands de la cour commencèrent à prendre de nouvelles mesures; et, dans les illusions dont les ambitieux se flattent, chacun d'eux conçut des espérances plus hardies.

Cette mort qui donna quelque tristesse au roi, fut suivie d'une nouvellequi ne lui en donna pas moins: c'étoit que les Kalmak, peuples féroces et indomptables, avoient déclaré la guerre à la Perse; sur quoi les gouverneurs de la province d'Ester-abaat (Ester-abad), qui est l'Hyrcanie orientale, prioient Sa Majesté de leur envoyer promptement le secours nécessaire. L'ordre des choses demande que nous disions quels sont ces peuples et le sujet de cette guerre.

Les Kalmak ont pris leur nom de Kalmak, ville principale du pays qu'ils habitent, sur les confins de la grande Tartarie, vers la mer Caspienne, du côté de l'orient, et, au regard de la Perse, du côté du septentrion oriental; on les appelle quelquesois Yusbeks-Kalmaki, mais pour l'ordinaire on les nomme simplement Kalmak. Il y a quelques années que, sur leurs frontières du côté de la Perse, entre Orquenge et Ester-abaat, se retiroit une grande peuplade de Turkmans; ce sont des pasteurs de troupeaux, qui vont par

millièrs dans les campagnes, qui n'habitent que sous des tentes, et qui, comme des hirondelles, changent de demeure au changement des saisons. Nos modernes les appellent mal Turcomans: ce sont proprement les Turcs; car, et ces pasteurs, et ceux qui tiennent maintenant l'empire de Constantinople, sont sortis de Turq-estaan (Turkestdun), savoir, ces provinces de Tartarie, qui ne laissent pas d'être très-vastes, encore que nous n'en ayons que très-peu de connoissance. C'est ce pays-là qu'on doit appeler proprement Turquie, et non pas les provinces de l'Asie et de l'Europe occupées par les Ottomans; car les Orientaux n'appellent jamais de ce nom les peuples de ces provinces là, non plus que le Grand-Turc, le monarque qui leur commande. C'est une erreur de nous autres Européens : les peuples dont nous parlons n'entendent point cette appellation, et ils l'estimeroient barbare, puisque chez eux turc signifie pasteur venu de ces hautes provinces de Tartarie, en quelque pays qu'il puisse habiter. Les Perses, pour représenter ces pasteurs turkmans, les ont nommés en leur langue sara-netchin. Sara signifie campagne, et netchin, ceux qui s'asseoient, venant du verbe netchinen, c'est-à-dire, s'asseoir, se reposer: ainsi sara-netchin, mot à mot, signifie ceux qui s'asseoient dans la campagne (1). Nos anciens historiens et nos faiseurs de relations, qui ne savoient point les langues orientales, ou du moins qui n'en avoient qu'une très - médiocre connoissance, les appellent partout Sarrasins: ce mot barbare nous est venu sans doute d'autre part que d'un Français; car il eût dit Sarachin, vu que nous autres n'avons point de peine de prononcer le chin des Asiatiques, comme quelques peuples nos voisins, et, entre les autres, les Auglais qui en font partout un zin: ce que quelqu'un d'eux a bien reconnu dans une Grammaire persane (2) qu'il a composée. Il dispute de quelle saçon il saut prononcer le nom d'une ville sameuse de Perse; les naturels l'écrivent et le prononcent Chiras (Chyráz) par un chin, et les Anglais le prononcent Siras par un sad (ssdd): sur quoi il conclut que ceux de sa nation, faute d'avoir cette prononciation dans leur langue naturelle, ne la peuvent exprimer dans la persane, et que les Français y sont plus heureux, parce que, dans leur langue, ils expriment chi,

<sup>(1)</sup> Lisez ssahhrá - nichyn et nichesten; voyez sur ces mots et sur le mot saracin, ma note, t. II, p. 359, et t. V. p. 397. (L-s.)

<sup>(2)</sup> Cette assertion ne se trouve dans aucune des Grammaires persanes, imprimées à l'époque où Chardin publia cet ouvrage. J'ajouterai qu'elle est inexacte. Les Anglais écrivent sheeraz, orthographe qui rend bien la prononciation du nom de cette ville; car leur sh a la valeur du chyn. (L-s.)

aussi-bien que si, et que l'une et l'autre prononciation leur est naturelle.

Pour faire une relation bien exacte d'un pays, il faut que ceux qui s'en mêlent en sachent la langue; autrement ils commettent mille fautes que les personnes habiles ont de la peine à supporter : il n'en faut point d'autres preuves que les relations des voyages que nous avons eues en ce siècle, je parle seulement de celles qui traitent de la Perse. Il y en a deux un peu plus tolérables, celle de la Vallé et celle d'Olearius, quoique la première soit pleine de fautes, dont il y en a même que l'on peut dire monstrueuses, et que la dernière n'en soit pas exempte, si est-ce pourtant qu'elles valent mieux que les autres, parce que ces auteurs avoient appris le persan. Je suis de cette opinion, que quiconque donne ses voyages et les observations d'un pays dont il ignore la langue, ne donnera jamais rien d'achevé.

Je crois que cette petite digression ne déplaira pas aux curieux. Pour revenir à notre sujet, cette peuplade de Turk-mans étoit auparavant tributaire des Kalmak; mais, depuis environ trente ans, ils s'étoient réfugiés en Perse et soumis à la domination des princes qui la commandoient, pour éviter les mauvais traitemens que les Kalmak leur faisoient, et trouver une région qui fût moins stérile, et qui fût plus savorable à la nourriture de leurs troupeaux. Pendant cet intervalle de temps, les Kalmak n'en avoient rien dit, mais cette année 1667, jugeant que la Perse étoit dans une extrême soiblesse sous un jeune prince, pour avoir sujet de déclarer la guerre, ils envoyèrent demander la restitution du tribut depuis trente ans, que le monarque des Perses avoit reçu des Turkmans qu'ils prétendoient leurs sujets. Lorsque leurs députés furent arrivés à Ester-abaat, qui est la première ville considérable dans la Perse de ce côté-là, le gouverneur les retint, et les assura qu'il alloit dépêcher à la cour de Perse. sur le sujet de leur venue, et qu'il leur en feroit savoir la réponse. D'abord, sans consulter plus long-temps, le conseil du roi sut d'avis de refuser hautement une demande si fort injurieuse à la grandeur de l'empire. Cette résolution étoit sans doute éclatante, mais elle n'étoit guère sage. Les Kalmak, indignés lorsqu'ils l'eurent su, vinrent, vers la fin de la campagne, sur la frontière qui sépare les deux états, et là ils tirèrent solennellement une flèche dans les terres de Perse, qui est le signal avec lequel ils déclarent la guerre; ci-dessous nous verrons ce que le ciel en avoit ordonné.

Toutes ces guerres dont la Perse étoit menacée dans l'état languissant et dans la foiblesse où elle se trouvoit, furent cause que l'on n'écouta point à la cour les propositions du pacha de Bas-ra (Bassrah), que l'on appelle vulgairement, mais mal, Balzura, ville à l'embouchure du golfe Persique; il y avoit plusieurs années que ce pacha se maintenoit dans cette ville comme souverain; et, ne reconnoissant point de maître, il savoit si bien ménager les deux puissances au milieu desquelles il étoit ensermé, celle du Turc et celle du Persan, que l'envie qu'elles avoient toutes deux de le perdre aidoit à sa conservation. Quand le Turc se vouloit ruer sur lui, il offroit au Persan de le reconnoître; et le Turc qui ne vouloit pas que le Persan son ennemi devînt maître de ces terres-là, et qui aimoit mieux qu'elles demeurassent entre les mains de ce prince, le laissoit en repos; lorsque le Persan le sommoit de ses promesses, il menaçoit avec adresse de se rendre au Turc; le Persan qui appréhendoit de son côté que le Turc déjà trop puissant n'agrandit son empire de ce nouvel état, ne portoit point les choses à la dernière extrémité. Durant la vie d'Habas II (A'bbas), ce pacha fit souvent de ces tours.

Après sa mort, le Turc voulut se servir de cette conjoncture du nouveau règne de Sefie II (Sséfy), pour former une entreprise sur Bas-ra (Bassrah), de même que trente ans auparavant

Sultan Mourad, que nous disons Murat, profita de l'occasion que Sefie Ier vint à la couronne, pour assiéger Babylone (\*), si bien qu'encore qu'il fût occupé à la guerre de Candie, il entreprit cette conquête; et, pour cet effet, ordonna aux pachas de Diarbekre, Moussol, Alep, Merdin, et aux autres gouverneurs de ce côté-là, d'aller contre Bas-ra, chacun avec un corps d'armée, desquels celui de Bag-dad ou Babylone fût général.

Hossein-pacha (c'est le nom de ce petit souverain de Bas-ra) envoie là-dessus en Perse faire les mêmes offres qu'il avoit déjà faites tant de fois à Habas II; mais les ambassadeurs ne le trouvèrent plus: celui qui avoit succédé n'avoit de l'inclination que pour les divertissemens, et n'aimoit nullement la guerre. Les ministres, ne voulant pas avouer la foiblesse de l'état, répondent à cet ambassadeur qu'il n'y avoit pas moyen d'écouter leurs propositions, après que le pacha leur maître s'étoit joué tant de fois et si insolemment de la Perse; qu'il s'étoit lui-même attiré cette infortune, et qu'il ne souffroit rien qu'il n'eût mérité. Le pacha ne perdit pas l'esprit pour avoir perdu le secours qu'il attendoit de ce côté-là: il usa d'un autre

artifice.

<sup>(\*)</sup> C'est-à-dire Baghdad. Voyez sur la fondation de cette ville et sur l'expédition du sulthan Mourad, ma note, tome V, pag. 313. (L-s.)

artifice. Comme il avoit amassé de grands trésors par le trafic, ils'en servit pour corrompre le pacha de Bag-dad, général de l'armée turquesque, et les autres; il traite avec eux sous condition d'être à l'avenir tributaire du grand-seigneur, de lui payer tous les ans cent mille écus de tribut, et de lui en donner comptant deux cent mille. On ajouta quelques autres conditions qui ne sont pas importantes. Ainsi le siége fut levé, et le pacha envoya son gendre à Constantinople, pour faire ratifier le traité. C'est tout ce qui se passa en cette guerre, l'année 1667.

Sur la fin de cette même année, vinrent de tristes nouvelles à Ispahan, des provinces voisines de la mer Caspie, savoir : qu'à Chirvon (Chyrvdun), la principale ville d'une province appelée du même nom, et qui fait une partie de l'Arménie majeure, proche de Tefflis (Teflys), capitale de Géorgie, un tremblement de terre avoit ébranlé la plus grande partie de cette ville, et avoit renversé quatre villages voisins; que, dans ces ruines, plus de trente mille personnes étoient péries; qu'en une autre ville appelée Chamaky (Chamákhy), dans la province du même nom, qui est la Médie australe, un autre tremblement également épouvantable avoit causé la perte de vingt mille personnes, et abîmé les trois quarts de Tome X.

la ville, que ces terribles accidens avoient mis ces deux provinces dans la dernière désolation.

Il n'y avoit qu'un homme au monde, je crois, qui se pût réjouir de ces sunestes nouvelles, et ce fut Mir-za-Ibrahim, dont il a été parlé cidessus; encore que, comme fermier-royal de cette dernière province, il dut raisonnablement être affligé de sa perte; il regarda néanmoins cet événement avec plaisir, parce que c'étoit une occasion que la bonne fortune lui présentoit pour se délivrer des persécutions qu'il souffroit à la cour de Perse, et pour se retirer d'Ispahan, qu'il regardoit comme sa prison, ou pour mieux dire. comme son enser. Il ne la négligea point; il présenta une requête au roi et aux ministres, où il remontroit que Chamaky dépendoit de son administration, et qu'il plût à Sa Majesté de lui permettre d'en aller relever les ruines.

Il accompagna cette requête de présens trèsconsidérables, qu'il fit aux principaux ministres; ainsi, on lui accorda tout ce qu'il demandoit. Voilà comme ce seigneur infortuné a suspendu pour un temps les mauvais effets que produisoit son ambition mal conduite. Il est certain que, durant six mois qu'il demeura à la cour, le roi et les ministres, sous divers prétextes, tirèrent de lui plus de soixante mille tomans, qui sont trois millions; et avec tout cela, on le traitoit comme une dupe et comme une personne de néant. L'infamie le suivoit partout; et les grands, et mêmé plusieurs de condition médiocre, prenoient plaisir à l'accabler d'injures, et à le traiter de même que le moindre de la lie du peuple; car, comme il étoit fort resserré, et que d'ailleurs, sa disgrâce l'avoit rendu timide, ceux qui avoient quelque chose à recevoir de lui, et auxquels on avoit donné des assignations sur sa ferme, ne trouvoient rien de propre pour le mettre à la raison, et lui faire donner de l'argent, que de le maltraiter. J'ai appris de personnes qui le pouvoient bien savoir, que bien peu avant son départ, comme on parloit à la cour des moyens de trouver de l'argent, le Divan-Beki (dyván beygny), ou souverain chef de la justice, fit savoir au roi dans un mémoire qu'il lui présenta, que si Sa Majesté lui vouloit abandonner Mir-za-Ibrahim, et Mir-za-Sadek, son frère, il lui offroit sa tête, s'il ne lui livroit six cent mille tomans, qui sont quelque trente millions. Il ar riva par malheur que, lorsque ce mémoire fut présenté au roi, ce seigneur se rencontra dans le salon où étoit Sa Majesté, elle se le fit lire tout haut; et l'on peut juger en quelles détresses il se trouva; il ne répondit pas un mot: il portoit ainsi la peine de son ambition préci-

F 2

pitée, et de son peu de conduite. En un mot, il étoit perdu, et son mal eût été toujours en augmentant, si la conjoncture du tremblement de terre dont nous avons parlé, ne lui eût donné sujet de demander son congé et de se retirer; de sorte qu'il fit en quelque manière son bonheur d'un événement qui en tout autre temps lui eût été fort nuisible. Mais, comme j'ai déjà dit, les gens éclairés croient qu'il n'a fait que reculer pour quelques années sa mauvaise destinée; que sa ruine est infaillible, et que dans la moindre difficulté qu'on aura de trouver de l'argent, l'on se jettera sur cette proie.

L'année 1668, selon notre compte, et 1079, selon le compte des mahométans, commença par de grandes réjouissances, le prince s'imaginant que les autres jours seroient pleins de joie comme les premiers. Cela n'arriva pas néanmoins de la sorte qu'il le pensoit; et les grands de l'état, aussibien que les personnes médiocres qui avoient bien peu de lumière, quoiqu'en apparence ils assistassent aux fêtes avec un visage fort content, ils n'y alloient point de bon cœur; car ils voyoient que l'état empiroit de jour en jour. Plusieurs provinces avoient l'ennemi dans leur sein, et plusieurs l'appréhendoient; les autres étoient désolées par des tremblemens de terre, il se voyoit

peu d'argent dans le royaume; la cherté continuoit dans Ispahan, et encore qu'il n'y eut disette de rien, les choses nécessaires à la vie s'y vendoient à un prix excessif. Outre cela, les coffres de l'épargne étoient épuisés; en dix-huit mois de temps ce nouveau prince avoit mis à sec tous les trésors de ce grand empire. Cela étoit arrivé, par ses profusions, d'un côté, soit dans les dépenses prodigieuses qu'il prenoit plaisir de faire, soit par les présens excessifs, dont trop souvent, et sans qu'il en fût besoin, il combloit ses favoris; et, de l'autre côté, par le peu de soin de ménager ses revenus; car il n'avoit pas tiré le tiers de ce que son père avoit accoutumé d'en recevoir, sans songer à ce qui en devoit arriver, il avoit rempli toutes les charges vacantes, et dans les provinces, et dans la cour; au lieu que son père ne les remplissoit jamais, ou très-rarement, si la nécessité ne l'y contraignoit, pour jouir cependant des deniers qui leur étoient attribués. Le jeune monarque, peu expérimenté dans le gouvernement, s'étoit, au commencement, imaginé que les coffres qu'il avoit trouvés pleins, demeureroient toujours dans le même état, personne n'avoit la hardiesse de lui dire qu'il étoit bien plus facile de les vider que de les remplir. Enfin pourtant, comme il s'étonnoit que l'argent ne venoit plus en ses mains

avec cette abondance accoutumée, on fut contraint de lui déclarer ce qui en étoit.

La duchesse sa mère, pour laquelle il a un extrême respect, et qu'on peut dire être plus que sa gouvernante, lui en parla plus librement que personne, et lui fit trouver bon qu'elle se mélât du gouvernement. Elle prit donc le soin des afsaires; et, pour son premier chef-d'œuvre, elle sit passer ce monarque son fils d'une extrémité à une autre; de sorte qu'au lieu qu'il étoit trop libéral dans les commencemens, qu'il donnoit toujours et à toutes les occasions, et avec tant d'abondance, qu'il ne lui est rien demeuré pour donner, il est devenu ensuite avare jusqu'à la dernière bassesse; et, bien loin de faire quelque libéralité, il récompense à peine et fort maigrement ceux qui lui ont rendu service; on peut dire qu'il en est de lui comme des torrens qui aujourd'hui inondent les campagnes de leurs eaux, et le lendemain les laissent à sec.

Tous ces désordres obligeoient les Perses de tourner les yeux sur le passé, et de regretter le règne du défunt. La réponse que quelque temps auparavant le général d'armée, pendant qu'il vivoit et qu'il jouissoit de la haute faveur, avoit faite au roi, venoit fort à leur gré; le roi, dans la privauté qu'il lui permettoit, lui dit un jour:

« Hali-Kouli-Kaan, ne sais-tu pas qui sont ceux » qui se sont réjouis de la mort de mon père, si » jeconnoissois ces chiens-là, je leur ferois fendre » l'estomac. » Ce seigneur, avec son audace ordinaire, lui répondit brusquement : « Sire, que » Votre Majesté s'en donne bien de garde, il fau- » droit commencer par elle et par moi; car, je » ne sache que nous deux à qui cette mort eût » pu donner de la joie; quand de prisonniers » que nous étions, nous sommes devenus les rois » de Perse. »

La santé du roi n'étoit pas meilleure cette année que l'autre; son mal le travailloit toujours, quoique par des accès inégaux; les uns plus légers, et les autres plus fâcheux; tantôt il demeuroit des semaines entières, languissant dans son haram, ou palais des femmes, d'où il ne sortoit que par intervalles qu'un peu le soir pour se montrer; tantôt il prenoit l'air, et il montoit à cheval, un mouchoir noué à l'entour du cou, à trois ou quatre tours, ce qui est en Perse la marque d'une personne malade; mais, avec cela, il ne vouloit rien diminuer de ses débauches, et il menoit toujours ses femmes avec lui, ses promenades les plus ordinaires étoient du côté de Gioulfa (Djulfah), bourg des Arméniens, d'où il tira toutes les plus belles filles, pour en remplir son palais. On dit

que la première fois qu'il fit choisir les jeunes filles qui se trouvèrent au-dessous de douze ans, ans, et au-dessus de dix, que de vingt qui furent conduites au palais, il n'y en eut qu'une qui montra sur son visage la joie que sa bonne fortune lui donnoit, et celle-là fut retenue; les autres qui fondoient en larmes, ou parce qu'on les crut trop innocentes, ou qu'on les soupçonnât d'être trop rusées, furent rendues à leurs parens. On ordonna huit tomans, qui sont quatre cents livres, au père de cette belle qui avoit été retenue; car c'est la coutume en cette cour-là, que lorsque le roi prend quelque fille dans une maison qui n'est pas trop accommodée, il assigne au père une pension de cette valeur, ou approchant, durant sa vie; je dis quand une maison n'est pas riche; car, pour les grands, c'est un bonheur incomparable d'avoir une parente chez le roi, où elle peut servir à l'avancement de leurs affaires, et leur rendre mille bons offices auprès de Sa Majesté.

Ce jeune prince néanmoins avoit quitté le vin, dès l'an passé, sur ce qu'il avoit eu la gorge enflammée pour en avoir trop bu; son père, autrefois pour la même cause, avoit senti la même indisposition; voilà pourquoi, de temps en temps, il renouveloit le kourouk (qourouq), ou prohibition de vin, afin qu'il ne s'en trouvât plus.

C'est la manière de ces grands de l'Asie, lorsqu'ils veulent abandonner le vin, ils envoient jeter tout ce qu'ils en ont, et rompent tous les vaisseaux où il est ensermé, afin que si l'envie d'en boire leur prenoit, ils ne pussent la contenter, ne se tenant pas maîtres de leurs passions.

Nonobstant toute cette abstinence du jeune prince, ses infirmités ne recevoient point de diminution. Sa couleur pâle, et un dégoût qu'il avoit pour toutes sortes de nourritures, faisoient juger que sa constitution étoit étrangement déréglée.

Son premier médecin ne savoit plus où il en étoit, il avoit inutilement essayé tous les secrets de son art; cependant, c'étoit une grande affliction pour lui, parce que sa vie, comme nous avons dit ailleurs, dépendoit de celle du roi; ou, si on lui faisoit quelque grâce, il étoit assuré du moins de perdre ses biens et sa liberté, comme il étoit arrivé aux deux premiers médecins d'Habas II (A'bbas), et comme il arrive à tous ceux de cette profession, qui approchent des souverains asiatiques, quand ils meurent entre leurs mains.

Les astrologues commençoient à se dire à l'oreille les uns aux autres et à leurs confidens, comme en grand secret, qu'il n'auroit jamais de santé; qu'ils n'avoient trouvé dans son horoscope que six ans de vie après son couronnement, desquels il avoit déjà passé le tiers, et qu'il passeroit les deux autres dans une langueur continuelle.

La duchesse mère, pressée de l'affection naturelle dans l'aveuglement que le transport lui causoit, ne s'en prenoit pas au mal de son fils; mais elle s'en prenoit à son médecin; elle lui demandoit pourquoi le prince étoit malade, elle l'accusoit de trahison ou d'ignorance; et elle vouloit, puisqu'il étoit son médecin, qu'il sût obligé de le guérir. Cela mettoit au désespoir ce pauvre médecin; et comme toute autre sorte de recette lui manquoit, il s'en avisa d'une toute particulière, et dont peu de médecins de notre Europe se seroient servis, parce qu'elle ne se rencontre, ni dans Hypocrate, ni dans Galien. Que fait-il? Par un tour d'adresse merveilleux, il commence à jeter la faute sur les astres et sur les munehiziims (munedjym), ou astrologues du roi, et dit que c'étoit leur faute toute entière : Que si Sa Majesté étoit languissante, et ne pouvoit recouvrer une santé parsaite, cela ne venoit que de ce qu'ils avoient manqué à bien prendre l'heure, c'està-dire, l'aspect d'une heureuse constellation au temps de son couronnement. Cette fable fut appuyée par tous les amis que ce premier médecin

avoit à la cour; et, outre cela, par un des astrologues du roi, nommé Mir-za mougijm (Myrza mounedjym). Cet homme, par jalousie, ou autrement, gardoit une haine secrète contre le prince des astrologues, qui avoit été commis à observer l'heure favorable pour le couronnement du jeune prince; et voyant une occasion si belle de décréditer ce chef des astrologues, et d'augmenter sa propre réputation, il ne la manqua pas.

Il démontra, ou fit semblant de démontrer par des dissertations étendues, pleines de raisons astrologiques, dans des assemblées des premiers de la cour, que ce moment qui avoit été désigné pour couronner le roi ne valoit rien; il prouvoit ensuite par des argumens aussi forts que les premiers, que ce défaut de santé que souffroit ce prince venoit de ce couronnement qui avoit été fait sous un aspect malheureux.

Les premiers qui ajoutèrent soi à ces sadaises surent la mère et le fils; les semmes qui approchoient de Sa Majesté en demeurèrent aussi persuadées, et s'imaginèrent que c'étoit la faute de l'observateur qui n'avoit pas pris garde que cette constellation étoit peu savorable. Les eunuques tombèrent dans ce même sentiment; les courtisans qui sont toujours prêts de donner leurs suffrages aux propositions les plus extravagantes,

lorsqu'ils croient qu'elles doivent plaire à leur maître, n'en dirent pas moins. Enfin, le médecin eut le dessus, et, par cette chimère, il sauva son crédit et sa fortune.

L'astrologue avoit beau montrer par des raisons qu'il soutenoit convaincantes, que cela ne pouvoit être; personne ne l'écoutoit, si bien qu'il se vit contraint, de peur de s'attirer une plus fâcheuse disgrâce, non-seulement de se taire, mais encore d'applaudir à sa propre condamnation.

Il ne s'agissoit donc plus que de trouver des remèdes propres, pour réparer une faute prétendue; après avoir long - temps cherché, rien ne se présenta de meilleur à leur esprit, que de recommencer la cérémonie du couronnement, et de couronner ce roi de nouveau, comme s'il ne l'avoit jamais été; il fut résolu à même temps que Sa Majesté quitteroit le nom de Sefié, comme ayant je ne sais quoi de malheureux, et qu'il en prendroit un autre. Ils faisoient entendre à ce prince que le commencement du règne du roi son grandpère avoit été marqué par les mêmes accidens que le sien l'étoit aujourd'hui; qu'alors il y avoit eu une grande disette de vivres dans la ville d'Ispahan, que les Turcs lui avoient déclaré la guerre, et qu'il n'avoit jamais joui d'une santé parfaite.

Après que ces deux choses eurent été réso-

lues, et de couronner le roi de nouveau, et de lui changer son nom, il ne resta plus qu'à choisir le jour. On délibéra encore long-temps sur cet article, et il y eut bien des contestations sur ce sujet: on consulta les astrologues; enfin, après toutes ces consultations et des recherches très-exactes, ils demeurèrent d'accord que cette heure favorable, qui devoit être suivie de tant d'heureux événemens, arriveroit vers les momens que le soleil entroit dans le signe du Bélier, ce qui étoit, selon notre compte, le mardi vingtième de mars, sur les neuf heures du matin.

en tout semblable au premier, il n'est pas nécessaire d'en faire une seconde fois la description;
nous dirons seulement ce qu'il y eut de différent.
Ce second couronnement se fit dans ce grand salon, nommétchehel-setoon (tchéhel sutoùn), c'està-dire, des quarante colonnes, qui est ce superbe
appartement le plus beau du palais Royal, que nous
avons représenté avec toute l'exactitude possible,
en notre description d'Ispahan (t. VIX, p. 377).
La cour s'y rendit dans le temps qui avoit été prescrit par les astrologues, avec toute la pompe
qu'une cérémonie aussi éclatante que celle-là le désiroit. Tous les grands et tous les officiers de la couronne, qui avoient droit de séance devant le roi,

se mirent au côté droit; les deux pontises, les plus notables interprètes de l'Alcoran, et toute la bande des molla, ou de ceux qui sont destinés. au service des mosquées, étoient à la gauche. Quand toute la cour fut assise, et qu'il ne resta plus personne à venir, chacun étant dans un grand silence, Sa Majesté entra par derrière le salon, et s'assit; peu de temps après qu'elle sut assise, on donna le signal, et tous se levèrent; le couronnement s'acheva de la même manière qu'à la première fois. Mahammed Baquer Corasoni (\*) fit l'oraison de quatre parties, et le kotbé (khothbéh), ou prière, à la fin de laquelle haussant la voix, il nomma le prince d'un nouveau nom, qui fut celui de Soleimaan ( Soleiman ). A l'ouie de ce nom, ainsi qu'à la cérémonie du premier couronnement, chacun donna son intch-alla (in chad állah), Dieu le veuille, ou Dieu le fasse, et que ce prince surpasse la gloire et le bonheur du sage monarque qui porta le premier ce nom. Car il faut remarquer que Soleïmaan, en langue persane, signifie la même chose que Salomon, en hébreu, d'où sans doute il est venu; c'est pourquoi il n'en faut point chercher ailleurs l'étymo-

<sup>(\*)</sup> Mohhammed Baqer Khoracauny, on natif du Khoracaun. Le khethbeh est une espèce de prone qu'on fait dans la Mosquée, et où l'on prie pour le souverain régnant. Voyez ci-dessus, t. IX, pag. 436. (L-s.)

logie. Salem, en cette langue-là, signifie paix, d'où les Arabes ont tiré Sélim, qui signifie affable, doux, paisible; et il se peut faire que le nom de ce fameux législateur des Athéniens appelé Solon, étoit encore dérivé de là : de sorte que Salomon, chez les Hébreux, Soleïmaan, chez les Perses, Sélim, chez les Turcs et les Arabes, et Solon, chez les Grecs, est un seul et même nom.

Ce docteur prononça cette oraison avec toute l'éloquence dont il étoit capable, après quoi chacun fut baiser les pieds de Sa Majesté, puis se rassit dans sa place. Toute la cour demeura là jusqu'à midi, et l'on servit la collation qui ne fut que de confitures, dans des plats d'or; l'on n'y servit point de viandes à cause de la maladie du roi. Le son des instrumens, ensuite, dans la place Royale, annonça à toute la ville la nouvelle de cette cérémonie, tout le jour se passa en divertissemens et en spectacles publics, et la nuit, on alluma des flambeaux partout, avec commandement de tenir les boutiques ouvertes, afin que la ville fût plus éclairée, et que le peuple allât par les rues, comme en plein midi.

En même temps, tous les sceaux et tous les coins de la monnoie furent rompus, et l'on en substitua d'autres en leurs places, sous le nouveau nom de Soleïmaan, avec lesquels on fabri-

qua dans l'espace de vingt-quatre heures, quelque mille écus de monnoie nouvelle; et, pour informer toutes les provinces de cette renovation, on donna commission à Mahammed-Saleh, astrologue du roi, frère du grand-astrologue, et chef de tout le corps, d'écrire à tous les officiers de la Perse, et à tous ceux qui exerçoient quelque sorte de commandement dans l'empire, le sujet pourquoi Sa Majesté avoit changé ce nom; qu'à l'avenir, ils eussent à reconnoître le roi Soleïmaan, pour souverain monarque des Perses, et qu'ils n'écrivissent plus à Sa Majesté dorénavant que sous ce nom, qu'ils eussent à effacer dans leurs provinces le nom de Sefié, en quelque lieu qu'il se trouvât, comme funeste, qui présageoit du malheur au roi et à l'état. Ce Mahammed-Saleh s'est bien trouvé de cette commission et de cette affaire; car les grands et les officiers, en un mot, tous ceux auxquels il écrivoit, étoient obligés de lui envoyer quelque présent considérable, chacun à proportion de sa qualité, et cela pour le mouchtelog (moujedeluk), ou bonne nouvelle qu'il avoit reçue.

On envoya aussi dans les premières journées aux gouverneurs, aux lieutenans, aux intendans des recettes publiques, et autres personnes de qualité, dans les provinces, des habits royaux,

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

avec des patentes et des commandemens, sous ce nom de Soleïmaan, de même que si c'eût été un nouveau roi qui fût monté sur le trône, tant une folle et superstitieuse préoccupation avoit rempli l'esprit de ce monarque et de ses conseillers: il y a apparence néanmoins que ceux-ci n'agissoient que par complaisance; ils étoient trop sages, à mon avis, pour prendre part sérieusement à une action qui a quelque chose de si bizarre et de si extravagant, qu'on auroit peine d'en rencontrer quelqu'autre pareille dans l'histoire.

Sa Majesté s'imagina, dès que cela fut fait, que sa santé étoit rétablie; et soit que cette opinion y contribuât ou non, tant y a que les remèdes qu'employa son médecin eurent quelque esset, et elle se porta mieux, mais l'état n'en prosita point; au contraire, les bruits de la guerre venoient de tous côtés à Ispahan augmenter l'effroi que cette épouvantable comète qui parut cette année-là jetoit dans les cœurs.

Cette grande et sameuse comète qui s'est sait voir presque à toute la terre paroissoit en ce tempslà en Perse (\*); les astrologues l'appelèrent niazouk (nyzék), c'est-à-dire, petite lance, à cause qu'elle en avoit la figure; car les Perses ne donnent

G

<sup>(\*)</sup> Voyez ci-dessus, tom. IV, pag. 326, 327, et planche XXVII. (L-s.) Tome X.

pas aux comètes, comme nous, un nom commun à cette espèce de météores; mais seulement, selon la figure qu'elles représentent, comme nous l'avons remarqué en son lieu. Ils disoient n'avoir jamais vu, ni entendu parler d'un phénomène semblable; la tête étoit cachée dans l'occident, de telle sorte qu'on n'en pouvoit rien apercevoir sur cet horizon-là. Dans notre traité de l'astrologie des Perses, nous avons donné une figure qui sut dressée suivant l'observation qui en avoit été faite dans la capitale de la province de Perse, le septième de mars, qui étoit le second jour de son apparition; mais nous n'avons parlé en aucun lieu de l'observation qui en fut faite à Ispahan; c'est pourquoi il ne sera pas mal à propos, si je ne me trompe, d'en dire ici quelque chose.

Son observation donc saite en cette capitale du royaume, par les munehiziims (munedjym), ou astrologues du roi, le dixième de mai, à sept heures après midi, est telle: elle paroissoit en la partie australe, et suivoit le premier mobile; elle étoit longue de trente degrés trente-deux minutes, et large presque partout également de six degrés; sa couleur étoit rouge, tirant néanmoins sur le jaune; sa partie plus élevée étoit vers le baudrier d'Orion et le sleuve Eridan; sa longitude du Bélier étoit de soixante et douze degrés, sa latitude

de l'Ecliptique, de trois degrés; et pour son extrémité inférieure, qui étoit le Cœtus, ou le repli d'Eridan, sa longitude étoit de quarante-un degrés trente minutes, et sa latitude, de six degrés.

Tous les astrologues de Perse déclarèrent dans leurs takuims (\*) ou almanachs, qui sont proprement les éphémérides de l'année courante, parlant de ce phénomène, qu'il ne signifioit que guerres, meurtres, séditions, incendies, maladies dangereuses, renversemens d'états; en un mot, toutes sortes de malheurs; mais ils renvoyoient tous ces essets funestes, loin de la Perse, sur les Sunnis (Sunny), qui sont les Turcs et Kafers (Kafer), qui est le nom qu'ils donnent aux idolâtres; entre lesquels, suivant leur estime, nous autres chrétiens, nous tenons le premier rang. Le temps qui est le maître astrologue, a bien fait connoître aux Perses, que ce fléau étoit aussi préparé pour eux; car ce qui se passa durant cette année même en ce royaume-là, leur a appris qu'ils devoient être frappés de ce bâton, et que cette petite lance ( car ce sont les deux noms qu'ils lui donnèrent) les devoit percer aussi rudement que plusieurs autres, et qu'une partie de tant de mauvaises influences devoit tomber sur les terres de l'empire

<sup>(\*)</sup> Voyez sur les taqoùym le tome IV, pag. 350 et suiv. (L-s.)

persan. Le gouverneur de Kand-dar, qui étoit auparavant général des esclaves, fut un des premiers qui en ressentit les mauvais effets par sa disgrâce et par sa mort, qui arriva en ce temps, pour le sujet que nous allons dire. Nous reprendrons donc son histoire au point où nous l'avons laissée, pour la finir en peu de mots avec sa vie.

Nous l'avons quitté allant à Kand-dar, avec des recrues; lorsqu'il fut arrivé là, il n'y trouva aucune apparence de guerre; aussi ne s'y attendoit-il pas, et il n'en avoit fait courir le bruit dans la cour, comme nous l'avons remarqué, que pour obtenir ce gouvernement, et se débarrasser par ce moyen de quantité de mauvaises affaires que son esprit inquiet et malin lui avoit attirées. Il ne fut pas sitôt arrivé en cette ville - là, qu'il commença à montrer ce qu'il étoit, c'està-dire, malfaisant, non plus par intrigues secrètes, mais partout ouvertement et avec une grande hauteur, faisant le petit souverain, agissant de puissance absolue, enlevant les filles, et même les femmes mariées qui avoient quelque beauté, pour en remplir son palais, ne gardant aucune mesure, et traitant en valets les sultoons (sulthdun), ou gouverneurs subalternes, les fermiers royaux, et les autres moindres officiers; pillant partout où il y avoit à prendre. Enfin, sa tyran-

nie alla à une telle extrémité, que dans toute cette grande province, il n'y avoit personne qui ne se trouvât dans une étrange consternation; car, sans autre forme de procès, il faisoit mourir qui bon lui sembloit, selon que son intérêt et sa fureur le lui inspiroient. On en écrivit à la cour, et les cris de cette foule de malheureux qu'il avoit faits arrivèrent jusqu'aux oreilles du roi. Les ennemis de ce gouverneur savoient leur donner d'autant plus de force, que les nouvelles de ces violences croissoient de jour en jour; ses parens, qui étoient à la cour, et ce peu d'amis qui lui restoient lui écrivirent que ses affaires alloient mal auprès de Sa Majesté, et que s'il ne prenoit garde à lui, il étoit menacé de quelque fâcheux revers. Il set peu de compte de ces avis; il s'assuroit si fort de la faveur de son prince, qu'il la croyoit à l'épreuve des plus puissantes accusations; il ne changea point de conduite; au contraire, il se gouverna avec plus de désordre et de fierté.

Le kaan, gouverneur, qui avoit été déposé pour lui céder la place, étoit alors à la cour, qui ne manquoit point de lefaire observer par les amis qu'il avoit en cette province-là, et qui prétoient la main aux plaintes des affligés, pour les porter au monarque. Toutes ses fautes étoient donc connues; et, comme le roi irrité de tant de rapports qu'on avoit faits contre lui balançoit sa disgrâce, il commit une nouvelle violence, qui ajouta un terrible poids aux accusations précédentes.

Entre le royaume de Kachmir (Kachemyr), et la province de Kand-dar ( Qandahar), il y a un certain peuple dit Bolluki (Bolluky), qui s'étend dans l'Inde, de ce côté-là; tout ce pays est gouverné par ses princes naturels; mais les plus voisins de la Perse en reconnoissent le roi, et lui sont tributaires. Un de ces princes-là avoit une très-belle fille; le gouverneur de Kand-dar, qui en avoit oui parler, souhaita ardemment de la mettre au nombre de ses semmes; il l'envoya demander: ce seigneur la lui refusa; cet amant ne se rebuta point d'abord, il réitère sa demande; le père continue son resus; l'autre persiste à demander, mais inutilement, parce que cette nation des Bolluki ne se mêle guère par alliance avec d'autres qu'avec ceux de leur pays. Le gouverneur dissimula son dépit, lui témoigna toujours beaucoup d'amitié, et l'invita un jour à un célèbre festin qu'il faisoit dans la ville de Kand-dar (Qandahar). Ce prince qui ne se doutoit de rien, y vint à la bonne foi; mais quand celui-ci le tint en ses mains, il lui fit couper la tête. Les gens qui l'avoient suivi, lorsqu'ils apprirent sa morti, touchés d'une si noire méchanceté, et pleins de

rage, se jetèrent sur les gens du gouverneur. Il y eut un sanglant combat, où trois cents des Perses demeurèrent sur la place, et sept à huit cents des autres.

Cette affaire fit grand bruit à la cour; le roi en témoigna de la colère. Les ennemis de ce seigneur ne laissèrent pas échapper une occasion si favorable au dessein qu'ils avoient de le perdre; ils jugèrent bien que Sa Majesté souffriroit volontiers qu'on dit quelque chose contre un homme qui lui donnoit de la fâcherie. Ainsi, ils lui persuadèrent aisément de révoquer la permission qu'elle avoit donnée à ce gouverneur de venir à la cour toutes les fois qu'il lui plairoit. Le prétexte de cette révocation sut sondé sur ce que c'étoit une chose qui n'avoit point accoutumé de se faire, et qui pouvoit aller à des suites très - dangereuses. Ils ne crurent pas avoir peu fait d'avoir obtenu ce point. Ils appréhendoient, si ce seigneur eût pu revenir à la cour, qu'il ne regagnat par sa présence les bonnes grâces du prince, ce qui sembloit ne lui être pas difficile, vu qu'il avoit eu l'adresse de faire si bien le passionné pour le roi, que Sa Majesté, lorsque ce gouverneur étant prêt de partir pour Kand-dar, témoignoit un regret extrême de s'éloigner, lui avoit dit : « Pour aller » à Kand-dar, tu n'en seras pas moins mon favori,

» et tu reviendras à ma cour toutes les fois que » tu le trouveras à propos. » Sur quoi il lui avoit fait expédier ces lettres, de pouvoir venir à la cour, sans attendre un autre nouvel ordre.

Ce gouverneur reçut la révocation de cette grâce, et à même temps des lettres de son frère et de ses autres amis, qui lui mandoient qu'il eût à bien prendre ses mesures; que sa fortune chanceloit, et qu'il s'en falloit bien peu qu'elle ne tombât tout à fait; que ses ennemis avoient profité merveilleusement des prises qu'il leur donnoit.

A ces nouvelles, il choisit un parti qu'il crut d'autant plus digne de lui, qu'il lui paroissoit également plein de prudence et de hardiesse; que l'événement néanmoins a montré n'être pas moins funeste que téméraire. Il s'assuroit que dès qu'il verroit le roi, il accommoderoit ses affaires, qu'il rentreroit en sa première faveur, et dissiperoit la faction de ses ennemis; c'est pourquoi, sans demander un nouvel ordre, ni attendre de commandement, et même contre celui qu'il recevoit, qui lui défendoit expressément de venir, il monte à cheval; et en l'espace de neuf jours, il arrive à Ispahan, lui sixième.

On parloit dans cette ville de la diligence de ce voyage, comme d'une chose tout à fait extraordinaire, et qui n'étoit jamais arrivée; car, de ces neuf journées, il en faut déduire une qu'il demeura à se reposer dans un jardin, à quelque cent cinquante lieues de la ville; de façon qu'en quelque huit jours, il fit le chemin de trois mois de traite ordinaire qu'il y a d'Ispahan à Kanddar, c'est-à-dire, trois cent cinquante lieues persanes, qui valent plus de quatre cent cinquante des nôtres françaises.

Il n'entra point dans la ville; mais il se rendit dans un grand jardin, proche de Tokchi (Thóqdjy), qui est une des portes de la ville; d'où il envoya, suivant la coutume, donner avis au roi, que le gouverneur de Kan-dar, son esclave, attendoit que Sa Majesté lui accordat lu grace de pouvoir lui venir baiser les pieds. Il pensoit bien, par cette action, l'emporter par-dessus ses ennemis, et regagner le cœur de Sa Majesté. Elle étoit dans le palais des femmes, où les eunuques furent chargés de lui porter cette nouvelle. Le grandchambellan et l'intendant de la princesse (ces deux illustres et puissans eunuques qu'il avoit offensés, lorsque par ses artifices et ses faux rapports il avoit essayé de les mettre mal l'un contre l'autre), en voulurent être les dépositaires; et, prenant leur temps pour jouir de cette vengeance qu'ils lui avoient préparée en leurs cœurs, ils annoncent cette arrivée au roi, avec un étonnement sur leurs visages, qui paroissoit d'autant plus grand, qu'il étoit plus affecté, ils lui dirent : Qu'ils ne savoient pas comment on pouvoit interpréter cette action du gouverneur de Kan-dar; que de venir non - seulement sans permission, mais contre la défense expresse de quitter son gouvernement, jusqu'à nouvel ordre, ne pouvoit être qu'un mépris très-criminel de Sa Majesté, et une manifeste rebellion; que depuis que l'empire des Perses avoit commencé, il ne s'étoit point encore trouvé de gouverneur assez hardi pour abandonner son gouvernement, et venir de son chef, et selon son caprice, trouver le roi. Enfin, ils représentèrent cette action si noire au prince, qu'il envoya ordre au gouverneur de Kand-dar, de s'aller rendre entre les mains de Ogourlou kaan (Oïghoùrloù khán), grand-portier, et à celuici, de le mettre au krondouchaké (\*), dans le collier ou carcan; c'est une petite machine de bois qui enserme le cou, et qui retient le bras droit à la ceinture du prisonnier; en sorte qu'il est impossible qu'il s'en serve : c'est de cette manière qu'on s'assure de la personne des grands qu'on estime criminels.

Celui-ci fut trois jours resserré de la sorte dans

<sup>(\*)</sup> Lisez guirywaun doù chaùkéh, et voyez ce mot à la table des matières. Voyez aussi la figure, n°. XXXIII. (L-s.)

la maison de ce capitaine de la porte Royale. Dans tout ce temps, le pauvre gouverneur conjuroit le ciel et la terre, demandoit à Dieu et aux hommes, qu'il lui fût permis de voir seulement le roi, assurant que d'une simple parole, il se faisoit fort d'accabler ceux qui avoient entrepris de le ruiner. Ceux-ci avoient la même pensée; et redoutoient terriblement que cela ne lui fût permis. C'est pourquoi ils firent tous leurs essorts pour l'en empêcher, et ils cherchèrent tous les moyens qui pouvoient augmenter la colère que Sa Majesté avoit conçue contre lui. Comme ce gouverneur croyoit que c'étoit un coup d'état, qu'il lui fut permis de baiser les pieds du roi, ses ennemis jugeoient de la même sorte, que c'étoit un coup d'état pour eux d'empêcher que cet honneur ne lui fût accordé.

Legrand-portier cependant gagné par les prières du gouverneur, le troisième jour de sa prison, le conduit avec le carcan de bois dont nous avons parlé, devant le grand portail du palais qui donne sur la place Royale, et là le laisse entre les mains de ses gens, et vient dire à Sa Majesté: Que le gouverneur de Kand-dur l'avoit comme forcé par ses prières de l'emmener à la porte du roi; que ce pauvre seigneur étoit là, attendant la grâce d'être reçu à baiser les pieds de Sa Majesté. Les

ennemis de ce misérable, qui n'étoient pas en petit nombre auprès du roi, commencèrent à l'accuser, et prirent davantage de hardiesse lorsqu'ils aperçurent qu'elle ne témoignoit pas d'aversion pour l'écouter sur cette matière. Chacun d'eux rapporta ce qu'il savoit de plus criminel; mais surtout son prédécesseur au gouvernement de Kand-dar, qui, le jour précédent et celui-ci, avoit fait présenter trois cents requêtes et davantage contre lui, par des personnes de la province qui demandoient justice.

La partie étoit trop forte; après une demiheure de délibération, le roi commanda au grandportier de lui aller fendre l'estomac. Ce seigneur court l'exécuter; et d'aussi loin qu'il voit la porte, il crie: Vour, c'est-à-dire, frappe: ce terme est le signal de la mort: à l'instant, le plus proche officier qui l'entendit, donne à ce malheureux un coup de pied dans l'estomac, et le jette hors du portail, dans la place Royale; là, de son épée, il lui donne à côté du cou deux grands coups; et comme il ne lui avoit point encore abattu la tête, un autre tira son poignard, et lui en donna au-dessous des côtes, dans le petit ventre, il mourut ainsi noyé dans son sang, dont il versa une quantité prodigieuse, parce qu'il étoit fort replet (\*).

<sup>(\*)</sup> Voyez la vignette placée à la tête de la p. 397, t. IX. (L-s.)

Dans le milieu de la place Royale, et vis-à-vis du grand portail du palais, on a planté un grand mât, d'une hauteur extraordinaire, à la cime duquel, dans les fêtes et les réjouissances publiques, l'on place une coupe d'or, qui doit être le prix de celui d'entre les cavaliers qui, à la course, a l'adresse de l'abattre à coups de flèches; on posa sur la pointe de ce grand mât, par ordre de Sa Majesté, la tête de ce seigneur; les Perses qui passoient par-là, disoient que c'étoit afin que de si haut, sa langue médisante ne pût plus semer de divorce et de dissension.

Voilà quelle sut la fin de Gemchid-kaan (Djemchyd khân), qui n'étoit pas digne d'un meilleur sort, il ne sut regretté de personne; ou, pour mieux dire, il ne se trouva personne qui ne le chargeat de malédictions; son corps sut deux jours dans la place publique, avant que Sa Majesté donnât permission de l'inhumer. Il étoit de belle taille; il avoit un air grand, et le port d'un homme de qualité; son visage étoit très-agréable et très-engageant à l'abord; un grand courage et une libéralité magnisque accompagnoient ces dehors, et rendoient sa personne recommandable: il n'y avoit que ces deux qualités de son ame qui sussent bonnes; les autres avoient autant de noirceur et de venin que celles-ci avoient d'éclat.

Quatre jours après cette exécution, la patente du gouvernement de Kand-dar fut envoyée à Mahammed - kouli kaan ( Mohhammed qoulykhan), c'est-à-dire, le seigneur esclave de Mahammed. Ce seigneur étoit depuis treize ans prisonnier, relégué à Casbin, par Habas II; nous l'avons dit en son lieu; mais nous n'en avons pas rapporté la véritable cause, pour ce que nous ne la savions pas alors; la voici: Habas II étant un jour sorti avec les femmes, ce seigneur se trouva engagé, sans y penser, dans l'espace qui est interdit aux hommes. Ceux qui ont le soin du kourouk ( qourouq ), ou prohibition, l'ayant aperçu, coururent sur lui, et le maltraitèrent à coups de bâton. Quelques jours ensuite, dès qu'il put marcher, il s'en va au palais, où le roi étoit assis dans l'assemblée publique, et là, prenant Sa Majesté à partie avec une mine résolue, il lui dit : « Si je » ne te voyois cette aigrette sur la tête, et la dé-» férence que te rendent tous ces grands, je ne » te tiendrois pour rien moins que pour le roi » de Perse? Par le nom de Dieu, as-tu pas bonne » grâce de courir ces montagnes avec une bande » de semmes, tandis que tu sais donner des coups » de bâton aux seigneurs de ton royaume. » Sa Majesté entendit tout ce discours, sans témoigner beaucoup d'émotion, elle se contenta de

commander froidement qu'on lui donnât de nouveaux coups de bâton, outre ceux dont il se plaignoit. Ce généreux courage perdant patience, tire son épée, et la jette à terre aux pieds du roi. en lui disant brusquement ces paroles? «Qu'on me » donne de nouveaux coups de bâton, voilà mon » épée pour me punir, Votre Majesté peut faire » de moi ce qu'il lui plaira, et me faire châtier » par tels supplices qu'elle trouvera le plus à son » gré; mais si un homme de ma qualité est traité » du bâton, que doit donc attendre un pauvre » kesil-bach? » (On appelle ainsi les soldats de la milice persane.) Le monarque prit plaisir à cette généreuse repartie, il ne le condamna point. à la mort qu'il méritoit, selon les lois du royaume. ni aux bastonnades; et il se contenta de le reléguer à Casbin.

Il fut agréablement surpris de la patente du gouvernement qui lui fut envoyée, qui ne lui rendoit pas seulement sa liberté, mais à même temps, le faisoit entrer dans un des plus importans emplois de cet état. Je ne sais ce que l'on doit penser de cette politique, qui va chercher dans les fers un sujet de mérite pour l'élever après treize ans de prison à un poste très-considérable, et lui commettre une place et une province qu'on peut dire la clef du royaume de ce côté-là. Il faut

bien que ce roi ait une forte assurance de la fidélité des siens; car il n'y a pas de doute que si un gouverneur de Kand-dar vouloit appeler l'Indien, et lui vendre cette place, qu'il en tireroit plusieurs millions; et qu'il obtiendroit les plus hautes charges de son empire, comme l'on en a vu un exemple du temps de Sefie I<sup>er</sup>.

Tandis que ces révolutions se passoient à la cour de Perse, quatre députés y arrivèrent de la part des Cosaques Moscovites qui, deux mois auparavant, avoient fait une irruption furieuse dans la Perse, du côté de l'Hyrcanie, sur les bords de la mer Caspienne; mais avant que de parler de cette irruption, il est bon d'en dire le sujet.

L'an 1664, selon notre compte, arriva à Ispahan une ambassade célèbre de Moscovie, elle étoit composée de deux ambassadeurs, dont le train montoit à quelque huit cents hommes, et les présens qu'ils firent au roi valoient, par l'appréciation que l'on en fit, cinq mille tomans, qui sont deux cent cinquante mille livres. Ils consistoient en deux carrosses enrichis de broderies très-superbes, des chevaux de frise, avec des animaux de leur pays, comme des renards et des ours blancs et des dogues; mais ce qui en faisoit la principale richesse étoit une quantité prodigieuse de martres zibelines, que les Perses appellent samour,

samour. Ces ambassadeurs, comme l'on a toujours cru, étoient venus seulement pour trafiquer, et avoir le moyen, sous ce titre d'ambassade, d'apporter et de remporter des marchandises, sans payer de droits. On compte que des seules martres, ils en avoient vendu à Ispahan, pour quatrevingt mille tomans, qui sont quatre millions, sur quoi l'on peut juger du reste. Le roi de Perse cependant les traita fort magnifiquement d'abord. et il leur donna leur dépense, qui étoit taxée à dix tomans par jour, c'est-à-dire cinq cents livres, que ceux-ci aimèrent mieux prendre en argent qu'en vivres, pour en épargner la meilleure partie. Aussi, vivoient-ils très-mesquinement, et dans le beau palais où le roi les avoit fait loger parmi les riches meubles dont il étoit garni. Ces gens malpropres étoient dans l'ordure, comme des chiens. C'est pourquoi les Perses tiennent aujourd'hui cette nation des Moscovites pour la plus basse et la plus insame qui soit entre les chrétiens; et ils les appellent, par mépris, les Yusbeks de l'Europe : ils veulent exprimer par là combien ils les estiment peu, parce que les Yusbeks sont les peuples les plus abjects de l'Orient.

Le roi, touché de l'infamie de ces ambassadeurs, et qui voyoit bien qu'en effet ils n'étoient point envoyés de leur maître pour un autre sujet H

Tome X.

que pour trafiquer, vendre leurs fourrures et leurs autres denrées, et remporter des étoffes, des cuirs, et les autres choses semblables qui se trouvent en Perse, et surtout de l'argent, les maltraita à la fin, et n'en fit plus de compte. L'un d'eux mourut, et l'autre s'en retourna avec son train tout délabré, sans aucun honneur, et presque sans aucune réponse.

Le grand-duc eut bien du ressentiment de cet affront; mais il le dissimula sur l'heure, parce qu'il n'osoit s'attaquer à Habas (A'bbas); mais ayant appris au commencement de l'année 1667. qu'il étoit mort, et que le sceptre de Perse étoit tombé entre les mains d'un jeune prince, il résolut de se venger; il voulut toutesois éviter une guerre déclarée; c'est pourquoi, pour donner le coup fourré, et sans qu'il y parût, il suscite des Cosaques qui habitent vers la mer Noire, les fait marcher le long des Palus-Meotides, et ainsi entrer en Perse, sur les côtes de l'Hyrcanie; avec cette précaution, qu'ils se gardassent bien de le nommer, ni d'avouer qu'ils eussent aucune intel--ligence avec lui, ils devoient feindre que c'étoit d'eux-mêmes qu'ils venoient à cette entreprise. -C'est ce que l'on en contoit, et croyoit à la cour de Perse.

Les Cosaques ne manquèrent point; ils mon-

tent au nombre de six mille, dans quarante grandes barques de la mer Gaspie, qui sont des vaisseaux longs et larges, mais sans fonds, pour éviter les rochers dont cette mer est pleine, à deux et trois pieds sous l'eau. Chaque barque portoit deux petites pièces de canon. Ils abordent premièrement à Erech (Recht), petite ville sur la côte de Guilan (Guylan), ou l'Hyrcanie, en laquelle ils descendent au nombre de quatre mille; et la trouvant sans soldats, et ses habitans qui ne les attendoient pas sans défense, ils la pillent, et après un grand carnage de l'un et de l'autre sexe, ils se retirent en dhigence, avec tout leur butin dans leurs vaisseaux qu'ils retirèrent en mer autant qu'il falloit pour empêcher d'être aperçus.

Pour mieux couvrir leur jeu, ils envoient quatre des leurs en qualité de députés à la cour, avec des lettres de créance, comme si c'eût été une ambassade. Les gens du gouverneur de Chamali (Chândhhy), les conduisirent à Ispahan, où ils arrivèrent un peu après que la nouvelle de leur irruption y étoit venue. On les traita assez bien: on leur donna un logis, et on les défraya, comme on a accoutumé de faire pour les autres ambassadeurs. Ils demandèrent l'audience du roi; mais elle leur fut refusée sur ce qu'ils n'étoientipassée qualité à prétendre à cet honneur, et que mêmoils pardis-

'H 2

soient ennemis. On leur accorda seulement l'audience du premier ministre, ce qu'ils acceptèrent. Là, ils représentèrent qu'ils étoient députés de la part de six mille Cosaques leurs compagnons qui étoient sur la mer Caspie; qu'à la vérité ils étoient ci-devant sujets à l'empire des moscovites; mais que, lassés du mauvais traitement qu'ils en recevoient, ils s'étoient résolus de s'enfuir de leur pays avec leurs enfans et leurs femmes, et ce qu'ils avoient pu emporter de leurs biens; qu'après avoir délibéré sur la retraite qu'ils devoient choisir, la Perse s'étoit présentée à leur esprit comme la monarchie la plus amie de l'équité, et qui troitoit le mieux les esclaves; c'est pourquoi ils avoient fait dessein de lui offrir teur servitude; que dans ce dessein ils étoient partis en Cha-seven pour l'amour du roi, et que maintenant ils espéroient de la générosité de ce grand monarque qu'il écouteroit lours prières, qu'il leur préteroit un asile, et leur donneroit quelques terres pour les habiter. Ils présentèrent là-dessus leurs lettres de créance : mais les Perses ne purent jamais les déchissrer. et y employèrent inutilement les plus habiles interprètes, tant des leurs que des européens, qui se trouvoient à Ispahan.

Le premier ministre eut recours, pour son der-

nier essai au révérend père Raphael du Mans, capucin, qui, depuis vingt ans, a toujours été employé par les ministres de cet état, quand tous les autres n'y entendoient rien, à interpréter les lettres d'ambassade de France, d'Italie, d'Allemagne et des provinces du Nord. Par hasard, dans le temps qu'on lui apporta ce papier, se rencontra chez lui le sieur Herbert d'Iager (\*), qui, en l'an 1666, avoit été secrétaire de l'ambassade hollandaise en Perse, et qui pour lors étoit chef du négoce de ceux de sa nation à Ispahan. C'est une personne qui, dans l'intelligence des langues, a peu de pareils : outre qu'il possède en perfection celles qui sont aujourd'hui en usage dans l'Orient, il sait encore le grec littéral et le vulgaire, le syriaque et l'hébreu.

L'on eût eu peine à rencontrer deux hommes plus capables d'éclaircir ces ténèbres: néanmoins ils n'y purent rien faire. C'étoient, disoient-ils, des lettres grecques pour la plupart, entremélées d'autres inconnues dont quelques-unes approchoient des syriaques; ils lisoient quelques mots

<sup>(\*)</sup> Ce Hollandais fit un long séjour en Perse, et visita, en 1693, les ruines de Persépolis, dont il donna une description fort circonstanciée, que l'on trouve, tome V, pag. 221 et suivantes du grand ouvrage de Valentyn, sur l'Inde, que j'ai déjà eu occasion de citer plusieurs fois dans mes notes. (L-s.)

par-ci par-là, mais, comme ils n'y trouvoient point de liaison, ils n'osoient s'assurer s'ils les lisoient bien: ils furent ainsi contraints de renvoyer cet écrit au premier ministre, et le supérieur des capucins lui manda que c'étoit une écriture cosaque russienne, qu'il ne pouvoit déchiffrer.

L'on sut donc contraint de s'en sier à ce que disoient de vive voix ces députés, qui étoit toujours la même chose que ce qu'ils avoient dit au commencement; à quoi le premier ministre répondit: « Si ce que vous assurez est véritable, » et que vous soyez venus pour être nos hôtes, » et vous rendre esclaves de Sa Majesté, pourquoi » êtes - vous entrés en Perse l'épée à la main? » pourquoi avez-vous massacré nos sujets, désolé » une de nos villes, et ravagé nos terres? »

Ces Cosaques, pour se justifier, répondirent qu'on les y avoit forcés; que, comme ils étoient venus demander civilement des vivres pour leur argent, ceux de la ville, oubliant le droit d'hospitalité et la commisération qu'on doit avoir par les étrangers, leur avoient couru sus, et les avoient maltraités; que la nécessité de se défendre devoit excuser les Cosaques s'ils avoient cherché par les armes ce qu'ils n'avoient pu obtenir par les prières.

Dans le temps que l'on traitoit avec ces députés, arriva un envoyé des *Orous*, c'est - à - dire, du

grand-duc de Moscovie (je crois que les Perses donnent ce nom à ses états à cause de la Russie qui en fait une partie), cet envoyé présenta des lettres de la part de son maître au roi de Perse, qui portoient qu'ayant appris qu'un nombre de Cosaques ses sujets avoient quitté leurs terres pour se soustraire de son obéissance, et qu'ils vouloient se réfugier en Perse; il prioit Sa Majesté de ne les pas recevoir, et de n'ajouter aucune foi à toutes leurs propositions; que c'étoient des rebelles et des fugitifs qui ne garderoient fidélité à personne, puisqu'ils ne la gardoient pas à leur prince naturel; qu'il disposoit des troupes pour les réduire à la raison et les mettre dans le devoir. Mais, si ce prince exhortoit les Perses de ne se fier pas à ces Cosaques, ils étoient assez persuadés qu'ils ne devoient pas non plus se fier à lui, parce qu'on a toujours cru en cette cour-là qu'il étoit d'intelligence avec ces voleurs, et la raison sur quoi cette créance étoit fondée avoit assez d'apparence : car, comment est-il possible, disoient les politiques, que des fugitifs au nombre de cinq à six mille viennent dans un pays avec quarante barques et quatre-vingts pièces d'artillerie, pourvus de toutes sortes de munitions et de guerre et de bouche, et que d'abord ils se jettent à main armée sur nos terres? N'est-il pas aisé de

voir que c'est le grand-duc de Moscovie qui les envoie pour se venger des affronts qu'il se persuade que ses ambassadeurs ont reçus?

Si l'envoyé du grand-duc de Moscovie ne persuada pas la cour de Perse en faveur de son maître, l'envoyé du pacha de Bas-ra (Bassrah) ne la persuada guère mieux en faveur du sien. Il a été dit comment ce pacha avoit fait un accommodement l'an passé avec les généraux de l'armée ottomane, et qu'il avoit envoyé son gendre à Constantinople pour en obtenir la ratification. Lorsqu'il y sut, les ministres de la Porte lui répondirent que le général d'armée avoit traité avec ce pacha de Bas-ra sans leur ordre, et qu'ils ne vouloient point entendre parler de cet accord; qu'absolument il falloit que la place fût remise entre les mains du grand-seigneur : sur quoi ils offrirent à ce gendre du pacha, s'il vouloit contribuer à la prise de cette place, de l'en faire gouverneur ou pacha, et surent si bien le manier, qu'à la fin il y consentit, et promit de les en rendre maîtres. Ces ministres ensuite dépêchent aux mêmes généraux turcs, qui, l'année précédente, avoient reçu ordre d'armer, et leur mandent de retourner assieger Bas-ra; font une rude reprimande à celui de Babylone (Baghdad) pour avoir traité si mollement cette affaire; que cet accommodement prétendu

alloit au dommage et à la honte de l'empire; qu'il réparât cette faute; qu'on l'établissoit tout de nouveau général, à condition qu'il prendroit la ville, ou qu'il l'obligeroit à se rendre; et quand il l'auroit en son pouvoir, il en constituât gouverneur Hiahia pacha gendre de celui qui l'étoit pour lors.

Le pacha de Bas-ra, lorsqu'il apprit ces nouvelles, demeura fort étonné de la trahison de son gendre, et se mit à chercher les moyens qui pourroient détourner ce terrible orage dont il étoit menacé: c'est pourquoi au printemps, voyant les armées turquesques qui se préparoient pour venir fondre sur lui au mois de septembre et d'octobre (car les chaleurs en ce climat ne permettent pas de faire la guerre plus tôt), envoie par avance offrir sa place au roi de Perse à telles conditions que l'on voudroit, pourvu qu'il y demeurât maître sa vie durant. Ceux du conseil connoissoient assez l'importance de cette place : ils voyoient les incommodités que la Perse en recevroit si elle tomboit une sois entre les mains du Turc, et l'avantage que ce leur seroit d'en être les maîtres. En un autre temps, et sous un autre prince, ils eussent embrassé très-volontiers le parti qu'on leur présentoit; mais ils craignirent d'irriter cet épouvantail de l'univers, la terreur panique de toute la terre, dans la foiblesse où l'état se trouvoit alors sous un prince amolli par ses délices, et que son âge aussi-bien que son humeur rendoit incapable de grandes entreprises: c'est pourquoi l'on ne donna point de réponse positive à cet envoyé de Bas-ra (Bassrah). On le remettoit de jour à autre; on l'assuroit qu'on penseroit à lui, et tout cela pour gagner temps, parce qu'on ne vouloit pas lui dire, nous n'osons ni ne pouvons rien faire.

Cela se passoit dans le conseil, lorsqu'à la cour se négocioit la retraite de Boudak-Sultaan (Bondâq-Sulthân), général des mousquetaires. Ce seigneur avoit, aussi-bien que les autres dont nous avons parlé, dans le temps de sa faveur, abusé de son pouvoir, par où il s'étoit acquis beaucoup d'ennemis dont le nombre augmentoit tous les jours. On commençoit à former des plaintes contre lui : son autorité diminuoit peu à peu, et l'affection du prince envers lui se refroidissoit. Cela lui fit appréhender un pareil traitement qu'avoit reçu Gemchid-Kaan (\*), gouverneur de Kand-daar: il ne voulut point pousser les choses à l'extrémité comme avoit fait ce seigneur; mais, avant que le mal fût plus grand, il songea à se retirer doucement et sans tumulte, pour se décharger de l'envie que l'éclat de sa fortune attiroit sur lui.

<sup>(\*)</sup> Djemchyd Khan, gouverneur du Qandahar, dont on a vu la fin tragique, pag. 108 et 109. (L-s.)

Le principal sujet qui lui fit perdre les bonnes grâces de son maître, fut celui-ci: à l'orient d'Ispahan, et assez proche de son territoire, est la province de Lourestoon (Lourestaun), que l'on tient être une partie de l'ancienne Parthe; elle s'étend du côté de l'Arabie, tirant vers Bas-ra (Bassrah). Les peuples qui l'habitent négligent de bâtir des villes, et n'ont point de demeure arrêtée : ils demeurent la plupart sous des tentes, nourrissant des troupeaux de bêtes à laine et à corne dont ils ont une infinité. Ces peuples sont gouvernés par un kaan (khân), qui est mis de la part du roi de Perse, mais qui est pris d'entre eux, et presque toujours d'une même race, le fils. succédant au père: si bien qu'il leur reste encore quelque ombre de liberté, ils ne laissent pas toutefois de payer les tributs et les décimes. Cette province fournit de bétail à Ispahan et ses environs : ce qui fait que le gouverneur de ces peuples y est en considération. Soleïmaan III, à son avènement à la couronne, commanda au général des mousquetaires d'envoyer des habits royaux et des patentes à tous les gouverneurs. Le général des mousquetaires avoit en quelque démêlé avec celui-ci qui s'appelle Lour-Manoucher-kaan (Lour-Manoutcheher-khân): c'est pourquoi il négligea de lui rendre cet honneur, et ne lui envoya le

présent du roi que six mois après. Ce seigneur porta impatiemment ce mépris; et, comme il se douta bien d'où cela venoit, de dépit, il mit en pièces l'habit qu'on lui présenta, en disant: «Je » n'ai que faire ni de cet habit, ni de ces patentes, » que le général des mousquetaires, roi de Perse, » m'envoie.»

Sa Majesté n'en sut rien d'abord: on lui cacha la chose, de peur qu'en même temps elle n'en apprit le sujet; mais ce prince gouverneur le fit savoir lui-même, car, à quelque temps de là, il demanda permission de venir à la cour, et de baiser les picds du roi: ce qui lui fut accordé. Il salue Sa Majesté, lui fait son présent qui étoit très-magnifique, et se plaint ensuite que le général des mousquetaires ayant par son ordre envoyé des habits royaux à tous les grands de la Perse, jusqu'aux moindres officiers, il l'avoit laissé là sept ou huit mois, et qu'enfin à toute peine il le lui avoit envoyé seulement par un de ses gens.

Le roi le trouva fort mauvais, et témoigna au général des mousquetaires que sa manière d'agir en cela ne lui plaisoit point. Sa Majesté néanmoins ne le voulut pas perdre tout à fait; elle le considéroit à cause qu'il l'avoit mis sur le trône. Elle l'épargnoit, de même que ses prédécesseurs en avoient toujours usé envers ceux qui leur avoient été en-

voyés pour un même sujet : ils ne les ont jamais fait mourir, quelque faute qu'ils aient commise; ils se sont contentés de les disgracier seulement.

Celui-ci se trouvoit à la cour presque en cette posture; mais, comme il appréhendoit de ne s'y pouvoir pas tenir long-temps de la sorte, la mort d'un de ses parens, ou du moins qu'il disoit tel, lui présenta une belle occasion de s'en retirer honnétement. Ce prétendu parent se nommoit Abdulbek (A'bdoùl-beyg), grand-portier du haram ou palais des femmes. Le général, dès qu'il sut sa mort, présenta une requête au roi, dans laquelle il remontroit que cet Abdul-bek étoit son parent, que cet office qu'il avoit exercé de grandportier du palais des femmes, étoit de tout temps en leur famille comme héréditaire; sur quoi lui, considérant que le défunt n'avoit point laissé de fils pour rendre à Sa Majesté un service plus particulier et plus ordinaire, il quittoit volontiers sa charge de général des mousquetaires, et avec elle le droit de s'asseoir devant Sa Majesté dans les assemblées publiques, et qu'il s'estimeroit plus heureux d'être employé à garder la porte du palais des femmes. Le roi qui, pour les raisons que nous avons dites, conservoit encore quelque sorte d'affection pour lui, lui accorda sa requête : voilà comme il s'est mis, à la faveur de cette porte, à

l'abri de la tempête qui le menaçoit, et comme il s'est délivré des intrigues de la cour.

Ce seigneur-là étoit celui qu'Habas II avoit envoyé en ambassade à Aureng-Zeb, roi des Indes, après qu'il se fut rendu paisible possesseur de cet empire; nous avons dit en son lieu de la manière qu'il s'en acquitta, et le célèbre M. Bernier qui étoit à la cour du Mogol, lorsque cet ambassadeur y parut, en parle assez, pour contenter la curiosité du lecteur, dans les ouvrages qu'il vient de donner au public avec un applaudissement général.

On rappela aussitôt Cheik-Hali-Kaan (Cheykh-A'ly-Khân) de la guerre contre les Yus-beks, où il étoit général, pour lui donner cette charge de général des mousquetaires dont il étoit trèsdigne, aussi-bien que de toutes les autres où il a été élevé depuis; c'est un homme de cœur et trèsexcellent capitaine, l'un des vieux braves qui rendirent le règne du grand Habas si glorieux et si triomphant. Son gouvernement de Chaldée fut à même temps donné à l'un de ses fils, Soleimaan-Kaan qui est un seigneur de mérite et de courage, bien digne de son illustre père.

La foudre de la disgrâce royale alla ensuite tomber sur Mirza-Sadek, lequel nom Sadek(\*),

<sup>(\*)</sup> Ssadeg signifie litteralement veridique, sincère. On donne

chez les Orientaux, signifie juste, et est le même que Sadoc chez les Hébreux; il étoit frère de Mirza-Ibrahim dont il a été déjà parlé, et pire encore que lui, vazier ou fermier royal de Fars qui est l'ancienne Perside. Les plaintes de Chiras l'ont enfin, grâces à Dieu, tiré de son emploi. Il y avoit plusieurs années que l'on demandoit au ciel sa chute avec des vœux ardens; mais on ne l'obtenoit point. On crioit contre ses voleries; il venoit en foule des requêtes contre lui à la cour: ses présens et ses belles lettres rendoient vains tous ces efforts. Même, l'un des principaux sujets de l'ambassade des Hollandais, en l'an 1666, étoit pour se plaindre de ses vexations et de l'empêchement qu'il donnoit à leur négoce : tout le monde croyoit que ce coup lui alloit faire tomber la tête, mais il le para avec l'aide d'une sœur qu'il avoit dans le palais des semmes; il en sut quitte pour une rigoureuse réprimande qu'on lui envoya dans une patente dont les Hollandais furent eux-mêmes les porteurs. Enfin, cette année, tant de nouvelles plaintes s'élevèrent qu'il n'y eut plus de remède : et les présens n'y purent rien. Il en envoya encore pour quelque cent mille écus; mais on les prit sans toutesois l'épargner : il sut chassé de son em-

ce surnom à Aboù-bekr, parce qu'il rendit témoignage en faveur du Prophète, dont il affirma avoir vu l'ascension au ciel. (L-s.)

ploi, et tous ses biens confisqués. On croyoit à la cour qu'ils se monteroient à plusieurs millions, mais on fut bien étonné de voir que le compte n'alloit qu'à un million qui avoit été trouvé chez lui, savoir : dans ses coffres, neuf mille cinq cents tomans en argent blanc, quatre cent cinquante tomans en ducats d'or, huit mille en hardes, meubles, chevaux, étoffes, marchandises, provisions et autres choses semblables qui n'étoient pas deson service ordinaire; dans les coffres de son surintendant, deux mille tomans en argent blanc, et deux cent cinquante en ducats d'or, faisant le tout la somme de notre monnoie que nous avons dite.

Ce seigneur prévoyoit dès long - temps ce qui lui étoit arrivé alors; c'est pourquoi il avoit mis à couvert ses pierreries, ce qu'il avoit de plus précieux, et la plupart de son argent comptant; il avoit laissé seulement cette somme chez lui pour éblouir les yeux et faire accroire à la cour que c'étoit là tout son bien; mais personne ne se le put imaginer, et Sa Majesté envoya dans toutes les places du gouvernement de ce seigneur un ordre pressant qu'on eût à chercher ce qui pouvoit être à lui, et qu'on publiât que tous ceux qui en sauroient quelque chose eussent à le dénoncer. On en fit autant à Ispahan: par cette diligence on ne découvrit rien qu'environ soixante mille écus sans

les :

les biens immeubles. Le roi lui laissa les meubles dont les appartemens de son palais étoient parés; il ne toucha point à sa garde-robe, ni à rien qui appartînt à ses femmes; il lui laissa aussi tout ce qui étoit pour son usage ordinaire dans ses offices et ses écuries. Il lui permit, outre cela, de jouir de cinquante mille livres de rente, pour vivre enfermé dans un palais, sur le dehors de Chiras (Chyrdz), sans en sortir, quoiqu'il y pût recevoir visite de ses amis. Ses enfans furent disgraciés à même temps et mis hors d'emploi.

Après sa disgrâce, le roi ne donna sa place à personne, pour être une des plus importantes de la Perse; mais il envoya à un seigneur persien d'ancienne famille, qui demeuroit à Chiras, nommé Sefië - Kouli - Sultaan (Sséfy - Qoùly - Sultan), le brevet de gouverneur par provision de la province jusqu'à ce qu'on y eût pourvu.

Nous avons dit comment la plupart de ceux qui avoient été disgraciés sous le règne d'Habas II, revinrent de leur exil, et rentrèrent en grâce au commencement de ce nouveau règne. Mir-za-Hadi (Myrza Hâdy) sut de ce nombre, un des doctes seigneurs de Perse, bien capable d'instruire ceux qui désirent connoître ce qu'il y a de plus secret dans cet empire, soit pour la situation des lieux, soit pour l'histoire, soit pour la

Tome X.

politique: aussi avons-nous essayé de profiter de son amitié et de sa fréquentation. Le premier ministre, sous le feu roi, lui avoit fait faire son procès, et l'avoit relégué en son palais qu'il avoit à Ispahan: il n'en sortit qu'après la mort de ce monarque; et comme il hantoit la cour, et qu'il y étoit considéré, on lui donna en ce temps-ci la charge de vazier (vezyr) ou fermier royal de Kirmaan (Kermán), qui est la Caramanie.

Il y avoit à Ispahan, depuis trois ans, une vieille princesse indienne qui y étoit retenue comme prisonnière; elle étoit sœur du dernier roi de Decan, et s'appeloit Saheb-Koudchek (\*), c'est-à-dire, en persien des Indes, petite dame, pour marquer une seconde princesse qui en a une autre au-dessus d'elle. Celle-ci s'étoit retirée à Vijapour, et, sur la fin de ses jours, vouloit aller faire le pélerinage de la Mecque, portant avec elle des trésors immenses. Pour achever ce pélerinage, elle passa par la Perse; mais Habas II, pour des causes que l'on n'a jamais bien pu comprendre, la tenant en son pouvoir, l'empêcha toujours de passer outre, ni de sortir de ses états,

<sup>(\*)</sup> Stakhes Koutchek signifie petit propriétaire, petit maître, petit souverain. Le premier de ces deux mots est arabe, l'autre persan. On les emploie indistinctement en persan pour l'un et l'autre sexe. (L.s.)

encore que, pour obtenir cette grâce, elle lui eût offert à diverses fois des présens très-considérables. Le nouveau prince, et cette année, le nouveau Soleïmaan, ne se montra pas aussi insensible aux présens de cette dame qu'avoit fait son père : il consentit à ce qu'elle désiroit, et reçut d'elle un trésor de pierreries d'une valeur inestimable.

Elle prit son temps un jour que le roi passoit avec ses semmes devant l'hôtel où l'on l'avoit logée. Elle sortit avec ses présens et sa requête: elle avoit sait préparer une superbe collation dans sa cour, et étendre sur la rue des brocards d'or, asin que le roi passât par-dessus à cheval; et, comme il y passoit, ses officiers vinrent jeter sous les pieds de son cheval quantité de monnoie d'or et d'argent de la valeur à peu près de deux mille écus: C'est un faste et une grandeur qui se pratique en Perse lorsqu'en veut honorer le prince d'une manière pompeuse et obligeante.

Sur la fin de cette amée 1668, arriva en Perse une mission nouvelle de capucins italiens, envoyés par la congrégation De propaganda fide, pour la Géorgie. Ils étoient six, accompagnés de deux laïques; leur supérieur s'appeloit le père Etienne d'Ameria. Ils apportoient une lettre du pape au roi de Perse, dont voici l'original et la traduction:

I 2

## ILLUSTRI AC POTENTISSIMO PERSARUM REGI.

## CLEMENS, PAPA IX.

ILLUSTRIS ac potentissime rex, salutem ac lumen divinæ gratiæ. Romani pontificis à summo totius humani generis conditore Deo informata charitas nullam hominum societatem à se curisque peramantibus suis alienam putat, sed probitatem, justitiam, aliasque præclaras virtutes ubicumque refulserint complectitur, admiraturque. Antecessores igitur nostri, gloriosos Persaram reges ac speciatim celsitudinem tuam amplis harum laudum decoribus excellentem, et orbe totocelebratam, existimationis, et benevolentiæ præcipuo sensu prosecuti usque sunt. Nos autem in hac parte ut nulli eorum concedimus; ita in regia voluntate tuaparem animi propensionem nobis profectò pollicemur; ideòque nunc ab ea fidenter petimus ut presbyterum Stephanum de Ameria et socios capucinos homines non suam, sed unicam gloriam Dei, et animarum salutem in Georgiæ provincia quæsituros, ab injuriis schismaticorum ritûs Græci in ea regione residentium auctoritate tua desensos, ac tutos esse velis, quò sui muneris functionibus exercendis liberè ac securè possint. Idem quoque ab insigni clementia tua poscimus et exspectamus pro universis catholicis qui in late patentibus regnis ac ditionibus tuis commorantur, quosque regalis patrocinii præsidio quantum maxime possumus

vehementer commendamus. Verum nos invicem veritatis divinæ perfectam agnitionem et bonorum omnium quà spiritualium, quà temporalium uberem et assiduam faustitatem à præpotenti dextera Domini celsitudini tuæ ex animo toto peraccuratè precamur. Datum Romæ, apud S. Mariam majorem, sub annulo piscatum sono. Die 10 martii 1668. Pontificatus nostri anno primo.

A L'ILLUSTRE ET TRÈS-PUISSANT ROI DES PERSES.

## CLÉMENT IX, PAPE.

ILLUSTRE et très - puissant roi, nous vous souhaitons le salut et la lumière de la grâce divine. La charité des pontifes romains, que Dieu le souverain créateur de tous les hommes leur a donnée, n'estime point qu'il y ait aucune société sur la terre qu'elle puisse regarder comme étrangère, et ne refuse à personne ses soins tous pleins de tendresse; mais au contraire, elle admire et elle embrasse avec une affection particulière la probité, la justice, et les autres vertus illustres partout où elles se rencontrent : c'est pourquoi nos prédécesseurs ont toujours recherché avec beaucoup d'estime et de bienveillance les glorieux rois de Perse, et particulièrement votre hautesse qui s'est rendue célèbre dans toute la terre pour être ornée de toutes ces grandes vertus. Comme nous n'avons point de moindres sentimens, ni une moindre estime pour votre mérite, qu'ils en ont eu, nous nous promettons

que vous n'aurez pas moins de bonne volonté pour nous que vous en avez eu pour eux : dans cette confiance nous your demandons maintenant d'accorder votre protection au P. Etienne d'Ameria, et aux capucins ses compagnons, hommes qui s'en vont en la province de Géorgie, non point pour y chercher leurgloire, mais seulement celle de Dieu et le salut des ames; et nous vous supplions de les défendre et de les tenir à couvert par votre autorité des injures des schismatiques qui suivent les cérémonies et les opinions des Grecs, afin qu'ils puissent avec liberté et sans empêchemens s'employer aux exercices de leur charge. Nous désirons, et nous attendons de votre insigne clémence la même faveur et la même protection pour tous les autres catholiques qui sont épars dans la vaste étendue de vos royaumes et des provinces de votre domination, lesquels nous recommandons de tout notre pouvoir à votre générosité et à votre bonté royale : en récompense, nous prions Dieu sans cesse de tout notre cœur que sa dextre toute-puissante envoie à votre hautesse une parfaite connoissance de la vérité divine, qu'elle vous comble de toutes sortes de biens spirituels et temporels, et qu'elle vous fasse jouir d'une prospérité continuelle. Donné à Rome, dans sainte Marie majeure, sous l'anneau du pêcheur, le 10° jour de mars 1668. De notre pontificat l'an premier.

Nous avons parlé de ce que firent cette année les Cosaques sur la mer Caspie, de leurs députés

qu'ils envoyèrent à la cour, dont le conseil ne demeura pas fort satisfait; nous avons dit aussi quelque chose des beaux raisonnemens que faisoient les spéculatifs pour découvrir si leurs intentions étoient droites, ou s'il n'y avoit pas quelque tromperie cachée sous cette députation : il faut que nous ajoutions ici leur seconde irruption et le reste de ce qu'ils firent en Perse dans cette même année 1668. Tandis que l'on disputoit à Ispahan s'il les falloit prendre pour amis ou pour ennemis, eux, dès qu'ils virent leurs députés de retour, comme tout ce qu'ils en avoient sait n'étoit que pour mieux tromper les Perses, quoiqu'en apparence on eût donné à ces peuples de belles paroles, et qu'on les eût chargés de promesses très-avantageuses pour leur peuplade, ils continuèrent dans le dessein de piller toutes ces régions maritimes de Perse du côté de l'orient. Pour cet esset, ils quittent Savé (\*); et, tirant toujours vers les provinces plus orientales de la mer Caspie, ils font soixante et dix lieues de chemin sans être aperçus de la terre, et vont descendre à Ferhabad (Férahh ábád), capitale de Mazenderaan. Là, ils mettent pied à terre, contrefaisant les marchands : ils entrent dans les marchés et dans les boutiques, comme des gens qui

<sup>(\*)</sup> Sareh ou Sarah. Voyez ce mot à la table des matieres. (L-s.)

ne connoissoient pas grand'chose au trafic, et qui néanmoins avoient quelque chose à vendre et à acheter; ils donnoient les ducats d'or pour einq chayet (chahy), qui sont vingt-cinq sous de notre monnoie; vendoient le drap d'Angleterre pour quatre abassis (a'bbdcy), qui sont autant de francs la queze (guez) ou aune persienne. Les Perses, pendant cinq jours que cela dura, firent mille caresses à ces Cosaques, parce qu'ils trouvoient avec eux merveilleusement leur compte, et les estimoient des niais que leur bonne fortune leur avoit amenés; mais le sixième, ces fourbes continuant leur jeu, à l'heure qu'ils avoient arrêtée entr'eux où ils se devoient trouver dans la ville en certain nombre suffisant, répandus néanmoins en divers endroits pour ne pas donner du soupçon, ils mettent la main à l'épée, massacrent tout ce qu'ils rencontrent, saccagent toutes les maisons, et, chargés de proie, après avoir tué plus de cinq cents personnes, s'en retournent le même jour à leurs vaisseaux, dans lesquels, comme à la première sois, ils se retirent au milieu de la mer, hors de la vue de la terre.

La perte la plus considérable, et qui ne se peut réparer, sut la ruine d'un superbe bâtiment qui étoit le palais du roi, situé au milieu de la ville, où étoit ensermé le trésor de porcelaine, et des vases de la Chine, bassins de cornaline, agate, corail, ambre, vaisselle de cristal de roche, et d'autres raretés sans nombre, que ces barbares rompirent ou emportèrent. Ils brisèrent encore cette grande haouse ou tanqui (\*), c'est-à-dire, un grand bassin, qui étoit de jaspe, tout couvert de lames d'or, qu'il y avoit dans ce bâtiment. Toutes les fois que je songe à la magnificence et aux délices de ce beau lieu, je ne puis m'empêcher de le regretter; et si le lecteur avoit vu la description que j'en ai faite, il avoueroit qu'une chose si merveilleuse méritoit de durer toujours.

Dans Ferhabad (Ferahh-Abâd) et aux environs, il reste quelque peu de chrétiens de ce grand
nombre qu'y amena autresois Habas-le-Grand,
qui a si sort diminué que ce n'est pas la centième
partie de ce qu'il y en avoit au commencement;
la plupart, pour les intérêts du monde, ont embrassé la superstition de Mahommet. Ce peu de
chrétiens restés, sachant que ces Cosaques étoient
aussi chrétiens, pour se sauver de leur sureur,
et exempter du pillage leurs maisons, quand ils
les voyoient venir à eux, leur crioient Christous,

<sup>(\*)</sup> Hhaoùdh, que les Persans prononcent hhaoùz, est un mot arabe qui désigne un étang, un lac. Le mot persan tangay signifie littéralement étroiteur, c'est l'abstrait de tang, étroit. (L-s.)

Christous! et, pour mieux donner à connoître leur christianisme, ils faisoient de grands signes de croix depuis la tête jusqu'aux pieds: les Cosaques, les entendant invoquer ce nom adorable, et les voyant se signer de la marque de l'instrument de notre salut, les épargnoient, et garantissoient leurs maisons.

Les habitans de Ferhabad, qui, par leur suite, avoient sauvé leurs vies, retournèrent le lendemain au matin, croyant que ces Cosaques sussent partis, pour ramasser ce qui seroit demeuré de leur débris; mais, comme ils y étoient occupés, les Cosaques tout à coup descendent à terre une seconde sois, qui, n'en voulant plus aux biens, mais aux personnes, en tuèrent jusqu'à sept cents, et en sirent autant de prisonniers: après quoi ils se retirèrent tout de bon.

L'hiver étoit arrivé, et ils le vouloient passer en Perse; et pour cela ils cherchèrent un lieu où ils pussent être en assurance. Vis-à-vis de cette ville de Ferhabad est une péninsule, laquelle, en forme de langue, s'avance quelque dix à onze lieues dans la mer Caspie. Elle abonde en cerfs, sangliers, gazelles qui sont une espèce de biches, et autre venaison; elle abonde aussi en forêts, eaux douces et en tout ce qui sert à la vie, de sorte que l'habitation en est fort commode: les Perses l'appellent

Mionné kellé (\*), c'est-à-dire, corne moyenne, par où ils veulent signifier une pièce de terre qui s'avance de son terrain en la mer. Ce fut là dedans que les Cosaques allèrent se retrancher : ils firent travailler jour et nuit leurs prisonniers à creuser un grand fossé à l'entour de leur camp; et, avec plusieurs grands arbres qui sont là en abondance entravés les uns dans les autres, et des gazons mêlés parmi, ils dressèrent une forme de rempart, sur lequel ils posèrent leurs badeligé ou pièces de canon en désense.

C'étoit là justement ce que les Perses demandoient: aussitôt qu'ils surent qu'ils s'étoient fortifiés en ce lieu, cette année même avant qu'elle fût finie, malgré l'hiver, ils les allèrent attaquer; et, comme ils étoient plus forts qu'eux sur la terre, ils les battirent, reprirent presque tous leurs prisonniers, et les contraignirent de se jeter dans leurs barques, avec lesquelles ayant rôdé toute la péninsule, ils trouvèrent dans une extrémité plus éloignée un poste plus avantageux qui étoit défendu par un marais: ils s'y arrêtèrent avec tout leur butin et leurs petits vaisseaux. J'espère d'être bientôt, moyennant l'aide de Dieu, pour la troisième fois en Perse, où j'apprendrai ce qui leur

<sup>(\*)</sup> Myauneh kelleh, sommité, extremité moyenne. (L-s.)

140 LE COURONNEMENT DE SOLEIMAAN. sera arrivé, pour en faire part aux curieux, aussibien que des autres choses plus remarquables qui se sont passées en cet empire depuis ce temps-là.

FIN.

# LETTRE

## DE M. DE LA CROIX,

SECRETATAR - INTERPRÈTE DU ROI (\*), SUR QUELQUES POINTS D'ÉRUDITION ORIENTALE QUE SONT DANS CE LIVRE.

JE repondrai, Monsieur, en moins de paroles que je pourrai au billet que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, sur la crainte que vous témoignez avoir, que l'on trouve à redire à quelques mots d'érudition orientale qui sont dans le livre du voyage de M. de Thévenot, parce que vous les rencontrez autrement dans celui qui est intitulé le Couronnement de Soleimaan; mais vous me permettrez de vous dire que cette crainte me paroît être contre la justice que vous devez à cet illustre voyageur, et que n'ignorant pas sa capacité, c'est à vous de croire, puisqu'il les a écrits, qu'il ne peut y avoir de manque, et qu'au contraire tout ce

<sup>(\*)</sup> Cette lettre, placée au commencement du troisième volume des Voyages de Thépenot, édition ju-19 met Ameterdam 1927, me paroit devoir faire naturellement suite au Couronnement de Soleimaan, puisque Petis de la Croix y relève plusieurs inexactitudes échappées à Chardin. J'ai cru qu'on aimeroit mieux lire de suite cette lettre que de la trouver morcelée dans mes notes. Ce Petis de la Croix est le mêma qui a sédigé le Précis de ses Voyages publié à la suite de la Relation de Deurry ofendy, 1810, un vel. 11-8° (L-s.)

qui se lit qui n'y est pas conforme est répréhensible : son premier voyage dans l'Orient lui avoit acquis la connoissance des langues turquesque et arabesque, et le second celle de la persienne. Ces trois langues qu'il possédoit si bien, et qu'il faut nécessairement savoir quand on veut se mêler des livres orientaux, jointes à l'histoire, aux mathématiques, à l'astronomie, à la botanique et autres sciences naturelles où il excelloit, l'avoient rendu si profond dans toute cette érudition orientale, comme vous devez l'avoir reconnu dans ses mémoires particuliers, qu'il y a peu d'occidentaux qui l'égalent dans ces matières, et qu'il n'y en a point qui ne doivent profiter de ses instructions.

Je ne doute pas même que celui qui a écrit le livre du Couronnement de Soleimaan ne soit de mon avis en cette rencontre, et je ne crois pas, par exemple, qu'il veuille soutenir que le mot de Meluer (Voy. cidessus, tom. IX, p. 403), qu'il attribue au grandchambellan du roi de Perse, et qu'il fait superlatif, par la signification qu'il lui donne, soit arabe, quand il verra que notre auteur dit que ce mot est persien, et qu'il est comparatif, puisque son superlatif est meluerin, qui signifie le plus grand.

Je m'assure aussi qu'il confessera volontiers que Toboat (c. IX, pag. 534), est arabe et non pas persien, et qu'il reconnoîtra bien s'il sait l'arabe ou le persien; que ce mot, qui signifie des cercueils, n'a pas le caractère des pluriels persiens, qui se terminent ordinairement en ha ou en an, mais des arabes.

Pour ce qui est du mot dieanheghi (1. IX, p. 422), qu'il dit être corrompu de dieanum begh, cette pro-

position ne s'entend point, divanum begli n'ayant jamais été en usage ni dans la langue turquesque ni dans la persienne, et ne pouvant donner de sens; au contraire de divanbeghi (Dyván beyguy), qui signifie, comme dit notre auteur en très-bon turc, le seigneur du divan, et dans lequel la syntaxe turquesque est parfaitement observée.

Vous n'avez pas aussi davantage à craindre pour les deux mots de turban et de Munedgim que vous me marquez, et dont se sert notre auteur. Quoi qu'en dise celui du Couronnement de Soleimaan, il auroit bien mal fait d'écrire dhulbandt; ce mot seroit aussi monstrueux dans un livre en français, qu'il pourroit l'être dans la bouche d'un homme qui le prononceroit. Turban est un mot français que l'usage a établi, et dulbandt est un mot persien, pourvu qu'il soit écrit selon sa véritable orthographe, car il faut l'écrire dulband; et quand un Français s'énonce en sa langue, il ne doit point se servir des mots de autres nations pour se faire entendre, quand il y en a de français qui expriment la même chose, ainsi qu'un homme se rendroit ridicule, qui, en parlant français, diroit chimchir au lieu de cimeterre, quoique l'un vienne de l'autre; mais il y a plus, car le mot de dulband ne signifie point en persien ce que l'on entend en français par celui de turban, comme le croit l'auteur du Couronnement de Soleimaan, et au lieu de blâmer les écrivains qui n'entendoient pas la langue, et de dire que le bonnet du roi étoit lié à l'entour en façon de dhulband par une fine toile, il devoit dire, puisqu'il prétend qu'on se serve des mots persiens, que le bonnet du roi étoit lié en façon de destar, qui est le turban, par une dulband ou fine toile (\*), puisque dulband n'est qu'une partie du turban, que l'on nomme en persien destar, comme en turc sarik (ssâriq), et ne signifie que la toile qui est tortillée autour du kaouk (qâoiq) ou bonnet du turban, et le turban fait entendre une coiffure entière à la levantine.

Pour ce qui concerne le mot de munedgim, qui signifie astrologue, et duquel s'est servi notre auteur,
il n'y a point de dissertation à faire; celui de munehiziim, qui est employé dans le livre du Couronnement de Solcimaan (t. IX, p. 423), n'est pas
un mot de langue, il ne signifie rien; et, comme celui
dont il est question est entièrement de science, il est
purement arabe, et sa racine est nedgem, dont les
lettres radicales sont nun, dgim, mim, entre lesquelles vous voyez qu'il n'y a ni H, ni Z, et qu'il faut
munedgim.

Il n'en est pas de même du mot de khanum, qui est interprété dans le livre du Couronnement (t. IX, p. 409, 411, etc.), par celui de duchesse : il est moins de science que de cour; mais pour cela il n'a pas moins bien été employé par notre auteur, et les gens qui ont pénétré dans la cour du roi de Perse disent comme lui, que begum est le titre des reines et des princesses, et khanum celui des premières dames de son sérail; et je m'étonne aussi-bien que vous de la signification qui est donnée à ce mot dans le livre du Couronnement de

Soleimaan,

<sup>(\*)</sup> Ce mot pourroit venir de dil-bend, lien, enveloppe du cœur, péricarde. (L-s.)

Soleimuan, puisqu'elle n'a aucun caractère qui approche de la signification naturelle de khanum, et encore moins de l'artificielle, qui ne va au plus qu'à le faire signifier une dame aimée. Ce mot a son origine de la galanterie, son étymologie est khan, qui est en usage en Perse, principalement pour signifier un commandant ou gouverneur de province ou de ville, et les deux autres lettres, ou plutôt la consonnante M, avec sa voyelle ou motion qui l'accompagne, est une affixe qui lui tient lieu, soit en persien, soit en turc, du pronom possessif de la première personne; et ainsi ce mot khanum signifie mon khan, mon commandant, mon gouverneur en terme masculin, qui a été attribué par les rois de Perse aux femmes qu'ils aimoient particulièrement, de la même manière que quelque homme amoureux attribueroit en français celui de mon vainqueur à une dame qu'il affectionneroit beaucoup, ce qui est fort éloigné de la sérieuse signification de duchesse qui est dans le livre du Couronnement de Soleimaan.

Venons, Monsieur, à ce qui reste dans votre billet, à savoir aux deux mots de Sarrasins et de Sofi. Il n'y a assurément rien à reprendre à l'érudition de M. de Thévenot, ni en l'un ni en l'autre; et quand il fait entendre que sarrasin vient de sarak dérober, l'on ne sauroit y trouver à redire: il y a bien plus à se formaliser de l'étymologie de ce mot, qui est marquée dans le livre du Couronnement de Soleimaan (ci-dessus, pag. 75), nonobstant la longue dissertation qui y est insérée, et l'insulte qui y est faite à ceux qui y sont nommés faiseurs de relations, et Tome X.

Digitized by Google

aux anciens historiens mêmes; comment celui qui l'a écrit veut-il que sarrasin vienne de sara netchin? et où y trouve-t-il son étymologie? S'il a quelque instruction des langues orientales, ce que je ne puis assurer, n'ayant point l'honneur de le connoître, ne doitil pas savoir, quand il est question d'étymologie, att moins dans ces langues, que ce sont les lettres radicales qui les établissent? Comment donc sarrasins en français, saraceni en latin d'où nous l'avons pris, ou en grec sarakenoi Sapannou, et en arabe sarakioun, peut-il être tiré de saranetchin, ou pour mieux favoriser sa pensée de saranechin; puisque même selon les lettres qu'il attribue à sara nechin le principal caractère de nechin, qui est le premier nun, n'est point du tout dans sarrasin, non plus que le chin qu'il élude. et dont il fait les Anglais garans? Il ne le peut pas. Mais de l'étymologie passons à la signification. Où cet auteur a-t-il trouvé que sara netchin signifie ceux qui s'asseoient dans la campagne? En quelle langue sara signifie-t-il campagne? Ce mot a plusieurs significations qui n'approchent aucunement de celle-là : le mot qui désigne un désert ou une campagne stérile, c'est sahhra avec un hha, qui ne peut en aucune manière, non plus que le sad (ssåd) qui commence ce mot, entrer dans l'étymologie de sarrasin, puisque les auteurs orientaux n'ont jamais employé de hha ni de sad en écrivant le pluriel sarakioun ou sarakin sarakins, dont la racine arabe est sarak dérober, qui est l'action principale de ces peuples, et qui a pour lettres radicales un sin, un re et un kof, lequel kof les Grecs marquent par un kappa, et nous, aussi-bien que les Latins.

par un C, dont nous avons encore adouci la prononciation par un Z ou par une S, en disant sarrazins ou sarrasins, au lieu de saracins : surquoi il y a encore à faire remarquer que les Sarrasins ne sont point les Turcomans, comme il est écrit dans le livre du Couronnement. Les derniers viennent du fond du septentrion, et les Sarrasins du midi. Au temps que le mot de sarrazins ou saracins a paru, l'on ne savoit ce que c'étoit que les Turcomans. Ceux à qui l'on a donné le nom de sarrasins étoient les Arabes Ismaélites ou Agarenéens, à savoir les Arabes du désert, qui n'habitent point dans les villes, et qui exercent encore aujourd'hui, comme ils faisoient il y a plusieurs siècles, le métier de voleur, qui leur a donné le nom de sarrasins, bien auparavant sans doute que les Anglais, qui ont la prononciation du chin aussi facile que les Français, eussent pu changer cette lettre du verbe persien netchinen (néchistén) en zin, ainsi qu'il est mal supposé dans le livre du Couronnement de Soleimaan.

L'auteur de ce même livre (tom. IX, pag. 493) ne trouve pas aussi à propos que l'on dise le grand Sofi en parlant du roi de Perse. Effectivement cette manière de parler seroit à désapprouver en ceux qui se serviroient de ce mot en parlant ou en écrivant à un roi de Perse et même à un Persan. Texeira et d'autres ont écrit il y a long-temps qu'il ne faut point user de ce terme; mais ils n'ont pas dit qu'aucun roi de Perse n'a jamais porté ce nom, ainsi qu'il est marqué dans le livre du Couronnement. Ces messieurs étoient trop bien informés de l'histoire orientale; et quand M. de Thévenot écrit Ismaël Sofi, il fait bien connoître qu'il

K 2

a lu les auteurs orientaux, et qu'il savoit que le nome de Sofi a été un des principaux instrumens qui a élevé sur le trône de Perse la famille qui y règne aujourd'hui. Son premier roi joignit le nom ou surnom de Sofi à celui d'Ismaël, et il le prit à l'imitation de son père et de son grand-père qui avoient déjà fait plusieurs tentatives pour s'élever au-dessus du commun des hommes par la puissance; et ces deux personnages n'affectèrent de se dire Sosis, qu'asin de conserver à leur famille, et la réputation, et la quantité d'amis que leurs ancêtres, qu'ils assuroient être des descendans d'Aly par l'un des imans, leur avoient acquise lorsqu'ils étoient les chess de cet ordre et secte des Sofis. qui, dans les derniers temps, s'étoit rendue formidable. Cette secte, dont l'application particulière étoit à la théologie mystique et à la contemplation, au temps de la piété, a été dans le mahumétisme la plus épurée de toutes celles de l'Orient, et il y a, dans la Bibliothèque du Roi, des livres manuscrits entiers touchant les règles qu'elle observoit. La grande estime qu'Ismaël savoit que ses pères avoient acquise sous ce nom. lui fit croire qu'il lui seroit fort utile de le prendre. et il ne se trompa point; car il fut premièrement suivi de tout ce qui se rencontra de Sofis et de gens attachés aux Sosis, par le moyen desquels il établit la croyance que son père et son aïeul n'avoient presque fait que proposer, à savoir qu'Aly étant le vrai, seul et unique héritier de Mahomet, il le falloit suivre en toutes choses, si l'on vouloit être sauvé; et de vrai l'on concut une si haute opinion de ce Sofi, que les amis de sa maison avec les novateurs et les mécontens

n'eurent pas de peine à s'y joindre, et lui à les employer pour perdre Farokh, roi ou sultan de Schirvan, qui avoit fait mourir son père Aidar : ce qui ayant si bien réussi à Ismaël Sofi, il trouva ensuite les moyens d'attaquer et de vaincre les autres sultans de Perse qui étoient de la famille des Akkoionlu, et de monter luimême sur le trône de l'empire. Ainsi il n'est pas vrai de dire qu'aucun des rois de Perse n'agiamais porté le nom de Sofi, quoique depuis Ismaël ces rois aient cessé de le prendre, ayant abaissé cet ordre des Sofis pour des raisons que je pourrai dire ailleurs, outre qu'ils n'ont pas eu besoin d'artifice pour se maintenir; et c'est ce Chah Ismaël Sofi qui a donné occasion aux Européens d'appeler les rois de Perse Sosis, comme après César ils ont nommé les empereurs qui l'ont suivi, les Césars ; et après Osman ou Othman Ier. ils ont appelé ceux de Turquie les Othomans, etc.

Signé PETIS DE LA CROIX.

# NOTICE CHRONOLOGIQUE

## DE LA PERSE,

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A CE JOUR;

PAR L'ÉDITEUR.

MALGRÉ les nombreuses et épouvantables révolutions qui ont agité la monarchie persane, elle est encore aujourd'hui en Asie et dans le monde entier la seule digne, par sa haute antiquité, d'entrer en parallèle avec l'empire Chinois. L'époque de sa fondation est un de ces problèmes chronologiques constamment rebelles aux recherches des savans, et sur lesquels on n'a pas même la satisfaction de former des conjectures plus ou moins vraisemblables. Nous n'avons, en effet, nul jalon pour diriger notre marche à travers la nuit des temps, et pour découvrir à quelle époque les Persans et les Indiens avoient le même système religieux et politique, et peut-être parloient la même langue, soit que les uns et les autres aient une origine commune, soit qu'ils fissent primitivement une seule et même nation, soit enfin que l'une de ces deux nations ait donné naissance à l'autre. Ce sont là des questions que nous n'essayerons pas de résoudre; mais les observations que nous avons consignées dans le cours des notes ajoutées

à cette nouvelle édition des Voyages de Chardin. touchant les nombreuses conformités qui existoient autrefois entre les Persans et les Indiens, n'en sont pas moins exactes, et coincident parfaitement avec les notions consignées dans le Dâbistân de Mohhammed Fâny (\*). Suivant cet écrivain persan, dont le célèbre William Jones n'a pas dédaigné le témoignage, Mahâbâd, c'est - à - dire, le grand Abâd, fut le fondateur d'une dynastie persane bien antérieure à celle des Peych-Dâdyens, la première connue jusqu'à présent de nos chronologistes européens. Mahâbâd fut non-seulement le premier législateur du monde, mais encore le premier homme de la création actuelle. Il avoit, ainsi que sa femme, survécu à la destruction de la création précédente, et résisté au grand cataclysme qui sépara ces deux créations. Les anciens Persans, aussi-bien que les philosophes grecs et la plupart des nations asiatiques n'avoient nulle idee : de la création dans le sens que nous donnons maintenant à ce mot, ni de l'annihilation totale de la matière. En effet, suivant la savante et judicieuse observation de M. Anquetil du Perron, « la création pro-» prement dite, quoique vérité certaine et très-imporstante, est trop au-dessus de l'esprit humain pour avoir

<sup>(\*)</sup> Ouvrage extrêmement curieux, dont M. Gladwin a publié la première partie, accompagnée d'une traduction anglaise, tom. I, pag. 20-31 du New Asiatick Miscellany, recueil maintenant très-rare, imprimé à Calcutta, en 1789. Il n'en a paru que les deux premiers numéros que je possede. Le Dâbistán a été dernièrement traduit en allemand, d'après la version anglaise avec quelques notes, par M. Dalberg,

» été aperçue par des hommes destitués de la révéla-» tion (\*). » Les nations que nous venons d'indiquer, n'admettent donc que des changemens de formes et des modifications de la matière, opérés par de grandes révolutions physiques; enfin, des intervalles de chaos, pendant lesquels l'auteur des choses semble sommeiller ou se reposer.

#### LES ABADTENS.

Après le débrouillement du chaos, le grand Abad distribua ses nombreux enfans (les hommes) en quatre castes; les prêtres ou ministres de la Divinité composoient la première de ces'castes; la seconde renfermoit les militaires; dans la troisième et dans la quatrième furent relégués les marchands, les artisans et les valets. Les mêmes grandes divisions se retrouvent encore chez les Hindoux modernes, qui leur ont conservé des noms à peu près semblables à ceux qu'on lit dans le Dâbistân. Le même législateur promulgua un code qui pourroit bien être le même que celui de Menou (le Ménava Sastra), lequel jouit encore dans l'Inde d'une vénération et d'une autorité égales à celles du Vêda. M. Jones, dont je ne fais ici que rapporter la conjecture, s'appuie sur plusieurs conformités qu'il croit avoir remarquées entre plusieurs articles de ces

<sup>(\*)</sup> Mémoire de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, tom. XXXIX, pag. 740. Le même savant ajoute que tous les principes de l'ancienne philosophie tendent à combattre cette vérité. Voyez aussi mes notes sur la Comparaison des dieux de la Grèce, de l'Italie et de l'Inde, t. 1er, pag. 214-216 des Recherches asiatiques, traduction française.

livres antiques et sacrés. Il observe aussi, avec beaucoup de justesse, que la dynastie persane des Abâdyens est composée de quatorze Abâd, nombre égal à celui des Menous indiens; de manière que ces deux dynasties primitives pourroient bien n'en avoir formé réellement qu'une.

Le dernier Abâd se nommoit Ábâd-Arzou: il renonça au sacerdoce et à l'autorité suprême, pour se livrer tout entier à la contemplation. La durée de cette dynastie semble avoir été l'âge d'or des Persans et du monde entier; car l'auteur du Dâbistân affirme qu'il est impossible de se former une idée des jouissances de toute espèce que les Abâdyens procurèrent au genre humain, c'est-à-dire à leurs sujets; car pour tous les anciens écrivains de l'Orient, l'univers s'est toujours borné au pays qu'ils habitoient, et qui étoit réellement le seul qu'ils connussent. Cette observation, dont je crois pouvoir garantir la rigoureuse exactitude, est d'une haute importance pour l'intelligence des principaux codes sacrés et politiques de toute l'Asie, dont quelques-uns ont passé en Europe.

La race des Abâdyens subsista pendant plusieurs millions d'années, dont chaque jour étoit composé d'une révolution entière de Saturne.

## LES DJÉYENS.

Après la retraite volontaire d'Abâd-Arzou, l'uniyers, ou pour mieux dire l'empire persan, tomba dans une anarchie épouvantable. Désespérés de voir les maux qui s'accumuloient sur leurs semblables, et qui s'aggravoient chaque jour, plusieurs sages, versés dans la lecture du grand livre des Abâdyens, allèrent trouver un fils d'Abâd-Arzou, disons plutôt un de ses descendans en ligne directe, et le déterminèrent à accepter la couronne. Sa haute piété, et la régularité de ses mœurs lui valurent le nom de Djéy, mot qui dans la langue des ignicoles signifie pur.

Djéy fonda une nouvelle dynastie, ou ligne de rois qui portèrent le nom de Djéyens. Le dernier prince de cette dynastie, dont nous ignorons la durée, se nommoit Djéy-Abâd: il abdiqua après un règne assez long, ou pour mieux dire plusieurs princes qui avoient Djéy pour nom commun, se succédérent jusqu'à ce qu'un d'entr'eux, fatigué des embarras du gouvernement, abdiqua l'empire en faveur d'un de ses parens nommé Kelyoù; mais à qui sa haute piété avoit valu le nom Chây, c'est-à-dire, Dieu et adorateur de Dieu. Il plaça par respect ce surnom avant son nom propre.

#### LES CHAYENS.

Les descendans de ce nouveau monarque se nommèrent Châyens. Sous cette dynastie, qui subsista plusieurs millions d'années, l'état recouvra toute sa splendeur; leur généreuse et active commisération s'étendit sur tous les êtres animés, à la conservation desquels ils consacrèrent leurs soins. Le dernier de cette heureuse dynastie se nommoit Chây Mahbou!.

## LES YÉCANYENS.

Yéçân, que l'on désigne comme le fils de Chây Mahboùl, mais qui n'étoit qu'un de ses parens, lui succéda, et fonda une dynastie à laquelle il donna son nom. C'étoit un des prophètes les plus célèbres de son siècle. Il est bien tard peut-être pour remarquer que tous les monarques dont nous avons parlé jusqu'à présent, étoient doués de l'esprit prophétique, et réunissoient le pouvoir spirituel au pouvoir temporel. Ainsi ont commencé l'ancienne monarchie égyptienne et toutes celles de l'Asie.

Le nom d'Yéçân signifie digne, qui mérite d'être élevé. Il répara les malheurs que l'apathie et la foiblesse des derniers souverains de la dynastie précédente avoient causés ou laissé introduire. Yéçan Adjam fut le dernier monarque de cette dynastie, qui subsista moins long-temps que la précédente. « Lorsqu'il quitta sa dépouille mortelle, et abandonna ce séjour des crimes, l'univers fut livré à de nouveaux fléaux; » l'anarchie réparut dans toute son horreur, parce que Guil-Châh, fils d'Yéçân-Adjam, passoit tout son temps à des exercices de piété: on ignoroit même le lieu de sa retraite.

#### LES GUIL-CHAHYENS OU PEYCH-DADYENS.

• Une révélation, envoyée par le souverain de l'univers, arracha Guil-Châh de sa retraite : il se mit à la tête du gouvernement de la terre, et devint le souverain des habitans du monde. » Il assembla ses enfans et leurs descendans qui avoient imité son exemple, et vivoient dans la retraite. Ils lui décernèrent le titre de père des créatures, parce que la majeure partie du genre humain, c'est-à-dire des Persans, avoit été exemple.

terminée dans les guerres, et le peu qui en restoit, vivoit comme des mauvais génies ou des bêtes sauvages. Guil-Châh, nommé aussi Kayoùmaratz (hommetaureau), les vainquit dans un combat, et parvint ensuite à les civiliser, et à les empêcher de nuire aux êtres animés qui ne font pas de mal. « Ainsi, quand on lit dans les chroniques que Kayoùmaratz et ses enfans firent la guerre aux Dyves ou mauvais génies, il faut entendre ces êtres méchans, et ces religions qui permettent de tuer les êtres animés; en un mot, tout ce qui avoit été établi par ces mauvais génies. »

« Lesouverain de l'univers envoya à Kayoùmaratz, un livre intitulé: Gâoùy; et parmi ses nobles descendans, savoir: Syâmek, Houcheng, Thahmouratz Djemchyd, Férydoùn, Ménoutcheher, Kay-Khosroù, Zerâtocht et Azer-Fâçân; le premier et le dernier furent des prophètes célèbres, dont la doctrine étoit conforme à celle de Mahâbâd et de Kayoùmaratz; leurs livres et leurs écrits étoient d'accord avec le livre d'Abâd (pag. 153); et, à l'exception de Zeratocht, aucun de ceux que nous venons de nommer, n'a osé écrire un seul mot contraire à celivre d'Abâd, set les Yez-Dânyens trouvèrent encore le moyen de les concilier. Cependant ils nomment Zeratocht, Ouhhechver sympâry, c'est-à-dire, le prophète énigmatique.

Les rois Guil-Châhyens se divisent en quatre races, les Peych-dâdyens, les Kayânyens, les Archkânyens et les Sâçânydes; le dernier de tous fut Yezdedjerde.

(Avant J. C. 850.) Kayoùmarats, premierroi Peychdâdyen, avoit établi le siége de son empire dans l'Azerbaïdjan, et il eut souvent à combattre les Tatars et les Arabes, peuples nomades qui le traversoient incessamment dans ses entreprises.

(845.) Son petit-fils Hoùchenk se distingua par son extrême équité, et donna des lois si sages, qu'elles lui méritèrent le surnom de Peych-dàd, qui rend la Justice; d'où les rois de Perse de sa race ont été appe-lés Peych-dàdyens. Il inventa l'agriculture, découvrit les mines, fit bâtir plusieurs villes, et recula les limites de son empire.

(835.) Thahmourâts son fis lui succéda. Il bâtit Babel (Babylone) et Nyniveh (Ninive), dont il donna les gouvernemens à des grands de sa cour, à charge de lui payer tribut. Ce monarque aimoit les arts et les encouragea. Il fut le premier qui se revêtit d'une armure complète. Il soumit beaucoup de peuples barbares, d'où il fut surnommé Dyvebend, le vainqueur des géans ou des mauvais ginies.

(800.) Djenchyd, qui monta sur le trône après lui, étoit son neveu. Il acheva Issthakhr (Persépolis), et institua l'année solaire, dont le premier jour étoit célébré par de grandes réjouissances (Voy. t. II, pag. 250). Ce fut un prince sage et magnifique à qui l'on doit plusieurs grands travaux et des découvertes utiles. Zohhâk le détrôna, et se mit la couronne sur la tête.

(780.) Zohhâk. Les excès et la cruauté de ce tyran firent révolter les Perses peu de temps après son avènement au trône. Gâoù, général de l'insurrection, le vainquit, et mit à sa place le fils de Djemchyd, nommé Férydoùn.

(Avant J. C. 750.) Ce Férydoùn est regardé par les

Persans comme un modèle de toutes les vertus; son nom est devenu l'épithète de tous les bons monarques, comme on aura eu occasion de le voir plus d'une fois dans différentes citations de notre Voyageur, auxquelles nous joindrons celle-ci;

- « L'heureux Férydoùn n'étoit pas un ange :
- » Il n'étoit pas pétri avec l'ambre et le musc;
- » Sa justice et sa libéralité firent sa gloire :
- » Sois juste et libéral, et tu seras un Férydoùn. » Sa'DY.

Après un règne paisible, il partagea ses états entre ses trois enfans, Tour, Iyrâdje et Selem, et acheva sa carrière dans la solitude, entre l'étude et la sagesse.

(720.) Ménoùtchéher après lui amélioraconsidérablement le gouvernement de la Perse; mais il éprouva de grands revers, malgré le courage et l'habileté de ses généraux, et laissa la couronne à son fils Noùdzer.

(695.) Noudzer fut vaincu et tué par Afrâcyâb, roi du Tourân, autre descendant de Férydoun. Son règne, qui avoit été fort court, n'est remarquable que par les dissensions qui en ont hâté le terme.

(639.) Au bout de 12 ans, Zâlzer chassa Afrâcyâb de la Perse, et plaça sur le trône un prince du sang nommé Zoù; mais ce nouveau roi ne le fut guère que de nom; car Afrâcyâb occupa de nouveau la presque totalité de la Perse.

(634.) Guerchâsb ou Kichtasp succéda à Zoù son père, dans l'ombre de la royauté, encore ne porta-t-il que fort peu de temps le nom de souverain, et avec lui finit (633) la race des Peych - dâdyens qui avoit régné 257 ans

suivant M. Jones; 2450, suivant le Djihân Arâ; 2734, suivant le Târykhi Behrâm; 2481, suivant une table chronologique, annexée à un manuscrit du Châhnâméh; et 2470, suivant le Târykhi Hhamzéh.

#### RACE DES KAYANYENS.

(Avant J. C. 610.) Kaï-Kobâb (\*) ayant conquis toute la Médie, Afracyâb se regardoit comme souverain de la Perse, lorsque Qobâd, autre fils de Zoù, commença à se faire distinguer par les avantages qu'il obtint sur les Tourânyens avec l'assistance de Zâlzer, et après plusieurs victoires signalées, il les rejeta sur l'autre rive de l'Oxus, et remonta sur le trône que ses ancêtres avoient occupé. Kaï-Qobâd fit preuve d'une grande sagesse dans plusieurs règlemens qu'il établit pour son royaume. C'est lui qui ordonna la division des grands chemins en Farsangs.

Kaï-Kâoùs est le même que nous connoissons sous le nom de Darius le Mède, suivant M. Jones, et que Cyaxar, selon M. de Volney: le premier place l'avènement de ce prince au trône en 610; l'autre, en 635, avant Jésus - Christ. Il porta ses armes dans l'Asie mineure, et d'abord y fit de grands progrès; mais pendant qu'il poussoit ses conquêtes de ce côté, Afrâcyâb fit une troisième invasion en Perse, et se ressaisit de la Médie. Kaï-Kaoùs, après



<sup>(\*)</sup> M. de Volney pense que Ka"-Qobâd est le même que Deïokes, dont il place le commencement du règne vers l'an 710 avant J. C. Voyez Chronologie d'Hérodote, pag. 330, tête se la troisième colonne.

un règne de 32 ans, abdiqua en faveur de son petitfils Kaï - Khosroù our Cyrus (538): Syâvech, père
de ce jeune prince, ayant été accusé faussement
par une concubiné de Kaï - Kâous d'avoir voulului faire violence, s'étoit enfui à la cour d'Afrâcyâb
qui le reçut à bras ouverts, et lui donna en mariage
sa fille Firenkyz, ou Mandane selon les Grecs; mais
un frère d'Afrâcyâb le tua peu de temps après : sa
femme étoit enceinte de Kaï-Khosroù, et elle atroît
en le même sort; mais elle y échappa par la fuite. Dès
que Khosroù fut en âge de porter les armes, il
servit dans l'armée persane. Ses exploits le firent connoître par le général qui le mena à la cour avec sa mère.

(538.) Kai-Khosroù se vit à peine sur le trône, qu'il songea à venger la mort de son père, et à délivrer le royaume du joug tyrannique d'Afrâcyâb. Il réassit dans cette double entreprise. Afrâcyâb, quoique bleut supérieur en forces, fut vaincu, et perdit la vie delist une bataille, où Kaï-Khosroù et le fameur Roustem firent des prodiges de valeur. Khosroù, par cette victoire, prit possession des contrées qu'Afrâcyâb avoit enlevées à ses pères, et abdiqua après un règne de 38 ans. M. de Volney trouve beaucoup de konformités entre Kaï-Khosroù et Cyrus, qui cependant, selon lui, commença de régner en 560 avant J. C. direct

(500.) Lahordsphii succéda Quelques savans veillent que ce soit le Cambyses des Grecs; mais celuici étoit un tyran, l'autre, le prince le plus aimable
et le plus vertueux. Son règne a été illustré par les
exploits de Gouderz, général de ses armées, qui
pénétra fort avant dans les contrées de l'onest.

Tome X.

(480.) Kichtasp, successeur de Lahorasp, transfera le siège de l'empire de la ville de Balkh en Khoraçan à Issihakhr (Persépelis). Sous son règne parus Zerdocht ou Zeratoùcht (\*), dont il approuva tellement la toctrine, qu'il fit ériger un grand nombre d'Atèch-Gâlis ou temples consacrés ausculte du feu-

surnommé Dirázdess (longue main), qui monte sur le trône après lui, est sens contredit l'Artaxerxès des Grecs, qui l'appellent aussi Macro-khéir. Les anciennes chroniques orientales datent de sen règne la reconstruction du temple de Jérusdem. Balthezar, vice-roi de Babylone, ayant encouru la disgrâce d'Ardéchyr sonsérverain, celtimoi envoya, pour le châtier de ses injusticus, un général nommé Korech (Cyrus), qui, l'ayant vaincus, obtint l'investiture de sen gouvernement, et protéges les Juifs Ardéchyr laissa la couronne à sonnetts, fils Dârâb ; mais ce jound prince n'était point en âge de gouverner.

(1449.) Homai sa mère, fille d'Ardéchyr, prit aussitét les sauses de l'empire des Perses. L'époque de sous gonvernement est célèbre par la construction du palais d'Isthalin (Persépolis), dont il reste encore de précieuses ruines.

Dârâb ou Dârâ (Danius le Bâtard suivant les Grecs).
entre, en l'an 424 avant J. C., dans la pleine jouisappe de sea droits de souverain, et les conserva jusqu'à

<sup>(\*)</sup> M. de Volney place la mission de Zoroastre entre les antiées 1220 et 1200 avant J. C.; et la naissance de ce légis-lateur vers 1250. Chronologie d'Mérodote, vie de Zoroastre, pag. 261 et 2011. tête de la troisième colonne.

sa mort, arrivée 24 ans après (400). Les Orientaux débitent sur le compte de ce prince une fable, au moins puérile, à peu près semblable à l'histoire de Moïse sauvé des eaux, et que nous ne rapporterons point ici à cause de son étendue. Par un autre fable encore plus ridicule, il font Alexandre fils de ce Dârâb.

(337.) Dârâ le jeune, qui nous est mieux connu qu'aux Persans même, sous le nom de Darius Codoman, ne régna point immédiatement après le précédent, et il y a une lacune dans les histoires nationales t elles ne font mention ni d'Ardechyr, fils de Dârâ et de Paryzadéh, ou Parysatis mort en 362, suivant M. de Sainte-Croix, ni d'un autre Ardéchyr, appelé Darius Ochus par les Grecs, et qui lui succéda. M. Jones croit pouvoir placer en l'an 337 avant J. C. l'avènement de Dârâ le jeune. Cette époque le met assez d'accord avec les écrivains d'Europe et d'Asie, qui, d'ailleurs, sont en pleine contradiction touchant le caractère de ce prince. Il fut assassiné après la perte de la bataille d'Arbèle, vers l'an 331 (\*) avant notre ère; et l'empire qui avoit existé 382 ans suivant notre calcul, et 210 suivant celui de Simson, passa de la famille des Kayanydes entre les mains des Grecs. La table chronologique, citée précédemment, donne 534 ans d'existence à la dynastie Kayanyde; le Târykhi Qiptchaq lui donne 752 ans, et le Djihân-ârâ 734 ans.

. En passant sous le joug des Grecs, la Perse tomba

<sup>(\*)</sup> M. de Sainte-Croix, d'après une profonde et savante discussion, fixe cette action mémorable au 2 octobre 331 avant J. C., et l'avènement de Darius au trône en 336. Voyez l'*Ezamen critique des historiens d'Alexandre*, p. 617, seconde édition.

dans une anarchie qui causa la perte de ses annales, et même celle des écrivains capables de réparer cette perte, et de transmettre à la postérité les événemens dont ils étoient les témoins; de manière que nous ignorons si les Grecs ont conservé leur conquête; car les auteurs persans nous assurent que les successeurs d'Alexandre n'ayant gardé que l'I'râq ou la Parthide, et la Perse proprement dite, rendirent à des princes du sang royal, dont les noms même nous sont inconnus, les provinces de l'Iyrân situées vers l'Orient.

# ARCHKANYENS OU ARSACIDES, NOMMÉS AUSSI MOLOUK AL-THÉOUAYF, ROIS DES NATIONS.

La famille des Arsacides, nommés par nos historiens Rois de la Parthide, eut pour fondateur un certain Achak ou Archak, dont les Grecs ont fait Arsaces: elle s'illustra par des guerres contre les Romains, dans lesquelles elle déploya un courage à toute épreuve, souvent couronné par de grands triomphes, et que les revers les plus terribles ne purent jamais abattre (\*).

<sup>(\*)</sup> Quoique nous ayons adopté jusqu'à présent le système chronologique de M. Jones, nous croyons devoir maintenant accorder la préférence à celui de l'auteur de l'Iconographie grecque, dont le premier volume vient de paroître, pour la dynastie dont il s'agit. La vaste érudition de M. Visconti, et sa sage critique justifient suffisamment notre choix. Nous aurions bien voulu établir une concordance entre les noms des rois cités par cet académicien, et ceux qu'on lit dans le Djihanara, dans l'Histoire arménienne de Moïse de Khorène et autres chroniques orientales, mais nous ne rougissons pas d'avouer que nous avons échoué dans cette entreprise.

(Avant J. C. 256.) Arsaces Ier, surnommé le Fort, que les Orientaux nomment Achak ou Archak, étoit satrape (\*) de la Bactriane, il profita de la guerre quis'étoit allumée entre deux des successeurs d'Alexandre, Antiochus, Dieu, et Ptolémée, Sotère, pour s'emparer de la Parthide, et y fonder un empire l'an 256 avant l'ère chrétienne, suivant M. Vaillant, et 252, suivant M. Jones, qui lui accorde un règne de trente et un ans, parce qu'il le confond avec son successeur. Ce règne est réduit à trois ans par MM. Vaillant et Visconti. Arsaces est tué dans un combat l'an 254, ou 248 avant Jésus-Christ.

(254 ou 248.) Tiridates prit le nom d'Arsaces en succédant à son frère: il est nommé Behrâm par les Orientaux; son règne fut de vingt-six ans, mais de six seulement suivant le Djihân-ârâ, qui le dit « fils » d'Achak Ier, fils de Dârâ (Darius). » En 252, il est battu par Séleucus, et fuit chez les Scythes. L'année suivante il rentre dans ses états, et s'empare de la Médie en 233: il meurt en 217, suivant Vaillant; en 209, suivant M. Visconti.

(Avant J. C. 217 ou 209.) Artaban I<sup>cr</sup>, ou Ardwân succède à son père, fait une invasion en Médie vers 217, conclut la paix avec Antiochus en 212, et meurt la vingtième année de son règne.

(196.) Phrapatius-le-Grand monte sur le trône.

<sup>(\*)</sup> Ce nom, qui se trouve si souvent dans les écrivains grecs, et qui a exercé la patience et la sagacité d'un grand nombre de savans, est tout simplement la corruption des deux anciens mots persans chôctro, ville, cité, et pád, gardiene, gouverneur; le même mot pád se trouve dans Págcháh, monarque, souverain.

l'an 196 ou 195 avant J. C. Ce Phrapatius seroit-il le Palach, fils de Behram, à qui le Djihan - ara donne un règne d'onze ans? Vaillant lui en accorde quinze, et fixe sa mort en 182.

(182.) Phrahates Ier, fils du précédent, se signala contre les Mardes, qu'il dompta en 175, et mourut l'année qui suivit cette brillante expédition. Nous prenons ici l'*Historia Arsacidarum* pour guide. M. Visconti pease que Phrahates régnoit vers l'an 170.

(174 ou 170.) Mithridates ler son frère lui succéda. Ce prince politique et belliqueux s'empara de la Médie, d'une bonne partie de l'Hyrcanie, et du pays des Elyméens. Le principal temple de la capitale de cette nation étoit dédié à la déesse Azara, ou la lune, et renfermoit des richesses immenses qui devinrent la proio du vainqueur. Mithridates porta ses armes du côté de l'Inde, et s'empara de tout le pays situé entre l'Euphrate et l'Indus, et depuis le Caucase jusqu'au golfe Persique. Ce conquérant terrible pour ses ennemis, cher à ses sujets, mourut dans une glorieuse vieillesse après un règne d'environ trente-sept ans.

(136.) Phrahates II, fils de ce dernier, hérita du trône, et même des qualités de son père; mais il eut un règne moins long et moins glorieux. Il fit quelques expéditions assez brillantes en Syrie: fut obligé de marcher contre les Scythes, et périt en les combattant, après l'an 126, suivant M. Visconti,

(126 ou 125.) Artaban II, ou Ardwan son oncle et son successeur, ne fut pas plus heureux que lui contre ces nomades terribles. Cette guerre lui coûta la vie, la traisième année de son règne.

- (124.) Mithridates II, surnommé le Grand, fils du précédent, vengea la mort de ses deux prédécesseurs, et combattit heureusement les Scythes jusqu'alors invaincus. Il soumit à l'empire des Parthes un grand nombre de leurs tribus, une partie de l'Arménie et de la Syrie. Il mourat vers l'an 87, ou au moins avant 86. On ignore s'il laissa des enfans.
- (87.) Mnaskires, fils de Phrabates Ier, succéda à son oncle, non sans éprouver une vive opposition de la part de plusieurs autres princes du sang royal. Ces guerres civiles furent funestes à l'empire des Parthes qui perdirent plusieurs provinces. Mnaskires parvint à réduire son principal émulé, l'envoya en exil, et mourut paisiblement à l'âge de quatre-vingt-seize ans. M. Visconti n'admet pas Mnaskires au nombre des rois Parthes, et regarde comme un temps d'anarchie, la durée de son règue.
- (77.) Sinatorockes, où Sanatreces, prince du sang, et le plus redoutable des compétiteurs de Musskires, sortit de son exil à la mort de ce dernier, et monta sur le trône, auquel il associa sonfils : il avoit plus de quatre-vingts ans, son grand âge ne lui permit pas de réparer les maux que la guerre civile avoit causés à l'empire.
- (69.) Phrahates III ae commença séellement de régner qu'à la mort de son père, arrivée soixante-neuf ans avant J. C. Son premier soin fut d'envoyer des ambassadeurs à Lucullus, et de faire une alliance du rable avec les Romains. Ce prince est empoisonné par ses enfans, en l'an 60 avant J. C.
- (60.) Mithridates III, fils du précédent, confirma, par sa conduite atroce, les horribles soupçons dont il

étoit l'objet. Tandis qu'il faisoit la guerre en Arménie; ses sujets, effrayés de ses cruautés, rappellèrent Orodes son frère qu'il avoit exilé. Celui-ci, soutenu d'un parti considérable, attaqua Mithridates, le fit prisonnier, et le tua l'an 54 avant J. C.

(54.) Orodes signala son avenement au trône par la défaite de Crassus, au mois de juin 53 avant l'ère vulgaire. Bientôt il fait une invasion en Syrie, d'où Cassius le chasse. Il y retourne l'année suivante, et soutient pendant quatre ans la guerre contre les Romains. Cette guerre alloit se rallumer au moment où Cesar fut assassiné. Orodes, ayant secouru les conspirateurs, fut attaqué par Ventidius, général de la République qui lui tua deux généraux, desit son armée, et obtint à Rome les henneurs du triomphe. Cet échec, et les procédés atroces d'un de ses sits, conduisirent Orodes au tombeau la dix-septième année de son règne.

. (37.) Prahates IV, fils d'Orodes, soutint la guerre contre Antoine. Pendant les guerres civiles du trium-virat, il prit l'Armènie et la Médie en l'an 29. Son orgueil le rend odieux à ses sujets qui le chassent; mais l'année suivante, il recouvre son trône avec le secours des Seythes; et l'an 18, il reçoit d'Auguste les signes de la royauté; lui donne plusieurs de ses fils en otage, et meurt assassiné par un autre de ses fils nommé Phrahatacès, l'an 1er avant Jésus-Christ.

(An 1et avant J. C.) Le parricide Phrahataces fut bientôt massacré et remplacé par Orodes II, son parent: on ignore la durée de ces deux règnes; mais en l'an 4, les Parthes demandèrent Vonones à Auguste.

(4 de J. C.) Vonones, fils de Phrahates IV, veut introduire chez les Persans les mœurs de la ville de Rome, où il avoit été long-temps en otage, ce qui le rend odieux à ses sujets. Ils le chassent en l'an 14 de J. C., suivant Vaillant, et en l'an 18, suivant Longuerue. Il est assassiné en l'an 19, ou en l'an 20.

Artaban III s'empara du trône, vacant par la fuite de Vonones, en l'an 15, suivant Vaillant, et en l'an 18, suivant Longuerue. Il ose donner à l'Arménie un roi que Germanicus a bientôt expulsé. La quatrième année de son règne, Artaban envoie des ambassadeurs à Germanicus. Il remet de nouveau un roi sur le trône d'Arménie, après la mort de Germanicus. Il demande l'amitié de Caligula, et lui envoie Darius son fils en otage. Il meurt après un règne de vingtneuf ans, en 43, ou plutôt en 41 suivant M. Visconti.

(41.) Gotarzes ne règne que quelques mois. Les cruautés de ce fils parricide, irritent les esprits, et il remet la couronne à son frère Bardanes.

Bardanes monte sur le trône en 41 ; l'époque de sa déchéance ou de sa mort est incertaine.

- (41.) Gotarzes reprend le sceptre : il se rend odieux par sa tyrannie, et meurt en 50.
- (50.) Vonones ne règne que quelques mois : il n'avoit d'autre droit à la couronne que d'être issu de la race des Arsacides.

Vologeses Ier son fils lui succède, et s'empare aussitôt de l'Arménie, envoie différentes ambassades successivement à Néron, à Vespasien, à Titus et à Domitien. Les Alains lui causent de vives inquiétudes. On ignore l'époque de sa mort, que Vaillant place vers go de J. C. L'Art de vérisser les dates, la fixe à l'an 88 au plus tard. M. Visconti se borne à donner à ce prince un règne de 30 ans.

Artaban IV est indiqué par l'abbé de Longuerue, et par les auteurs de l'Histoire Universelle, comme successeur de Vologeses, dont ils le disent fils. Il mourut vers l'an 90; mais plutôt vers 83. Vaillant ne fait nulle mention de ce prince.

(83 ou 90.) Pocorus, l'aîné des enfans de Vologeses, lui succède, et cause des inquiétudes à Domitien, en annonçant qu'il conduiroit à Rome un personnage qui se prétendoit être Néron, et avoit avec cet empereur une étonnante ressemblance. La haine qu'il inspira produisit des troubles intestins, et les Parthes le chassèrent avant l'an 113.

(107 ou 113.) Khosroù ou Chosroes Ier son frère lui succède; ses prétentions sur l'Arménie lui attirent la co-lère de Trajan. Cet empereur marche en personne contre ce royaume et contre Chosroes, chasse le roi établi par ce dernier, réduit l'Arménie en province romaine, démembre l'empire des Parthes, et leur donne pour souverain, en 117, Partamaspate, qu'ils chassèrent la même année. Chosroes remonte sur son trône avec le consentement d'Hadrien, dont il sut gagner et conserver les bonnes grâces. En 118, il fait avec les Romains un traité de paix, qui fixe l'Euphrate pour la limite des deux empires. Le reste de son règne fut employé à réparer les malheurs de la guerre. Chosroes meurt, vivement regreté de ses sujets, vers l'an 122.

(122.) Vologeses II son fils, quelque temps après être monté sur le trône, conquiert l'Arménie sur les Ro-

mains qui l'en chassent bientôt. Son règne tranquille dura 28 ans; et les dernières médailles de ce souverain, décrites par M. Visconti, sont de l'an 148, quoique Vaillant place sa mort en 188.

- (148.) Vologeses III son fils, fond sur l'Arménie, est battu par les Romains, voit Ctésiphon sa capitale saccagée par eux, et meurt en 190, ou 191.
- (191.) Vologeses IV, dont nous devons la connoissance à M. Visconti, les numismatistes l'ayant
  toujours confondu avec le précédent, lui succède; il
  s'empare de la Mésopotamie; les secours qu'il donna
  à Pescennius Niger, lui furent très-funestes; car
  Pescennius ayant été tué, Sévère voulut punir le
  roi parthe: il prit et saccagea Ctésiphon. Vologeses,
  qui s'étoit enfui, reparut après le départ des armées
  romaines. Il reconquit une grande partie de ses provinces; et les dernières années de son règne furent
  moins agitées que les premières. Il mourut entre 206
  et 209, laissant plusieurs fils qui se disputèrent la
  couronne.
- (209.) Vologeses V, dont on ne connoît que le nom, partagea l'empire avec Ardwan ou Artaban V, fils du précédent.
- ( 209. ) Artaban échappe avec peine aux pièges que lui tendent ses frères, qui aspiroient, ainsi que lui, à l'empire. Sous prétexte de lui demander sa fille en mariage, Caracalla attire ce monarque, et un grand nombre de Parthes non armés, dans une immense plaine, où il en fait un horrible massacre, en 217. Artaban conclut la paix avec les Romains. Tandis que l'empire et le souverain jouissoient d'une pro-

fonde sécurité, un Persan obscur, nommé Artaxerxes, ou plutôt Ardéchyr, se révolte contre Ardwân, ou Artaban, et le dépose, en 225, après l'avoir vaincu en 223. Artaban ne périt que dans une troisième bataille livrée en 226. La dynastie des Arsacides, composée de vingt-neuf ou trente rois, subsista 479 ans selon notre calcul; 482 ans suivant M. Vaillant; 328, suivant le Djihân-ârâ; 265, suivant un Ravâyet; 430, suivant le Târykhi Mo'âdjem; 350, suivant le Lubb êl-Téoùârykh; 380, suivant le Târykhi Guzydéh; 394, suivant Hhamzéh Issfahâny; 469, suivant Behrâm, et 370 suivant Agathias, corrigé par M. Visconti. Ils avoient fait leur résidence alternativement à Echatane et à Ctésiphon.

## RACE DES SAÇANYDES.

(223 de l'ère vulgaire.) Ardéchyr Bâbégân, que nos écrivains appellent Artaxerxes, étoit fils de Bâbeg, surintendant-général des pyrées de la Perse, et petit-fils de Sâçân, qui avoit mené d'abord une vie misérable, quoiqu'il descendît d'un fils d'Ardéchyr Longuemain, déshérité en faveur de la reine Homâï. Fils du chef de la religion, il trouva le moyen des'introduire auprès du généralissime de l'armée, et même de lui succéder. L'apparition d'un ange qu'il vit en songe, et qui lui annonça que « le distributeur » des grâces lui avoit donné la royauté sur toute la » terre et sur les hommes qui l'habitent, » le détermina à réaliser cette prédiction. Le poste important qu'il occupoit, et la foiblesse d'Ardwân lui en faci-

litoient les moyens. La ruine de la dynastie Archkânyenne ou Arsacide, et la fondation de celle des Sâçânydes, furent le résultat d'une bataille livrée en 223. Ardéchyr réunissoit la plus rare prudence au courage le plus héroïque, et l'amour des lettres à la passion des armes. Doué d'une vaste érudition, et même de talens littéraires, il ne dédaigna pas de composer plusieurs ouvrages, parmi lesquels on cite un Kârnâmeh, ou Commentaires de sa vie et de ses actions, et un livre de morale dont Nouchyrwân, un de ses successeurs, donna une nouvelle édition. Ardéchyr mourut vers l'année 240, après en avoir régné quatorze ou quinze.

(240.) Châpoùr, que nous appelons Sapor, étoit fils d'Ardéchyr et d'une esclave descendante des Arsacides, et condamnée à mort par son maître dès que son origine fut connue; mais le vézyr, chargé d'exécuter cet ordre rigoureux, sauva cette esclave illustre, ainsi que le fruit qu'elle portoit dans son sein, ce qui justifia en partie la prédiction suivant laquelle le sang des Arsacides devoit encore occuper le trône de la Perse. Châpoùr remporta des avantages signalés sur les Romains. Il conquit la Syrie, la Cilicie; en 260 il fit prisonnier l'empereur Valérien; mais Odenatus l'arrêta dans le cours de ses victoires. Châpoùr fonda un grand nombre de villes, et sit reconstruire celle de Nychâpoùr que les Macédoniens avoient ruinée. Il mourut en 269, ou en 271, victime d'une conspiration ourdie par les Grands du royaume.

(271.) Hormodz ler, ou Hormoùz que les grecs ont nommé Hormisdas, ne déploya point sur le trône les talens guerriers de son père. Les grâces de sa personne faisoient son plus grand mérite. Il étoit cependant assez porté à l'étude. Myrkhond remarque que ce prince ressembloit beaucoup à Ardéchyr son aïeul par la physionomie, la conduite et les goûts. Les manichéens, dont la secte avoit pris naissance sous Châpoùr, trouvèrent un puissant protecteur dans Hormoùdz. On lui attribue la fondation d'Hormoùz, ville située sur les bords et à l'entrée du golfe Persique : il mourut en 272 ou en 273.

(273.) Béhrâm ler son fils, nommé par corruption Vararanes, loin d'accorder aux manichéens la faveur royale, s'occupa de les détruire, il fit écorcher vif leur chef Mâny, et condamna à mort ses disciples et ses sectateurs. Béhrâm mérita par ses vertus le surnom de Bienfaisant. Il étoit habile écuyer, et profondément versé dans l'art vétérinaire. Sa haine héréditaire pour les Romains, le porta à fournir des secours à la célèbre Zénobie. La durée de son règne fut, suivant Myrkhond, de trois ans et trois mois. Avant de mourir, il avoit désigné pour lui succèder un de ses fils, à qui, par une affection toute particulière, il avoit donné son nom.

(276 ou 279.) Béhrâm II, ou Vararanes, s'annonça comme un tyran; mais la retraite concertée des Grands, qui tout-à-coup et d'un commun accord désertèrent la cour, et les remontrances du chef des mobéd (ou mages), le firent rentrer dans le sentier de la justice et de la clémence. Il résolut de suivre l'exemple de ceux de ses aïeux, qui avoient dû à leur sagesse et à leurs vertus la longue durée de leurs

règnes. Béhrâm eut des guerres à soutenir avec les Romains. Il mourut en 293 laissant un fils de son nom, Behrâm III, surnommé Séistánicháh, parce qu'il gouverna le Sedjestân, et qui ne régna, suivant le Châh-Nâméh, que quatre mois. Certains historiens lui accordent neuf années.

(293.) Narsy (Narses) monta sur le trône après son frère. Ses guerres avec les Romains lui coûtèrent cinq provinces. Les traditions orientales les plus accréditées fixent le règne de ce prince à neuf années. M. Visconti place sa mort prématurée vers 302. Les auteurs de l'Art de vérisier les dates ne lui donnent que sept ans, et placent sa mort à l'an 303.

(302 ou 303.) Hormodz, ou Hormoùdz II; fils du précédent, s'illustra moins par des conquêtes et des actions d'éclat, que par sa magnificence et la pratique non interrompue de la justice. Il institua une cour suprême qu'il présidoit souvent en personne. Al-Maç'oùdy et Agathias sont d'accordsur la durée de son règne, qui fut de sept ans et cinq mois.

(310.) Châpoùr II, fils posthume et putatif du précédent, dut la couronne à des considérations politiques et aux décisions des astrologues et des devins. Son sexe fut déterminé et son destin fixé avant même qu'il vît le jour. On cite de lui mille traits d'une intelligence prématurée. « Il fut fait prisonnier par l'empereur grec, qui l'enveloppa dans une peau de bœuf encore toute sanglante. » Pendant cette horrible captivité, qui dura un an, les plus belles provinces de la Perse furent ravagées; mais à peine se vit-il libre, qu'il prit sa revanche: l'empereur Julien fut blessé à mort

dans un combat livré le 26 juin 363. Jovien accorda une paix avantageuse aux Persans, qui bâtirent la ville de Qazoùyn sur le champ de bataille, pour éterniser le souvenir de leur victoire. Châpoùr vécut et régna, suivant Assemani, soixante-dix années solaires, qui correspondent aux soixante - douze années lunaires indiquées par les écrivains orientaux: ceux-ci lui donnent le surnom de Hoùbéh Syna en ancien persan; Dzoùl-Aqtâf, en arabe, Maître des épaules, parce qu'il fit briser et percer l'omoplate de ses prisonniers arabes.

(380.) Ardéchyr II, fils d'Hormoùdz, eut un règne paisible. Il envoya des ambassadeurs à Théodose, et mourut, ou abdiqua en 384, après avoir gouverné pendant quatre ans, suivant l'opinion la plus commune, et surtout suivant le témoignage de Myrkhond.

(383 ou 384.) Châpoùr III, fils de Châpoùr Dzoùl-Aqtâf, succeda à Ardechyr. Son règne, qui ne dura que cinq ans et quatre mois, fut fort paisible. Il mourut en 389, écrasé par le mât de sa tente, dont plusieurs conspirateurs avoient coupé les cordes.

(389.) Behrâm III, surnommé Kermanchah (nos historiens en ont fait Carmasat), parce qu'il avoit été gouverneur du Kerman, périt par un assassinat.

(399 ou 400.) Yezdedjerd Ier, surnommé le Tyran, signala en effet son règne par des vexations et des cruautés de toute espèce. Myrkhond cite cependant de lui plusieurs belles sentences, entr'autres celle-ci: « Le » plus sage des rois est celui qui diffère de prononcer » un châtiment dans le moment de sa colère, et qui, pour

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

» pour récompenser les bonnes actions, se hâte de pro-» fiter du moment où il exerce l'autorité suprême. » L'historien persan exprime son étonnement de ce que les actions de ce souverain étoient si peu conformes à ses discours. Il fut assez tolérant envers les chrétiens, et ne se mit à les persécuter que lorsqu'un évêque eut eu l'audace de faire brûler un temple d'idole. Yezdedjerd mourut en 420, époque où quelques-uns de nos historiens fixent la fondation de la monarchie française.

(420.) Behrâm Goùr, fut élevé en Arabie, et ne se mit point en possession du trône de Perse sans quelque difficulté, effet naturel de l'horreur que son père avoit inspirée à la nation. En son absence, les Grands avoient choisi un prince nommé Kesry; mais il n'opposa nulle résistance à l'héritier légitime, qui, par ses vertus, sa clémence et sa valeur, fit bientôt oublier les excès de son père. Behrâm repoussa avec succès et avantage les Tatars orientaux, qui avoient franchi l'Oxus, selon leur coutume, pour faire une invasion dans ses états. Il soutint aussi la guerre contre les Romains pendant plus de trois ans, et éprouva plus d'un revers. Il fit enfin la paix, et passa le reste de ses jours à chasser. On a fait beaucoup de contes sur ce prince, et sur les circonstances de son avènement à la couronne. Il tomba dans un puits, ou fut assassiné, après un règne de vingt ans.

(440.) Yezdedjerd II, son successeur, fut un prince aussi brave que sage. Il avoit à tel poiet l'amour de ses soldats, qu'ils lui décernèrentle nom de Sipáhdost, l'ami des soldats. Il fit la guerre à l'empereur grec, « qui lui » refusoit le tribut accoutumé, dit Myrkhond, et qui fut

Tome X. M

- » contraint de l'acquitter. » Le même historien et l'auteur du Djihan ara lui donnent un règne de dix-huit ans. Il mourut en 457, suivant Longuerue.
- (457.) Hormouz III, surnommé Firzânek, le Prudent, ne jouit pas long-temps de l'injuste prédilection de son père. Sa conduite tyrannique le fit détrôner dans l'année même de son avènement au trône, et il y fut remplacé par Feyroùz, son frère aîné. C'est sans doute à cause de l'extrême brièveté de son règne, que M. Deguignes et les auteurs de l'Art de vérisser les Dates n'en font pas mention.
- (457.) Feyroùz, après avoir déposé Hormouz, avec l'assistance du roi des Hayâtely, oublia les obligations qu'il avoit à ce monarque; mais les guerres qu'il lui fit causèrent sa perte: il périt victime d'une ruse de guerre employée contre lui. Son règne fut de vingt et un ans, suivant quelques écrivains, et de vingt-six, suivant Myrkhond.
- (488.) Pélâch succéda à Feyroùz, et son règne fut paisible et heureux, conséquemment plus avantageux pour ses sujets que pour ses historiens. « Il changea tranquillement son trône contre un cercueil. » Les écrivains grecs le nomment Balasces, et prétendent qu'il fut déposé en 491.
- (491.) Qobâd, que les mêmes écrivains nomment Cavades, fut, selon eux, substitué à son frère en 491, et déposé en 498, ensuite rétabli avec le secours des Hayatélys. Il mourut sur le trône en 531. On lui attribue la fondation de plusieurs villes considérables; mais la circonstance la plus importante de sa vie est d'avoir donné l'existence à ce fameux Khosroù, surnommé Nouchyrwân.

- (498.) Djamasp, ou Zamaspes, comme nous l'appelons, occupa le trône pendant une année, à l'époque de la déposition et de l'empoisonnement de son frère. Il ne figure pas ordinairement parmi les rois de Perse.
- (531.) Khosroù Noùchyrwân-le-Grand, connu en Europe sous le nom de Chosroës, étoit fils de Qobad. Il monta sur le trône en 531, et régna jusqu'au-delà de la moitié du 6º siècle. Ce fut un prince doué de grandes qualités, heureux à la guerre, et illustre dans la paix. Mohhammed, qui étoit né sous son règne, l'appelle le roi juste ; et tous les écrivains moraux de la Perse embellissent leurs ouvrages de ses maximes, appuient leurs leçons de son exemple, ou font allusion à ses rares qualités. Noùchyrwân soutint une longue guerre contre les Romains, et débuta même par de grands avantages: mais, en 542, Bélisaire l'obligea de repasser l'Euphrate. Il essuya encore plusieurs autres échecs, dont il se dédommagea du côté del'Orient; car ses états comprenoient la Transoxane, le Khoraçân, le Thabârestân, le Djordjan, les provinces de Fars et de Kerman, une partie de l'Hindoustan, l'I'raq, la presqu'île d'O'man, le Bahhréin, l'Yémâméh, l'Arabie-Heureuse, les frontières de l'Occident, une partie des bords de la mer Caspienne. Ce fut sous son règne qu'on apporta de l'Hindoustan le recueil de fables connu sous le titre de Koléilah-wé-Dimnah, d'après l'original samskrit intitulé Hitopadésa par le brâhmane Vichnou Sarma. Ces fables ont été traduites dans la plupart des langues de l'Asie et de l'Europe. Le texte samskrit a été publié à Sirampour, en 1804. Ce prince reçut aussi de la même contrée le jeu d'échecs et une pommade admirable pour

teindre les cheveux. Il mourut en 579. On prétend qu'il étoit alors âgé de quatre-vingts ans ; il en avoit régné quarante-huit.

(579.) Hormoùz IV, son fils, fut loin d'imiter ses vertus. Il chassa les conseillers intègres nommés par son père. « Convient-il, disoit ce despote, à ceux qui ne » sont que mes serviteurs, de juger ma conduite? » Pendant douze ans que dura son règne, il fit périr plus de treize mille six cents personnes les plus distinguées de la Perse. Ses guerres avec les Romains ne furent pas heureuses. Il eut aussi à combattre un ambitieux qui profita de la disposition des esprits, pour lever l'étendard de la révolte, se saisit d'Hormoùz, et le jeta dans un cachot, après lui avoir crevé les yeux. On ignore l'époque de la mort de ce monstre, qui devint furieux dans sa prison, et y fut assommé par ordre d'un fils bien digne de lui.

(590.) Khosroù Perwyz, qui prit les rênes de l'empire en 590, commença par se montrer grand et bon, et sembloit vouloir se faire pardonner l'horrible forfait qui l'avoit porté au trône. Il fit la guerre aux Grecs, d'abord avec succès; mais il fut enfin battu par Héraclius. On dit que Mohhammed lui écrivit pour l'engager à embrasser l'islamisme; mais que le monarque persan, fortement attaché à la croyance de son pays, déchira la lettre avec dédain. Fatigué sans doute de la contrainte à laquelle il s'étoit condamné pour cacher ses affreux penchans, Khosroù finit par s'y livrer, et se rendit odieux aux Grands de son empire. Ceux-ci se concertèrent avec Chyroùyéh, son fils aîné, qui fit massacrer dix-sept de ses frères, et enfermer et poignarder

son père dans un cachot. Perwyz avoit occupé le trône pendant trente-huit ans. Sa passion malheureuse pour la belle Chyryn, qui lui préféra un sculpteur nommé Ferhâd, a été célébrée par plusieurs poëtes persans.

On vante aussi l'incomparable magnificence de sa cour, et l'immensité de ses trésors. Il entretenoit habituellement quinze mille musiciennes, six mille officiers du palais, vingt-cinq mille cinq cents chevaux et mulets de selle, et, pour le bagage, neuf cent soixante éléphans. Quand il sortoit à cheval, deux cents personnes l'accompagnoient avec des cassolettes où brûloient des parfums, et mille porteurs d'eau arrosoient le chemin. Parmi les objets précieux et même merveilleux qu'il possédoit, nous ne citerons qu'un essuie-mains qu'on jetoit au feu pour le nettoyer (il étoit sans doute en amianthe). Ce fut sous son règne que l'on amena en Perse de jeunes éléphans blancs. L'auteur du Djihân-Arâ, qui nous fournit ces détails, ajoute qu'à la septième heure de la nuit du mardi (lisez du mercredi au jeudi), 10 de djomâdy 1er, l'an 7 de l'hégire (le 16 septembre 628, à deux heures du matin), Khosroù Perwyz périt de la main de Chyroùyéh, son fils.

(628.) Qobàd surnommé Chyroùyéh, et Châroùyéh suivant quelques lexicographes, signala, comme on vient de le voir, son avènement au trône par le meurtre de son père, et par celui de ses dix-sept frères; mais il ne jouit que huit ou dix mois du fruit de ses forfaits. Il mourut consumé de chagrins et de remords. Les écrivains grecs ont métamorphosé son nom en Siroës, et celui du suivant en Adeser.

(629.) Ardéchyr surnommé Koùtchek, le Petit,

n'étoit âgé que de sept ans quand on le plaça sur le trône de ses pères. Un général qui gouvernoit les provinces limitrophes de la Grèce, irrité de ce qu'on ne l'avoit pas consulté pour la nomination du nouveau monarque, amena son armée contre Madâin, capitale du royaume, sit périr Ardéchyr, et se mit à saplace. Ce monarque-enfant ne régna que six mois, suivant certains historiens, et dix huit suivant d'autres-

(629.) Châhryâr, ou plutôt Châhribâr, étoit le nom de ce général ambitieux dont nous venons de parler: il ne régna que vingt ou quarante jours, et fut assassiné par des officiers, indignés de ce qu'à la manière des empereurs grecs, il exigeoit qu'on mît la face en terre pour lui parler. Les écrivains grecs l'ont nommé Sarbazes.

Djévân Chyr Kesra, fils d'une sœur de Behrâm Tchoùbyn, fut nommé par les Grands pour succéder à Châhribar. Nous ne possédons aucun détail sur son règne qui fut d'environ une année.

(630.) Pourân - Dokht, et non Tourân - Dokht, comme on lit dans quelques écrivains, fut nommée au défaut d'héritier mâle: elle étoit fille de Khosroù Perwyz. Le Prophète des Musulmans mourut sous son règne, qui ne fut que de six mois: elle a donné son nom à un mets particulier appelé pourâny.

(632.) Tchâchinendéh surnommé Séri-buzurg, Grosse-Tête, succéda à Pourân-Dokht, soit comme parent de Khosroù Perwyz, soit à cause de l'amitié qui l'unissoit à cette souveraine. Il éprouva bientôt la même destinée; car s'étant plaint que la couronne qu'on lui mettoit sur la tête étoit trop étroite, les Grands regar-

dèrent le mot qu'il prononça, au moment de son couronnement, comme de funeste augure, et le déposèrent un mois après cette cérémonie.

(632.) Azermi-Dokht, ou Arsemi-Dokht étoit aussi recommandable par son esprit que par sa beauté: elle Voulut gouverner par elle-même et sans le secours d'un premier vézyr. Un gouverneur du Khoraçan ayant conçu pour elle la plus violente passion, osa la lui déclarer : la reine feignit de se rendre à ses vœux, et lui fit couper la tête. Cet acte de sévérité irrita les grands qui la détrônèrent, et le fils du gouverneur mort, la fit périr dans les plus horribles tourmens. On ignore quelle fut la durée de son règne : on lui substitua un rejeton de la famille impériale nommé Kesra, fils de Hhaïss, et descendant d'Ardéchyr Babégaun; mais on ne tarda pas à s'apercevoir de son incapacité: il perdit la vie avec la couronne. Son successeur Férakh-zad, fils de Khosroù Perwyz, ne fut pas plus heureux, quoiqu'il annonçât de grands moyens et d'excellentes dispositions. Il fut empoisonné un mois après son avenement au trône. Un sort plus malheureux que celui de ces fantômes de monarque, attendoit leur successeur.

(632.) Yezdedjerd étoit fils de Châhryâr et d'une esclave. Il fut élevé dans le Hharem de Khosroù Perwyz jusqu'à l'âge de cinq ans, et bientôt chassé lorsque le monarque l'eut fait examiner avec soin. On reconnut qu'il avoit une tache semblable à celle qui, suivant le témoignage formel des astrologues, indiquoit le dernier souverain de la dynastie régnante. Il resta donc caché dans une province très-reculée; mais

après la mort de Ferakh-zâd, les Musulmans ayant déjà fait de grands progrès en Perse, on tira Yezdedjerd de l'obscurité où il vivoit : il vint d'Issthakhr. l'ancienne Persépolis à Madaïn où il fut couronné. Son avènement au trône forme, chez les Persans, une époque sur laquelle on peut voir ma note, t. IV, p. 411. Cette mesure ne put écarter l'orage qui commençoit à fondre sur la Perse. L'année même de son couronnement, Yezdedjerd perdit une grande partie de l'I'raq A'djem; et en 637, Sa'd, fils d'Aboù Waggas, s'empare de Madain, capitale de la Perse, sous la dynastie des Sâçânydes, et oblige le souverain à chercher son salut dans la fuite. Il ne conserva que le Sedjestan, où il mena une vie malheureuse, et fut en proje aux plus vives inquiétudes, jusqu'à ce qu'il se vit encore réduit à prendre la fuite et à se eacher. Le valet d'un meunier des environs de Merve, ville du Khoraçan, nommée communément Mérou, l'assassina en 652 de l'ère vulgaire (\*). Cette catastrophe en-

<sup>(\*)</sup> Un fils d'Yezdedjerd, nommé Feyroùz, mot que les Chinois ont métamorphosé en Pi-lou-sse, se réfugia d'abord dans le Tokhârestân, et demanda des secours à l'empereur de la Chine, Kao-tsoung, pour recouvrer les états de son père; mais l'empereur lui répondit que la distance qui sépare la Chine de la Perse, ne lui permettoit pas d'entreprendre une pareille expédition. Il lui décerna seulement, en 662, le titre de roi de Po-sse ( la Perse ); et ce prince fugitif s'étant rendu à Si-gan-Fou, en 674, accepta la place de commandant des gardes. Feyroùz mourut à la cour de la Chine en 679 : son fils, que les Chinois nomment Ni-ni-che, reçut du même Kaotsoung les patentes et, le titre de roi de Perse : il se rendit avec l'armée Chinoise au pays de Toursan, dans l'espérance

traîna la destruction de la dynastie Sâçânyde, et de la monarchie persane rétablie en 1501-2 par les Ssofy.

Pendant cet intervalle, qui fut d'environ 850 ans. la Perse forma une province de l'immense empire des Khalyfes, gouvernée d'abord par eux, puis, sous leur nom, par des lieutenans qui affectoient le pouvoir suprême, et fondèrent même de petites dynasties, telles que celles des Thâhérydes qui possédèrent une partie du royaume sous Mâmoun et ses successeurs, depuis 820 jusqu'en 872; ils furent détruits et remplacés par les Saffàrydes (ou chaudronniers), depuis 878 jusqu'en 902; les Samanydes qui se prétendoient issus des Sacanydes par Saman, conducteur de chameaux, possédèrent l'orient de la Perse et la Transoxane avec le consentement apparent des Khalyfes, depuis 892 jusqu'en 999 : les Déilémytes furent établis dans toutes les provinces limitrophes de la mer Caspienne, et puis dans une grande partie de la Perse, depuis 934 jusqu'en 1012. Leurs états furent partagés entre Mahhmoùd le Ghaznevyde qui posséda une partie de la Perse et le nord de l'Inde, et par les Bouyydes, dont l'origine date de 934, et qui, dans la suite, formèrent plusieurs branches établies en souveraines dans différentes parties de l'empire des Khalyfes jusqu'en 1029, époque de leur entier anéantissement. Les Seldjougydes, sous la conduite de Thoghroul Beyg, petit-fils de Sel-

de faire une tentative sur les anciens états de ses aïeux. Nous ignorons ce qu'il devint. Voyez l'Abrégé de l'Histoire chinoise, et de la grande Dynastie des Tang, tom. XV, p. 474, 482, des Mémoires sur l'histoire, les sciences, etc. des Chinois.

djoug, enlevèrent, en 1035 aux Ghaznévydes, le Khorâçân et une partie de la Perse. Les Khârizmyens, fondés par Qothb êd - dyn Mohhammed, turk de naissance, en 1097, supplantèrent les Séldjouques et les. écrasèrent. Ils succombèrent eux-mêmes sous la puissance exterminatrice des conquérans moghols Djinguyz-khân, en 1230, Djaghatâï et Holâkoù, l'un fils et l'autre petit-fils de Djinguyz-khân. Ceux-ci fondèrent deux nouvelles dynasties; Holâkoù, et ses descendans, connus sous le nom d'Ilkhânyens, régnèrent dans la Perse proprement dite, dans l'Anatolie, et les contrées voisines; ceux de Djaghatai, établis dans la Transoxane et dans le Turkestan, donnèrent leur nom à la réunion de pays qui formoient leur empire; mais battus et dispersés, en 1387, par les armées victorieuses de Tymoùr (Tamerlan), ils disparurent entièrement au commencement du 15e siècle. Le même conquérant dépouilla aussi les Modhafferyens, qui possédèrent une partie de la Perse depuis l'an 1318 jusqu'en 1387. Les Ilkhânyens, fondés, comme nous venons de le dire ' par Holâkoù khân, en 1336, avoient ajouté à ses conquêtes, la Chaldée et l'Azerbaïdjan : ils furent supplantés, en 1410, par Qara Youçouf, un de leurs généraux. Celui-ci s'étant révolté, s'empara de Baghdâd, de Tauryz, de l'Arménie et de tout le royaume possédé par ses maîtres, et fonda la dynastie des Turkomâns du mouton noir, ainsi appelée, parce qu'ils portoient un mouton noir peint sur leurs drapeaux. Sur les ruines de cette dynastie s'éleva, en 1468, celle des Turkomans du mouton blanc, qui reconnoissent pour leur auteur primitif Thour A'ly Beyg, maître des villes de Moussoul et de Hhama, au 14º siècle. Ses descendans augmentèrent leur petit domaine insensiblement aux dépens de ceux de la dynastie du mouton noir, chassée et même exterminée, en 1467, par Hhaçan Ouzoun, connu parmi les écrivains européens sous le nom de Uzun Cassan (Voyez tom. II, pag. 322, et t. VIII, p. 293). Ce conquérant mourut, en 1478, après un règne de onze années, pendant lesquelles il avoit conquis le Khoraçan, le Fârsistân, le Kermân, l'Azerbaïdjân, le Djézyréh ou la Mésopotamie, les deux l'raq, etc. Ses fils et petits-fils qui composent la dynastie du mouton blanc, vécurent dans la plus grande mésintelligence, et cherchèrent tous les moyens de s'entre-détruire. Ces circonstances provoquèrent l'ambition de plusieurs chefs, et les fondateurs de la dynastie des Ssofy surent en profiter habilement. La puissance des Turkomâns du mouton blanc disparut avec Mourâd Beyg, détrôné et chassé irrévocablement de ses états par châh Ismâël en 1502, époque où le royaume de Perse, rétabli dans sa première intégrité, reprit le rang qui lui est assigné naturellement parmi les grandes monarchies asiatiques.

## DYNASTIE DES SSOFY.

Cette dynastie tire son nom d'un célèbre cénobite, nommé par les Orientaux le cheykh Sséfy él-hhaqq oùé éd-dyn, c'est-à-dire, le pur de la vérité et de la religion, Aboùl-Fathh Ishhaq, qui descendoit en ligne directe du VIIe îmâm Moùça êl-Kâzem, et conséquemment du khâlyfe A'ly, gendre du Prophète. « Le feu de l'amour divin, dit l'auteur de l'Hest

» iqlym, s'étant allumé dans le cœur du cheykh, il » chercha un directeur accompli, et posa le pied dans » le sentier du salut... », c'est-à-dire qu'il entra dans l'ordre des Ssofy. Parmi les pieux personnages dont il suivit les instructions, on distingue le cheykh Sa'dy: il étoit aussi contemporain de Tymoùr. Le conquérant tatar, qui professoit, ou qui affectoit au moins d'avoir la plus profonde vénération pour les savans et pour les personnages recommandables par leur piété, ne voulut point, en revenant de son expédition contre Bayazet, passer par Ardéwyl sans saluer le cheykh qui faisoit sa résidence dans cette ville, et y passoit sa vie dans la contemplation, et dans une profonde immobilité de corps. Son esprit étoit plus occupé du monde qu'il ne le paroissoit, et dès-lors il méditoit l'élévation de sa race, comme on peut le soupçonner d'après les rêves qu'il racontoit à ses auditeurs, et principalement d'après sa conduite envers l'invincible Tamerlan. De tous les présens que celui ci lui offrit, notre Ssòfy n'accepta que 2,000 Qoùrtchy du Turkestân faits prisonniers par les Tatars, et destinés par eux à être sacrifiés dans quelque grande solennité. Sséfy, non-seulement rendit la liberté à ces infortunés, mais il acheta dans le voisinage d'Ardéwyl des propriétés qu'il leur distribua, et qu'ils cultivèrent. Ces Qoùrtchy furent par la suite les plus fermes appuis de la dynastie des Ssofy, et contribuérent puissamment à son élévation. Sséfy épousa la fille d'un autre cheykh de ses amis : il eut de cette femme un fils nommé Sséfy éd-dyn Moùça. Suivant l'expression de l'historien des Ssofy « il but de la main de l'échan-» son du destin le sorbet de la mort, et ferma l'œil » aux troubles qui agitoient le monde, après la prière » du soir de la seconde férie, 12 du mois sacré de » Mohharem 735 de l'hégire » (le mardi 12 septembre 1334). Il fut enterré à Ardewyl, ville de l'Azerbaïdjan. Ce seroit nous engager dans une digression beaucoup trop considérable, que de donner ici la vie des descendans du cheykh Sséfy, jusqu'à châh Ismaël, véritable fondateur de la dynastie des Ssofy.

(1501-2.) Châh Ismâël le Ssofy, fils de Hhaïder, fils de Djoneïd, fils du cheykh Ibrâhym, fils du cheykh A'ly, fils de Ssedr êd-dyn, fils du cheykh Ssefy êd-dyn, etc., fut, des sa tendre jeunesse, plongé, comme Joseph, au fond d'un horrible cachot, et circonvenu de chagrins et de tribulations, il finit par monter sur le trône de la puissance et du gouvernement.

Il naquit avec les indices de la royauté et de la victoire, le 25 redieb, l'an 892 de l'hégire (-mardi 17 juillet 1487). L'année suivante, il perdit son père Hhaïder, d'où la dynastie des Ssofy a tiré le surnom de Hhaidery, c'est-à-dire, Léonine (Hhaider signifie Lion en arabe ). Châh Ismaël passa sa tendre enfance dans le Chyrvân, et parut sur la scène du monde avant l'âge de quinze ans, en l'an 907 (1501-2). Il avoit déjà rassemblé deux mille hommes, la plupart Qoùrtchy, avec lesquels il défit Elvand beyg, prince de la dynastie du mouton blanc. Dès ce moment il fit battre monnoie à son coin, et réciter le khouthbéh (ou prône) en son nom, dans le nord de la Perse. En 908, il dirigea son étendard victorieux contre A'là ed-daulah, et chassa de Tauryz, Elvand qui s'étoit résugié dans cette ville. Il déclara aussitôt la guerre à Sulthân Mourâd beyg, gouverneur de l'I'râq et du Fârsistân, qu'i fut mis en fuite, et périt en 909 (1503-4).

L'année suivante, il envoya une armée à Recht dans le Guylan, où il leva des contributions considérables. En q12 (1506-7) le Kourdistân se rangea sous son obéissance. A'là êd-daùlah fut déposé, et le Dyâr-békir conquis en 913. L'année suivante, Baghdad lui ouvrit ses portes, et il conquit l'I'raq a'raby. Une seconde invasion dans le Chyrvân lui procura, en 915 (1509-10), la conquête de cette province. L'Ouzbek Châh-beyg ayant été pris dans Merve, le Khorâçân entier fut réduit en 916, et il établit sa résidence à Hérât. Les tentatives de Châh Ismâël sur le Mâoùârâ âl-nahr (la Transoxane), gouverné souverainement alors par Myr Nedjem, ne réussirent qu'en 918. Jaloux, et surtout inquiet des progrès rapides de ce nouveau monarque, Sélym fondit sur ses conquêtes les plus voisines de l'empire othoman, lui livra une bataille sanglante, et le défit dans la plaine de Tchâldérâun, le premier redjeb 920(mardi 22 août 1514, Voy. t. II, p. 315 et 316). Le vaincu fuit vers Ispahan, et perd Tauryz et une grande partie de ses provinces occidentales. Il trouve quelques dédommagemens du côté de la mer Caspienne et du nord. Les gouverneurs du Mâzendérân et du Guylân, se rangèrent sous son obéissance en 925 (1519); le Gurdjistan suivit l'exemple du Guylân. Ce prince commençoit à jouir de quelque tranquili lité, et se livroit même aux plaisirs, « lorsqu'une mala-» die, occasionnée par les fatigues de la chasse, le dé-» termina à choisir pour son séjour éternel le parterre » de l'éternelle félicité » ; c'est-à-dire que Châh Ismâël mourut le 3 de redjeb 930 del'hégire (lundi, 9 mai 1524),

âgé de 38 années lunaires, après un règne de 24 ans. Son corps fut inhumé à Ardéwyl, dans le saint et illuminé mausolée des Ssofy, Il laissa quatre fils; savoir: Aboù Modhaffer châh Thahmâsp Behâder châh qui lui succéda, Aboùl-Ghâzy El-Qâs-Myrzâ qui fut gouverneur du Chyrwân. Aboùl-Nassr Sâm Myrzâ et Aboùl-Fathh Behrâm, frère par son père et par sa mère de l'empereur, ou châh Thahmâsp Béhâder.

(1524). Thahmasp, fils aîné du précédent, lui succéda à l'âge de 11 ans, et eut un règne beaucoup plus long, mais qui ne fut point, à beaucoup près, aussi glorieux, sans être plus doux. Soleymân, empereur de Constantinople, enleva à Thahmasp, en 939 (1532-3), et dans les années suivantes, la presque totalité des conquêtes que son père avoit faites sur les Othomans; en 953 (1546-7), le gouverneur du Chyrvân se révolta, et les Ouzbeks, d'un autre côté, s'emparèrent de plusieurs places importantes. Thahmasp étoit un prince foible, insouciant, sans capacité comme sans courage. Il s'estima heureux d'obtenir la paix des Turksen 961 (1553-4), régna cinquante-quatre ans lunaires, et mourut empoisonnéen 984 (1576), suivant le Târykha'âlemârâi A'bbâcy, et les Tableschronologiques de Hhâdjy Khalfah.

(1576.) Ismaël II, le second des trois fils quele feu roi avoit laissés, étoit en prison à la mort de son père, et enfut tiré pour monter sur le trône; son frère aîné Mohhammed Khodâ-Bendéh ayant refusé la couronne. Il ne régna que vingt-deux mois, et mourut victime du poison qu'on lui avoit donné dans une dose de thériaque, en 985 (1577-8), âgé de cinquante ans passés. Son règne, pour être court, n'en coûta pas moins de sang à

la Perse. Ce monstre avoit débuté par le meurtre de tous les parens et amis de son jeune frère Hhaïder qui lui avoit disputé l'empire, et par la mort de tous les gens qui avoientengagé son père à le tenir captif. Après ces exécutions sanglantes, il choisit des victimes parmi les hommes qui lui donnoient le moindre ombrage.

(1578). Mohhammed Khodå-Bendéh voyant son frère mort, céda aux instances qu'on lui faisoit de monter sur le trône, dont celui-ci avoit voulu l'écarter à jamais, en le privant de la vue. Mais cette opération, pour laquelle on n'employa qu'une lame ardente, ne contribua (suivant Chardin, tome VIII, pag. 128), qu'à rendre très-rouges les yeux de ce prince, et à provoquer une sécrétion continuelle et très-incommode de sérosités. Khoda-Bendéh, dont le nom signifie serviteur de Dieu, avoit en effet plus de goût pour les pratiques minutieuses de la religion que pour les importantes fonctions de la royauté. Ennemi de la guerre par indolence, il laissa à ses généraux la conduite de ses armées. Il passoit son temps à des exercices de piété ou à jouer au milieu de ses femmes, pendant que les Turks et les Ouzbeks s'emparoient de plusieurs provinces, qu'ils gardèrent durant son règne. En 986 (1578) les Persans s'emparèrent du Chyrvân; mais la même année, le général Mousthafa pacha battit Dogmag-khan, reprit le Chyrvân, ainsi que Teflys et Chamâkhy. L'année suivante, les Persans eurent quelques avantages sur les Othomans, commandés par O'sman pachâ. En 991 (1583), Khodâ-Bendéh fut obligé de passer en personne dans le Khorâçân, pour réduire A'ly-Oouly-Khan qui s'étoit révolté contre le gouverneur A'bbas

A'bbâs Myrzâ, fils du monarque persan. Ce jeune prince, connu dans la suite sous le nom du grand A'bbâs, profita de l'invasion des Othomans qui s'emparoient de Tauryz pour s'établir en souverain à Hérât du vivant même de son père. Quelques écrivains cependant placent entre ces deux monarques:

(1586.) Hhamzéh, l'aîné des fils de Khodâ-Bendéh. Il fut assassiné quelques mois après son élévation, par Ismâël III son second frère.

Le règne de celui-ci fut encore plus court que le précédent ; et, au moment où il méditoit un second fratricide, il fut lui-même poignardé par ordre d'A'bbâs.

( 1587.) A'bbâs Ier du nom, troisième fils de Mohhammed Khoda - bendéh, n'attendit pas, comme nous venons de le remarquer, pour monter sur le trône, la retraite de son père, ni la mort de ses deux frères; établi depuis sa tendre jeunesse dans le Khorâçân, il se revêtit des marques de la royauté. et reçut à Hérât les hommages des grands de cette province, en 989 de l'hégire (1581-2); mais ne s'installa à Qazoùyn que le 3 mohharrem 996 (5 décembre; 1587). La même année, il fit la paix avec les Othomans; et cependant cé règne si brillant et si mémorable dans les annales de la Perse, eut un commencement trèsagité. Dès l'an 997, les Ouzbeks s'étant emparés du beau canton d'Hérât, le reste du Khorâçân fut plongé dans le plus affreux désordre. Il seroit difficile de nombrer combien de fois, pendant le règne d'A'bbas, cette province fut reprise et perdue. Les gouverneurs du Farsistan, du Kerman, d'Yezd, etc. levèrent l'étendard de la révolte, et A'bbas ne parvint à les réduire qu'en

Tome X.

1000 ( 1591 - 2 ). L'année suivante, il conquit le Guylân, dont les habitans ne tardèrent pas à se révolter, et furent sévèrement punis. En 1002 (1594-5), les Ouzbeks, sous la conduite de leur sulthân nommé Tilym, mettent l'armée persane en pleine déroute, et en font un horrible carnage. A'bbâs trouva quelque dédommagement du côté de Mâzenderân, dont la conquête pourtant lui coûta près de trois années, 1005, 1006 et 1007. Il fallut ensuite combattre les Ouzbeks qui, pendant l'expédition contre le Mâzenderân, avoient fondé un royaume dans le Khorâçân. Tandis que le monarque persan se mesuroit avec ces audacieux voisins, son généralissime Allah-Veyrdykhân faisoit la conquête du Bahhréin et du Lâristân en 1009. L'année suivante, A'bbas, fatigué des troubles que les Othomans suscitoient sourdement dans les provinces occidentales de son royaume, leur déclara la guerre; et les années 1011 et 1012 (1602-4) furent signalées par la prise de Néhâvend, par une victoire complète remportée sur Aba Aly pâchâ, laquelle mit au pouvoir des têtes rouges (les Persans) les forteresses de Tauryz, de Nakhdjevân et d'Irivân. Au mois de juin 1604, le monarque persan voulant séparer par un immense désert ses états de ceux du sulthân Othomân, transporte du côté du Loristân les habitans de l'Arménie, et appelle les plus industrieux auprès. d'Ispahan, où ils fondent le faubourg de Djulfah. Les' Othomans, irrités de leurs pertes multipliées, veulent profiter, pour les réparer, des distractions que causent à A'bhas l'invasion des Géorgiens dans le Chyrvan. Sinan pacha veut reprendre Tauryz, et livre auprès de

cette ville une bataille, dans laquelle il est complétement défait par les Persans, en 1605. Ceux-ci profitent de leur victoire pour étendre leurs possessions en Arménie; Laury, Teflys et Kandjah tombent en leur pouvoir aux mois de mai et juin 1606. Des événemens encore plus importans signalent les années suivantes. En 1016 (1607 - 8), le Chyrvân est reconquis; en 1017, différens pachas Othomans sont battus et faits prisonniers; le Kourdistân est soumis en 1018 (1609). et en 1020 (1611-12), les Othomans, lassés d'une guerre longue et désavantageuse, demandent et obtiennent la paix. A'bbas profite de cette tranquillité pour embellir Ispahan, sa nouvelle capitale. Il décore le Meydan, et y construit la Grande-Mosquée (t. VII, pag. 343). La paix conclue entre les Turks et les Persans ne fut pas de longue durée; car, dès 1023 (1614), les Othomans secoururent les rebelles Géorgiens: en 1026, ils font le siège d'Irivan, et sont contraints de le lever. Enfin, après plusieurs batailles sanglantes, la paix est rétablie entre les deux états. En 1027 (1617-8), différens ambassadeurs russes et indiens arrivent à la cour de Perse. En 1029 (1619). A'bbâs reçoit les ambassadeurs des souverains d'Agrah et du Dékehan. Ces témoignages de déférence enflent l'orgueil de ce prince ; il veut se délivrer du voisinage des Portugais, maîtres de l'île d'Hormoùz. L'inutilité des tentatives qu'il avoit faites en 1030 (1620). lui suggère l'idée de réclamer le secours des Anglais. qui l'aident en effet à chasser les Portugais; et le 19. de djomådy 2d 1031 (1 mai 1622), ou le 23 avril, selon Herbert, ses drapeaux flottèrent sur la citadelle d'Horz

N<sub>2</sub>

mouz (Voy. t. IX, p. 245). Cette conquête donna le moyen aux Persans de faire rentrer dans le devoir les habitans du Qandahâr, et de s'emparer du pays de Daver. Des succès aussi nombreux, aussi signalés, excitèrent la pieuse reconnoissance d'A'bbas, qui voulut faire un pélerinage aux tombeaux d'A'ly et de ses enfans, situés dans l'I'raq A'raby. Cet acte de dévotion lui inspira le projet de retirer ces lieux saints des mains des Sunnytes. La capitale et la province, augmentèrent bientôt le territoire des Chy'ites. Cet envahissement provoqua une nouvelle guerre entre les Persans et les Turks. Baghdåd tint une année entière contre les troupes othomanes, qui furent contraintes de faire une honteuse retraite en 1035 (1625); il y avoit deux ans que Hhâfez Ahhmed pâchâ promenoit l'armée othomane dans l'I'raq et dans le Dyarbekir. Le monarque vainqueur alla prendre quelque délassement à Sulthânyéh, et de là à Qazoùyn, où il reçut Chyrkhân l'âfghân, souverain de Pouchenk, sur les frontières du Qandahâr; et de là se rendit dans le Mâzenderân, son séjour favori, à cause du gibier qui est abondant dans cette province. Là il s'occupa d'assurer l'autoritésuprême à son petit-fils Aboul-Nassr-Sâm, myrzâ, « héritier du brave prince du sang, type de la miséri-» corde divine, habitant du paradis, le prince du sang » Sséfy Myrza, mis à mort par ordre d'A'bbas son père. » Aboul-Nassr se rendit auprès de son aïeul, qui n'eut pas la satisfaction de consommer l'espèce d'acte expiatoire qu'il méditoit. Bientôt il ressentit les premières atteintes d'une maladie qui le conduisit au tombeau la nuit du jeudi 24 de djomådy 1er, l'an 1037 (du 27 au

28 janvier 1628), la douzième année de son règne. -Si les grands talens politiques et militaires suffisoient pour mériter le nom de Grand, aucun potentat n'en seroit plus digne que châh A'bbâs. Il recula considérablement les limites de ses états, consolida la monarchie persane en expulsant une multitude de petits princes qui rivalisoient d'autorité avec le souverain, et anéantit l'influence de ces Qourtchy, milice remuante et séditieuse, composée des descendans des Turkomans qui favorisèrent l'élévation d'Ismâël Ssefy. Mais l'inflexible, l'inévitable postérité a déjà prononcé, elle ne pardonnera jamais à A'bbas sa conduite atroce envers ses trois fils; deux furent aveuglés par son ordre; il fit périr le troisième. Son ame sanguinaire n'étoit pourtant pas étrangère aux remords : il porta le deuil pendant un an, et vouloit transmettre lui-même la couronne au fils de ce malheureux prince. La mort l'en empêcha.

(1628.) D'après l'ordre exprès de son aïeul, le nouveau monarque changea son nom d'Aboul-Nassr-Sâm-myrzâ en celui de Sséfy, c'est ainsi qu'on appeloit son père. Il se montra bien plus cruel que A'bbâs son aïeul, et n'avoit aucun des grands talens de ce monarque. On lui reproche l'assassinat de ses deux oncles, et de sa propre mère qu'il fit enterrer vive avec quarante femmes du hharem soupçonnées d'avoir voulu l'empoisonner. Les commencemens de son règne furent à la vérité signalés par quelques avantages remportés sur les Othomans, qui se virent encore contraints en 1040 (1630), de lever le siége qu'ils avoient mis devant Baghdâd; et la même année, Ssefy s'empara de Chehrzoul et de Hhellah. En 1045 (1635), il reprend en trois mois

la ville d'Irivan, que les Turks lui avoient enlevée. Mais abruti par les passions les plus honteuses, il perdit bientôt tout le fruit de ses exploits et de ceux de son aïeul. Baghdad, prise d'assant par les Turks le 29 cha'bân 1048 (mercredi 15 août 1638), après un siège de quarante jours, fut saccagée et perdue pour les Persans, qui n'ont jamais pu se rétablir dans cette capitale. Le Grand-Mogholse remit en possession de la province de Qandahâr en 1051 (1641-2); la Perse fut enfin délivrée de ce monstre en l'an de l'hégire 1052 (1642). On croit que le poison accéléra sa fin.

(1642.) Châh A'bbâs II, seul fils que Ssefy II ait laissé, monta sur le trône à l'âge de quinze ans. L'année qui suivit son couronnement, il augmenta son royaume d'une province, en accordant un secours d'hommes et d'argent au prince des Ouzbeks, qui la lui céda par reconnoissance. Quelque temps après, en 3058 (1649), il reprit Qandahar. Il avoit alors environ dix-neuf ans; mais bientôt, livréà la plus dégoûtante débauche, il confia à des généraux peu expérimentés une expédition contre l'Hindoustân, qui fut interrompue par sa mort. Agé seulement de trente-huit ans, il périt victime d'une maladie, produite par ses honteux excès, et dont les progrès furent accélérés par le poison, le 26 du mois de réby'i second, 1077 de l'hégire (25 septembre 1666). Il habitoit alors une maison de plaisance nommée Khosroù-Abâd, à deux lieues de Damgån dans le Thabaristan. Ce prince fut vivement regretté des chrétiens, pour qui il avoit en effet une affection particulière. Il accueillit avec distinction et empressement Tavernier et Chardin. Il avoit un goût

particulier pour les arts d'Europe, savoit assez bien dessiner et tourner. Nous reprocherons à A'bbâs ce caractère vindicatif et sanguinaire qui semble avoir été commun à tous les souverains de la dynastie des Ssofys. Guidé par une politique ombrageuse et atroce, A'bbâs Ier avoit ordonné qu'on aveugleroit les princes du sang avec un bassin rougi au feu; celui-ci ordonna qu'on leur extirperoit les prunelles. Cet usage a été fidèlement observé par ses successeurs.

(1666.) Châh Ssèfy II, ou Soléïmân, succéda à son père, malgré les menées des deux premiers médecins, qui avoient porté les principaux seigneurs du conseil à placer son second frère sur le trône. Il fut couronné en 1666; le fut une seconde fois en 1668, sous le nom de Soléïmân, pour conjurer une maladie qu'on attribuoit à la malignité du signe qui avoit présidé à son premier couronnement. Châh Soléïmân termina un règne obscur et assez paisible, le 6 zoùl-hhedjah 1105 (29 juillet 1694), à l'âge de quarante-huit ans.

(1694.) Châh Hhocein fut porté sur le trône par la faction des eunuques, à l'exclusion d'A'bbâs son frère aîné, dont ils redoutoient l'esprit énergique et martial. Hhocein, qui avoit alors vingt-cinq ans, étoit un prince extrêmement doux, religieux jusqu'à la bigoterie, foible, irrésolu. Il promettoit de ne point contrarier les desseins ambitieux de ces eunuques. Le désordre se joignit à la foiblesse du gouvernement. On vendit les places, et elles ne furent plus à vie, afin de pouvoir les vendre plus souvent. On enleva aux familles les charges qui leur étoient héréditaires. Les troupes ne recevoient plus leur paye, et se débandoient; la po-

lice n'étoit point faite; la peine de mort étoit commuée en amende; les voleurs payoient une rançon comme des prisonniers de guerre. Il seroit impossible de décrire tous les désordres qui, dès le commencement du règne de Hhocein conduisirent la Perse à une perte inévitable. Les choses étoient dans ce malheureux état de crise, lorsque Myr-Veïs, chef de la tribu âfghâne de Gadjeh, assassine Gourkein-khân, prince de Géorgie et gouverneur de Oandahar, massacre les Persans et les Géorgiens qui formoient sa garde, ainsi que tous les fonctionnaires délégués par la cour de Perse, s'empare de la ville, fait soulever les habitans, et est reconnu sulthân de Oandahâr. en 1713. Deux envoyés qu'on lui mande pour l'exhorter à rentrer dans le devoir furent retenus par lui, et il fallut mettre la force en usage pour châtier sa rebellion; mais les troupes qu'on envoya furent battues à trois ou quatre reprises par les Afghâns, qui étoient à peine un contre six. Ces premiers succès les enhardirent dans leur entreprise. Cependant Khosroùkhân s'avança contre eux à la tête de 30,000 hommes. les désit au passage de la rivière de Belese, et vint mettre le siège devant Qandahâr. La ville ne tarda point à demander à capituler; mais le général persan, enflé de ses succès, voulut qu'elle se rendît à discrétion. Son refus causa la perte des assiégeans. Myr-Véis grossit son armée de toutes les tribus qu'il lui fut possible de soulever, et lorsqu'il se jugea assez fort pour réparer l'échec qu'il avoit reçu, il s'avança sur les Persans, leur coupa les vivres, et, après les avoir affamés, tomba sur eux, en sit un grand carnage, et les mit

dans la déroute la plus complète. La perte de cette bataille, dans laquelle Khosroù - khân se fit tuer de désespoir, jeta la cour de Perse dans une grande consternation. Enfin Mohhammed-Roustam-khân, envoyé contre les rebelles, ayant encore été défait; la certitude de ne pouvoir point les réduire, empêcha d'armer contre eux davantage, et on laissa Myr-Véïs jouir paisiblement de son nouveau royaume jusqu'à sa mort, arrivée en 1715.

Peu s'en fallut que cet événement ne sauvât la Perse. Myr-A'bd êl-A'zyz-khân, frère de Myr-Veïs, étoit sur le point de remettre le Qandahâr au roi, à des conditions honorables, lorsque Myr-Mahhmoùd Galky, fils aîné de Myr-Veïs, l'apprit. Furieux de se voir enlever une couronne qu'il regardoit comme son patrimoine, il vole au palais, suivi d'une quarantaine des amis de son père, pénètre jusqu'à son oncle, et lui tranche la tête, en 1716. Aussitôt Mahhmoùd est proclamé sulthân par les conjurés. Il n'avoit alors qu'environ dix-huit ans. Son avènement au trône fut le signal de nouveaux désastres pour la Perse.

Les Abdâllys s'étant révoltés, prirent Hérât le 26 ramadhân 1129 (21 août 1716), et la province, se forma en état indépendant. Ils remportèrent une victoire complète sur les Persans quelque temps après. Ce nouveau revers fit déclarer d'autres peuplades. Les Arabes de Masqât, les Kourdes, les Ouzbeks, les Leszguys se mirent à dévaster chacun de leur côté les provinces frontières de la Perse. Cependant Mahhmoùd jugeant l'instant favorable à ses desseins de conquête, entra dans le Kermân à la tête de 10,000 hommes d'é-

lite, et s'en empara; mais il n'en demeura maître que quatre mois. Louthf-A'ly-khan le vainquit, et mit son armée en fuite, et il s'apprêtoit à la poursuivre, son habileté répondoit du succès ; l'empire alloit se relever. La faction ennemie du premier ministre, qui avoit mis Louthf-A'ly à la tête des armées, craignit que ses victoires ne lui donnassent assez de crédit pour la perdre; elle supposa une conspiration, et le crédule Hhocein sit crever les yeux à son premier ministre, et arrêter le général. Aussitôt son armée victorieuse se débanda. Ainsi, l'esprit de faction et les intérêts particuliers mirent l'état dans l'affreuse nécessité de succomber sous les coups qu'on lui portoit de toutes parts. Le Chyrvân tomba au pouvoir des Lezguys, qui battirent 40,000 Persans, en 1716. Les Afghâns, que leur défaite avoit intimidés, se levèrent de nouveau au nombre de 25,000 sous la conduite de Mahhmoùd. Ils rentrèrent en janvier 1722 dans le Kerman, et vinrent mettre le siège devant la capitale de la province, sans cependant la prendre. Ils tournèrent du côté d'Yezd, qu'ils ne purent point emporter d'assaut; et marchant de là sur Ispahân directement, ils arrivèrent sans trouver d'obstacle, le 20 de djomâdy 1134(24 février 1721), à quatre farsangs ou six lieues de cette capitale, à un endroit nommé Kéloun-Abad. Là ils mirent en déroute l'armée persane, forte d'environ 50,000 hommes, quoiqu'ils n'eussent point la moitié autant de monde. Cette victoire les mena aux portes de la ville. Le bourg de Djulfah tomba en peu de temps au pouvoir de Mahhmoud. Quelques avantages remportés sur les Afghâns ne sauvèrent point la ville. La

discorde étoit dans le conseil. Le vâly d'Arabie, tout-puissant sur l'esprit du roi, étoit vendu à ses ennemis, et n'employoit son ascendant que pour hâter la ruine des Ssofys. La famine étendit ses ravages sur toutes les classes. La mauvaise volonté des-gouverneurs de provinces, qui auroient rougi de servir sous un général, ou que des intérêts particuliers empêchoient d'amener leurs troupes, ne laissoit plus aucun espoir de salut. Le foible et malheureux monarque, trop instruit de sa déplorable situation, capitula aux conditions qu'il plut au vainqueur de lui imposer, le 11 de mohharrem 1135 (10 octobre 1722), et se retira à Ferhh - Abad, dans le Mazendéran, suivant myrzâ Mehdy (Vie de Nâdir Châh), ou, suivant d'autres, il se rendit au camp de Mahhmoùd, et abdiqua entre ses mains. Quoique cet Afghân se plût à humilier son infortuné souverain, on rapporte qu'il lui dit, après avoir reçu l'aigrette royale de sa » main : Telle est l'instabilité des grandeurs humai-» nes! Dicu dispose des empires comme il lui pluit; » il les enlève à un prince pour les donner à un » autre; mais je vous promets de vous regarder tou-» jours comme mon père, et de ne rien faire à l'ave-» nir sans votre avis. » Ainsi fut éteinte la puissance des Ssofys; et si quelque chose a pu consoler Hhoceia et le peuple de tous leurs maux, ce fut sans doute de voir punir et les traîtres dont la perfidie avoit hâté la chute du trône, et les misérables qui avoient immolé la patrie à leurs vils intérêts.

## PRINCES AFGHANS ET DESCENDANS DE CHAH HHOCEIN.

(1722.) Mahhmoùd entra dans Ispahân, et prit possession du trône quatre jours après l'abdieation de Hhocein, dont il épousa la plus jeune fille pour s'affermir dans son nouveau rang. En effet, Hhocein confirma son abdication par une circulaire à tous les gouverneurs des provinces, leur enjoignant de reconnoître Mahhmoùd pour leur roi légitime. Cela n'empêcha point Thahmasp, fils de Hhocein, de prendre le titre de châh à Qazoùyn, et de demeurer en possession de la majeure partie des états de son père. Les troupes de Mahhmoùd le chassèrent, à la vérité, de sa nouvelle capitale au mois de novembre de la même année; mais en 1723, les habitans, outrés de leur licence et de l'oppression dont ils étoient écrasés, se soulevèrent et chassèrent les Afghans de leurs murs, après en avoir tué quelque mille six cents. Thahmasp n'y revint point, et choisit Tauryz pour sa résidence.

Jusque-là le règne de Mahhmoù d avoit été un sujet de bénédictions pour les habitans d'Ispahân. Il avoit fait preuve d'une politique habile en conservant en place les ministres persans, à chacun desquels il avoit adjoint un Afghân. La justice avoit été rendue avec une équité dont le règne de Hhocéin étoit sans exemple, et il n'agissoit jamais sans prendre, suivant sa promesse, l'avis de son beau-père. L'échec que ses troupes avoient essuyé à Qazoùyn opéra une révolution complète dans sa conduite, ou, pour mieux dire, le rendit tout entier à son naturel féroce.

Il craignit d'éprouver le même sort, et, pour que les habitans de la capitale ne pussent point l'en expulser, il songea à les réduire à un nombre qui ne surpassât point celui des Afghâns. Il invita donc à un grand festin les ministres, les seigneurs, les principaux officiers Persans, et les fit massacrer par ses gardes sur la fin du repas. Ce fut le signal de la boucherie qu'il avoit commandée. Aussitôt deux cents jeunes gens, tant Persans que Géorgiens, de la première noblesse, furent arrachés de leur collège et massacrés, et l'on mit à mort les gens de toutes conditions qui avoient reçu quelque paye, des faveurs ou des émolumens de l'ancienne cour. Le massacre dura quinze jours entiers. Après cela, le tyran se défit encore, mais sans éclat, d'une multitude d'hommes en état de porter les armes, et extorqua aux autres des sommes considérables.

Si Thahmasp avoit été digne de l'empire, c'eût été l'instant de s'en ressaisir. La foiblesse des Afghans, l'horreur que leur chef inspiroit, tout lui assuroit un plein succès. Mais cette ombre de roi avoit hérité de son père, la mollesse, l'oisiveté, l'incapacité qui l'avoient précipité du trône. Au lieu de combattre ses ennemis, il tourna ses armes contre une partie des sujets qui lui restoient, pour les opprimer. Cependant Mahhmoùd vint l'attaquer de nouveau, battit son armée en plusieurs rencontres, prit Chyraz en 1724, et le mit à feu et à sang. Il auroit encore conquis le Guylan, sans les Arabes qui le harcelèrent au point de le forcer à s'en retourner. Pendant ce temps, les Turks d'un côté, les Russes de l'autre, fondent à la fois sur les provinces

désolées de Thahmasp, qui perd la Géorgie, Koy, Irivan, Ordoùabad, Hamadan, et presque toute l'Arménie-Majeure.

En 1724, Mahhmoùd fit une tentative inutile contre la ville d'Yezd, fut battu et mis en fuite. Le reste de son règne n'est qu'un tissu de cruautés. Il étoit tombé dans un délire presque continuel, et la douleur que ses maux lui causoient se tournoit en rage, au pointqu'il massacra lui-même à coups de sabre, et en un même jour, environ cent princes, parens de Hhocein, qu'il s'étoit fait amener dans une cour du palais, les bras liés derrière le dos. Peu de temps après, Echréf son cousin, fils d'A'bd-Allah à qui Mahhmoùd avoit fait trancher la tête pour monter sur le trône, le traita de la même manière, et fut aussitôt proclamé sulthân par les Afghâns, le o de cha'bân 1137 (22 avril 1725), ou le 12 du même mois, suivant Myrzâ Mehdy (le 25 avril). Ce crime étoit inutile, Mahhmoùd n'avoit pas un jour à vivre encore naturellement. Il étoit alors dans la vingt-septième année de son âge. Les Russes profitèrent de ce déchirement intestin pour étendre leur territoire du côté de Derbend et de la mer Caspienne, et les Othomans réparoient avec usure les pertes que leur avoient fait éprouver A'bbas Ier et ses petits-fils.

(1725.) Echréf commença son règne comme Mahhmoùd avoit fini le sien, par des meurtres. Il se défit des ministres, des confidens de son prédécesseur, et fit massacrer toute sa garde. Geux même, grands et petits, qui venoient d'assurer la couronne à ce nouveau tyran, en trempant dans sa conspiration, eurent

ensuite leur tour. Il mit les uns à mort, et fit incarcérer les autres.

Cependant le foible Thahmasp perdoit alors la meilleure portion de son reste d'empire; obligé de faire des concessions successives à la Russie et aux Turks, pour empêcher qu'ils ne le dépouillassent entièrement, il voyoit s'écrouler le trône de ses pères, lorsqu'un audacieux et fortuné aventurier se présenta pour le soutenir; mais avec le projet de s'y asseoir lui-même. Originaire de la tribu des Efchar, né le 28mohharrem 1100 (lundi 22 novembre 1688), dans la plus vile classe; après avoir été voleur obscur et chef d'une bande de voleurs. Nâdir étoit parvenu à réunir autour de lui un corps d'environ trois mille hommes, avec lesquels il s'étoit emparé du Khoraçan. Des succès si brillans provoquèrent son ambition, et il feignit de vouloir secourir son souverain, avec l'intention secrète de s'asseoir à sa place. Il entra donc en négociation auprès de Thahmâsp, qui lui accorda sans peine son pardon, et accepta avec empressement un renfort de deux mille hommes aguerris, commandés par un chef dont on ne connoissoit que trop la hardiesse et le courage. La face des affaires changea; les nombreux compétiteurs, qui vouloient supplanter Thahmasp, disparurent; en moins d'un an les Afghâns virent leur puissance ébranlée par des défaites et par la perte de plusieurs places. Les Turks, toujours vainqueurs auparavant, furent vaincus. Nâdir, devenu l'idole du soldat, l'appui du prince, commença avec le titre de général en chef la fameuse campagne de 1728, où il déploya tous ses talens militaires, et dans laquelle il reprit les provinces enlevées par les Turks. Enfin, il soumit les rebelles qui, profitant de la situation de l'empire, s'étoient formés en petits peuples indépendans.

Cependant Echréf, qui venoit de monter sur le trône, crut qu'il ne tiendroit qu'à lui d'anéantir son ennemi avant de lui avoir donné le temps de se renforcer. Il lève une armée de 30,000 hommes, se met à la tête, part d'Ispahân au mois de septembre 1728, et arrive le 20 du même mois à Moumen-âbâd auprès de Demgân, où l'armée de Nâdir étoit postée. L'action fut sanglante, et la victoire des Persans complète. Ils tuèrent 12,000 hommes aux Afghâns, c'està-dire trois fois plus de monde qu'ils n'en perdirent, le 23 raby'i 2º (6 novembre 1728). Deux autres victoires aussi éclatantes suivirent celle - ci, et ouvrirent les portes d'Ispahân à Nadir. Bientôt on vit aussi le 8 djomâdy 1er (21 décembre), arriver le monarque persan qui, dans l'excès de sa joie et de sa reconnoissance, imposa son nom au victorieux Nâdir: on le nomma, depuis cette époque, Thahmas-Qouly-Khan, c'està-dire prince, serviteur de Thahmas, ou Thahmasp.

Echréf, accablé de tant de revers, mourut de chagrin au commencement de 1729, fin trop douce pour un monstre tel que lui.

(1729.) Châh Thahmasp II se trouva maître absolu en apparence dans l'empire. Cependant les Turks occupoient encore les villes de Hamadan, Kermanchah Ardebyl, Baghdad, etc. Thamas-Qouly-Khan, après avoir rendu Chyraz au Roi, prit successivement les trois premières; mais un nouveau soulèvement à Hérat l'appela d'une extrémité du royaume à l'autre. Son expédition

dition fut, comme les autres, courte et brillante. Hérât capitula le 9 février 1731, et le Khorâçân fut bientôt soumis.

Pendant ce temps, châh Thahmâsp, instruit que le Grand-Seigneur faisoit filer de nombreuses troupes vers les frontières de la Perse, se mit à la tête de 20,000 hommes, et alla d'Ispahan à Qazoùyn, où ayant trouvé l'armée que Thahmas-Qouly y avoit laissée, il marcha sur Erivân, et battit d'abord les Turks; mais ceux-ci prirent bientôt leur revanche. A'ly Pàchâ remporta une victoire complète sur les Persans: Ahhmed Pâchâ en gagna une autre. L'inhabile monarque fut contraint de signer une paix honteuse. A cet acte de lâcheté, Thahmâspen joignit un d'atrocité. Un de ses frères, le seul qui eût échappé au massacre de la famille royale exécuté par myr Mahhmoùd, vint le trouver à Ispahân. Non content d'ordonner la mort de ce frère infortuné, le monarque persan voulut être témoin de son supplice.

Le maître, que le foible châh Thahmâsp s'étoit donné dans la personne de son général, ne lui pardonna point d'avoir terni l'éclat des armes persanes, et couvert ses soldats de la honte d'une double défaite. Il revint à Ispahân à la tête d'une nombreuse armée remplie de Tatars, gensà lui; et son premier acte d'autorité fut de déposer châh Thahmâsp, et « de le déporter dans la » terre sacrée du Khorâçân, afin que, dans cette con» trée, sanctifiée par le tombeau du grand îmâm Rizâ, » il tournât son esprit à la soumission, se résignât au » nouvel ordre de choses, et consacrât le reste de ses » jours au service du maître de l'univers. » Ainsi, le 14

de reby'i 1er (26 août 1731), « châh Thahmâsp couché » dans une litière, accompagné de son hharem et » de toute la suite qui pouvoit lui être nécessaire, prit » la route d'Yezd, pour se rendre au lieu de sa retraite. » Il y fut bientôt assassiné par ordre de Nâdir.

(1731.) Trois jours après son départ, on décerna la couronne à son fils A'bbas III, agé de huit mois. Thahmas-Qouly-Khan, en donnant à la Perse un monarque enfant, retint la souveraine puissance entre ses mains. La mort prématurée du nouveau roi vint merveilleusement au secours de son ambition. Châh A'bbâs III mourut au commencement de 1736, environ einq ans après sa ridicule inauguration. Son règne, ou plutôt ce laps de temps, fut encore illustré par les actions de Thahmas - Qouly qui remporta plusieurs victoires signalées sur les Turks, soumit l'Arménie, la Géorgie, reprit les provinces que châh Thahmasp avoit perdues, et obtint, en 1734 de la Russie, la remise des villes qu'elle tenoit encore, telles que Bâqoù et Derbend. Il avoit échoué à la vérité devant Baghdad, au mois de juillet 1732; et, malgré des prodiges incroyables de valeur dans un combat où il changea deux fois de cheval, il fut défait par Tapal Otsman; mais celui-ci paya chèrement cette victoire; car il fut battu, et périt au mois de novembre suivant.

(1735.) Thahmas-Qouly-Khan, ou Nadir chah suivant d'autres, fut proclamé par les chefs de l'armée assemblés dans la plaine de Maghan sur les bords de l'Araxe, au mois de janvier 1735. Ils dépouillèrent, d'un commun accord, la famille des Ssofys, pour mettre la

couronne de Persesurla tête de Thahmas-Qouly-Khan. Une partie étoit achetée par cet ambitieux; l'autre, séduite par son éloquence mâle, et cependant adroite et insinuante, ne put point lui refuser son suffrage. « Le jeudi 24 de chawwâl 1148 (8 mars 1735) fut le jour du couronnement fixé par les astronomes héritiers de la science de Ptolémée. » Ce conquérant étoit alors dans la 48e année de son âge.

Son premier acte d'autorité suprême eut la religion pour objet. Il vouloit éteindre l'animosité des Chy'ites et des Sunnytes en réunissant les deux sectes; mais le clergé persan contrarioit ce dessein libéral. Les richesses de ce corps le mettoient à même d'engager le peuple dans sa cause. Le souverain, pour prévenir le mal qu'il auroit pu faire, jugea convenable de confisquer tous les biens de ce clergé turbulent. Ayant fait assembler les mollas et les chefs de la religion : « Comment. » leur demanda-t-il, employez-vous vos revenus? »-Ils lui répondirent : « Nous les appliquons à des objets » religieux, tels que le salaire des ministres du culte, » l'entretien des colléges, celui des mosquées, où l'on » adresse incessamment à Dieu de ferventes prières » pour la gloire de nos armes, la santé du monar-» que, la prospérité de l'empire. » - « Cinquante » ans de calamités, leur répliqua-t-il, ont démontré à » la Perse l'inefficacité de vos prières. Ceux qui ont » versé leur sang pour la patrie, sont les instrumens » victorieux desquels Dieu s'est servi pour sauver l'em-» pire; ce sont nos véritables mollas : c'est donc à » payer mes soldats que les biens immenses du clergé » doivent être employés. Quant aux colléges, je m'en

0 2

» charge. » Cette confiscation donna près d'un million de toùmâns ( environ 48 millions de France ).

Son règne fut une suite non interrompue de triomphes, de misères et de cruautés. Partout l'ennemi cédoit à la puissance de ses armes; les séditions étoient étauffées par la victoire, en moins de temps qu'il n'en avoit fally pour les organiser; mais cet état si puissant en apparence, cet empire si fatal à tous ses voisins, étoit épuisé d'hommes et d'argent. Les coffres du monarque regorgeoient, tandis que le peuple, ruiné par les exactions des gouvernemens auxquels il avoit été soumis successivement, manquoit d'argent; et néanmoins l'avarice de Nàdir châh mettoit tout en œuvre pour lui en arracher. Sur la fin du règne de ce tyran, on avoit établi un nouveau genre de perception. « Il me faut telle somme, disoit le monstre; » ce sont tant de têtes à couper ». On en coupoit effectivement autant qu'il avoit dit, et la contribution se trouvoit remplie par la confiscation des biens des proscrits. Ces horreurs se renouveloient fréquemment. Si Nadir traitoit ainsi les peuples soumis à sa domination, les pays conquis souffroient à proportion. On en verra un exemple dans ce que nous allons rapporter touchant la conquête de l'Inde.

Favorisé par les dissensions intestines de la cour de Dehly, où il entretenoit des intelligences secrètes, il porta la guerre dans l'Inde la seconde année de son règne, au mois de mohharrem 1150 (avril 1737), après avoir soumis le Qandahâr, et confié le gouvernement de la Perse à l'aîné de ses fils Rizâ-Qòulymyrzâ. Plus heureux ou plus habile que le héros

macédonien, il franchit ces monts fameux, au - delà desquels les Grecs avoient refusé de suivre leur roi. En peu de temps, il fut maître de l'Hindoustan. Le souverain de ce vaste et riche empire, Mohhammed-châh fut fait prisonnier avec toute sa cour; la ville de Dehly pillée, saccagée, et noyée dans le sang de ses habitans, le 11 de zoùl-hhedjah 1150 (le dimanche 11 mars 1738). Peu de jours après cette horrible tragédie Mohhammed-châh eut la lâcheté, pour recouvrer sa couronne, de donner une de ses filles en mariage à Nassr Allah-myrza, fils de Nådir. Les fêtes nuptiales furent célébrées le 25 mars avec une magnificence incroyable au milieu des ruines fumantes de Dehly, et pour ainsi dire sur les cadavres de cent mille habitans. Peu de jours après, l'empereur reçut, des mains sanglantes du vainqueur, les ornemens de la royauté, le sceau de l'empire et une portion seulement des états qu'il avoit possédés, car il le pria d'accepter, ou du moins Nâdir eut l'air de tenir de la reconnoissance de Mohhammed-châh les provinces situées au -delà de l'Attok ou du Sind, depuis les frontières du Thybet jusqu'à l'embouchure de cette rivière dans l'Océan, ainsi que la province de Tolah. Enfin l'armée persanne, après avoir séjourné 57 jours à Dehly, partit le 27 de Ssefer 1151 (mai 1738), emportant avec elle des richesses incalculables, dont une grande partie disparut, ainsi que les chameaux qui les portoient, dans les précipices du Qandahâr.

Après cette expédition, les plus glorieuses de toutes celles de Nâdir furent la réduction des Afghâns, ensuite la conquête du Khârezm, en 1740. Ses victoi-

res sur les Turks, moins rapides et quelquefois bien chèrement achetées, furent cependant celles dont la Perse eut le plus à se louer, parce qu'elles lui rendirent tout ce que ses ennemis lui avoient successivement enlevé. On dit que Nâdir châh se proposoit de pousser ses conquêtes en Furkie, et de réunir, dans sa main, le sceptre des Othomans et celui de la Perse; c'est dans ces vues qu'il avoit tenté de concilier les Chy'îtes et les Sunnytes, et qu'ilavoit entamé des discussions théologiques très-indissérentes pour un conquérant. Il sit même rédiger pour les Persans une nouvelle profession de foi. Quoi qu'il en soit, la mort le saisit au milieu de ses triomphes et de ses exploits sanguinaires. Dans un accès de colère, il avoit fait crever les yeux à son fils aîné et chéri, Rizâ-Qouly-myrzâ. Il serepentit bientôt de cette action barbare et ses regrets se changèrent en fureur. « Les cruautés qu'il exerça surpassent l'imagination, » dit son historiographe et son admirateur, Myrzâ-Mehdy; « et tous ces actes sanguinaires, loin de satis-» faire la frénésie de Nâdir, le mettoient encore plus » hors de lui-même; il fit mourir plusieurs Indiens, » Musulmans et Arméniens dans la grande place d'Is-» pahan, et, partout où il passoit, il faisoit empiler des . » têtes humaines : on en élevoit d'effroyables pyramides » sur le faîte des mosquées. » Enfin, il avoit ordonné aux Tatars, qui formoient la majeure partie de son armée, de massacrer tous les soldats persans. Cette boucherie étoit sur le point d'avoir lieu, mais le complot transpira. Il n'y avoit que deux partis pour ces braves gens : périr ou donner la mort au tyran. Tout violent qu'étoit ce dernier parti, il prévalut. Trois officiers de

la plus haute distinction se concertèrent la nuit où le carnage devoit commencer: ils entrèrent à minuit dans la tente royale, et « firent, dit Myrza – Mehdy (\*), » une balle de cette tête, que, peu d'instans aupara – » vant, l'univers entier avoit peine à contenir. » Châh Nâdir périt âgé de 60 ans, l'an 1160 de l'hégire (la nuit du 19 au 20 juin 1747 de l'ère vulgaire).

(1747.) A'âdil - châh. La fin tragique de Nadir promettoit un terme aux maux de la Perse; mais elle ne fit que délivrer ce royaume des cruautés inouïes d'un monstre, pour le précipitex dans les horreurs de la guerre civile. Le châh n'avoit point désigné son successeur : à peine la nouvelle de sa mort se fut-elle répandue dans l'armée, que les hordes dont elle étoit composée s'entre-déchirèrent. Aucun des chefs ne tenta de succéder à Nâdir, mais chacun d'eux songea à prendre une part de ses dépouilles; Ahhmed - khân; surtout, après avoir assailli les Afghâns, avec les Afghâns même et les Ouzbeks qu'il commandoit, s'étant

<sup>(\*)</sup> Histoire de Nader Châh, etc., traduite par M. Jones, II° partie, chap. 19. Nous possédons un exemplaire du texte persan de cet important ouvrage, lequel a été donné à la Bibliothèque Impériale par A'skéry-Khân, ambassadeur de Fathh A'ly, châh, ou roi de Perse, auprès de Sa Majesté l'Empereur et Roi. Nous avons pu nous assurer par nous-même, combien est fidèle la traduction française faite par le célèbre et savant sir William Jones. Voyez, sur la catastrophe dont il s'agit, une Notice historique de la Perse, tom. III, pag. 123 de ma Collection de Voyages.

retiré dans le Qandahâr avec une audace et en même temps une habileté qui l'immortalisèrent, s'y fit proclamer châh, et fonda le royaume des Afghâns.

Cependant les Persans envoyèrent la tête de Nâdir à A'ly Qouly son neveu en lui offrant la couronne. Il prit le nom de A'adil, et son avenement, qui eut lieu le 27 de Djomådy 2ª 1160 (25 juin 1747), fut signalé par le meurtre de Nassr-âllah, d'Imân Qouly-myrzâ, fils de Ryza Qouly-myrza, que son père Nadir avoit fait aveugler et relégué à Thehrân, et qui fut tué lui-même peu de temps après ses deux fils aînés. Châh-Rokh le 3e, qui n'avoit que 14 ans, fut seulement enfermé dans le château de Méchehed. Après cela le nouveau monarque alla à Kelât où il s'empara des trésors immenses que Nadir y avoit accumulés. Il eut à réduire les Kourdes de Qaboutchan, et se livra, après cette expédition, à tout son penchant pour la mollesse. Sa vie effeminée, son iusouciance pour les affaires, donna tout le loisir à Ibrahym, son frère, de se faire des amis, d'acheter des soldats, enfin de se mettre en état de lui disputer la possession du trône. Les deux frères en vinrent bientôt aux mains, et la victoire passant alternativement d'un côté à l'autre, dans plusieurs engagemens consécutifs, aucun parti n'obtenoit d'avantage signalé, mais la trahison vint au secours d'Ibrahym. A'âdil perdit sa liberté, le trône, la vue et peu après la vie, en 1161 de l'hégire, il régna 9 mois.

(1747.) Ibrâhym - châh lui succéda incontinent; mais les habitans de Mechehed venoient d'élire Châh-Rokh. Son armée se débanda; il fut pris par le successeur légitime de Nâdir et mis à mort peu de temps

après son avènement au trône. Myrzâ Seyd Mohham-med, petit-fils de Châh Soleïmân et gouverneur du Khorâçân sous le règne de Nâdir, vengea Ibrâhym en crevant les yeux à Châh-Rokh, que Mehdy-myrzâ nomme, le berceau de fleurs des Ssofy, parce qu'il descendoit en effet de cette dynastie par sa mère, fille de Châh-Hhoceïn.

(1747.) Châh-Rokh fut replacé sur le trône, le 8 de chawwâl 1161 (20 septembre 1747), et son inauguration eut lieu dans le Khorâçân, malgré la loi d'état qui l'en excluoit, parce qu'il étoit privé de la vue. Les commencemens de ce règne furent troublés par la révolte de Moùmin-khân, noble persan qui se fit reconnoître pour souverain par l'armée de Nassr-âllah, fils de Châh-Rokh; mais peu après les mêmes troupes le massacrèrent. De pareilles tentatives se répétoient journellement, et attiroient le même sort à leurs auteurs. A'ly Merdân-khân, officier d'un grand mérite, d'une naissance distinguée, et que Nâdir avoit formé, étoit parmi eux tous le plus digne du trône. Il périt sur les murs de Tibs, fort qu'il défendoit contre les Afghâns.

Le même Ahhmed-châh dont nous avons déjà parlé, jugeant que la situation lamentable de la Perse lui offroit une occasion favorable d'y porter ses armes et d'agrandir par des conquêtes le nouvel état à la tête duquel il s'étoit mis, entra subitement dans le domaine de Châh-Rokh, vint l'assièger dans Mechehed avec 50,000 hommes. La place résista huit mois et fut prise par trahison. Châh-Rokh après une suite de revers et de succès vint à bout de la reprendre par l'habileté de

le reste de la garnison dans ses troupes. Ce traitement ne délivra pas le nouveau monarque de la crainte des compétiteurs, et les cruautés qu'il exerçoit envers ceux qui lui donnoient quelqu'inquiétude, n'épouvantèrent pas un officier dont il sera souvent parlé dans la suite de cette histoire. L'eunuque Aghâ Mohhammed-khân, avoit fui de Chyrâz pour se retirer à Ispahan le jour même de la mort de Kérym, et donnoit de grandes inquiétudes à Zékyr.

Celui – ci avoit près de lui un parent de Kérym nommé A'ly-Mourâd-khân qui détestoit le barbare usurpateur, et profita, pour essayer de le renverser, du crédit dont il jouissoit à la cour. Zékyr le chargea de marcher contre Ispahân et de réduire Aghâ Mohhammed. L'occasion étoit trop belle pour la laisser échapper; feignant de vouloir rendre le trône à Aboùl Fathh, A'ly-Mourâd, corrompit facilement les troupes qu'on lui avoit confiées, et ne tarda pas à lever l'étendard de la rebellion dans la ville que Aghâ Mohhammed avoit abandonnée pour se retirer dans le Mâzendérân. Zékyr s'avança rapidement pour combattre son perfide et ambitieux lieutenant, mais la mort l'en empêcha.

Il étoit arrivé à Yezdekhâst et y avoit signalé sa présence par les cruautés inouïes qui chez lui dégénéroient en habitude. Sa frénésie s'étoit portée jusqu'à faire commencer la démolition de la place; mais 70 de ses gardes se concertèrent et le massacrèrent dans sa tente pendant la nuit. Son corps fut mis en pièces par les autres soldats qui dispersèrent ses membres dans le camp. Ainsi périt un des plus exécrables tyrans qui aient désolé la Perse, suivant M. Franklin; mais M. Scott-Waring, d'après des témoignages historiques, croit qu'onne peut lui reprocher qu'une excessive ambition, des mesures énergiques et vigoureuses, qui ne préservèrent pas la Perse de l'horrible anarchie dans laquelle ce royaume se trouva plongé après le long et paisible règne du bon Kérym-khân.

Aboùl-Fathh fut aussitôt proclamé d'une voix unanime. A'ly Mourâd lui envoya présenter l'assurance de sa soumission et conserva son gouvernement; le nouveau monarque ne jouit pas long-temps de sa fortune. Ssâdiq, frère de Kérym et qui avoit été, sous le règne de ce prince, beyglerbeyg de Fârs et gouverneur de Bassrah, s'avança sur Chyrâz avec une petite armée qui lui étoit dévouée. Il entra dans la ville comme ami; mais à peine y eut-il mis le pied qu'il se saisit de son neveu, le fit aveugler, l'enferma et se mit sa couronne sur la tête.

(1779.) Ssådiq-khân. Cet acte de cruauté ôta à A'ly Mourâd le besoin de voiler son ambition, il avoit des droits aussi bien établis que ceux de Ssådiq et ne prit point de ménagement pour les faire valoir. Il marcha sur Chyrâz avec douze mille hommes et y entra par trahison, après un siége de 8 mois, en 1780.

Si quelque chose doit surprendre, c'est que le vainqueur donna des ordres précis pour qu'on respectât le droit, la vie, les propriétés des habitans, et qu'il fut ponctuellement obéi. Il restoit encore à prendre la citadelle où Ssâdiq s'étoit retiré avec ses trois fils et sa famille, elle fut emportée en 3 jours, en 1781. L'usurpateur fut d'abord étoitement enfermé, puis aveuglé, puis mis à mort, digne châtiment de son forfait. Les seules victimes qu'on doive plaindre, sont trois de ses enfans qui partagèrent, sa destinée. Il y en avoit un 4°, que son éloignement sauva. On l'appeloit Dja'fâr-khân, il étoit gouverneur de Béyboùn et de Chester, Il se soumit à Mourâd, mais il devoit bientôt jouer un grand rôle sur la scène des révolutions de Perse.

(1781). A'ly Mourâd, Châh fit son entrée dans Chyraz six jours après la prise de cette ville, et fut proclamé chef du Farsistan, qu'il abandonna bientôt à son fils pour se rendre lui-même à Ispahân. Ce même fils fut envoyé à Thehrân avec une petite armée pour combattre Agha Mohhammed. On croyoit qu'enfin l'empire alloit trouver quelque repos dans un gouvernement uniforme, mais il s'éleva encore un ambitieux qui frustra les Persans de leur espérance et les replongea dans les horreurs de la guerre civile. Cet ambitieux étoit Aghà Mohhammed ennuque de la tribu des Quatchârs et gouverneur du Guylan et du Mazendéran, dont il s'étoit rendu maître à la faveur des discussions sanglantes élevées entre Ssâdiget A'ly Mourâd. Il avoit fait reconnoître son autorité, presqu'en même temps que Al'y-Mourâd prenoit le titre de Roi à Chyrâz. Il défit les troupes envoyées contre lui, s'empara de Sary une des principales villes du Mâzendérân, il y fixa son séjour en 1782, et n'oublia rien de ce qui pouvoit contribuer à la rendre sûre et agréable. Il ordonna la construction d'une citadelle, d'un palais et de plusieurs bains. Le palais fut terminé l'année suivante. Les succès d'Agha Mohhammed provoquèrent l'ambition du gouverneur de Khems, grande ville située à cent milles de

Thehrân. Dja'far Khân, enhardi encore par le triste état du Roi qui étoit menacé d'hydropisie, vouloit marcher sur Ispahân. A'ly Mourâd châh voulut, malgré sa mauvaise santé, et malgré la rigueur de la saison, aller à la rencontre du rebelle. Les routes étoient couvertes de neiges. Il se fit porter dans une de ces litières nommées takht-révân (trône ou siége portatif), et mourut à Mourchah Koùréh à trente milles d'Ispahân en 1784. Son règne fut d'environ quatre ans. Il s'étoit rendu indépendant deux ans avant de monter sur le trône. Il fut maître absolu et despotique de l'I'râq, du Fârsistân, et du Guermsyr, et sut contenir et réprimer les ambitieux qui entreprirent de le renverser, ou au moins voulurent l'inquiéter.

(1784). Dja'far-Khân et Aghâ Mohhammed. Après la mort d'A'ly Mourâd, le gouverneur d'Ispahân nommé Båger-khån, jouit pendant quelques instans des honneurs de la royauté, mais il s'enfuit à l'approche de Dja'far-khân qui le fit prisonnier. Celui-ci fut reconnu pour souverain par les principaux personnages du Fârsistân et de l'I'raq; mais l'approche d'Aghâ Mohhammed le détermina à se retirer à Chyraz dont les habitans lui étoient particulièrement attachés. A peine arrivé à Ispahân, Agha Mohhammed fut obligé de retourner dans le Mâzendérân pour y apaiser une grande insurrection. Dja'far profita de cette circonstance pour s'emparer encore d'Ispahân, laissant Chyraz aux soins de Louthf-A'ly son fils aîné. Mais il se vit obligé de retourner lui-même dans cette dernière ville au printemps de 1787, après avoir été défait plusieurs fois par Aghâ Mohhammed. Ainsi la Perse se trouva partagée entre deux compétiteurs égaux en puissance; et qui, dans la crainte de tout perdre, ne cherchèrent point à tout posséder. Aghâ Mohammed conserva le Guylân, le Mâzendérân, Ispahân, Hhamadân, Tauryz et les dépendances. Dja'far régna dans Chyrâz, fut maître de Béyboùn et de Chester. Yezd et le Kermân lui payèrent tribut; mais il eut à calmer des séditions et à combattre des compétiteurs en sousordre, pour sa portion d'empire: il parvint heureusement à les réduire.

Le plus redoutable de tous se compétiteurs, étoit certainement Aghâ Mohhammed. Le nom seul de cet eunuque répandoit la terreur parmi les troupes de Dja'far, qui fuyoit à l'approche de ce rival redoutable, et parvenoit ainsi à se soustraire à ses poursuites; mais il ne put échapper au poison et au fer de deux conspirateurs qui le firent périr à Chyrâz, le 14 mai 1797,

Un de ces deux conspirateurs nommé Séïd Mourâdkhân fut proclamé roi, et on écrivit des lettres en son nom aux différens petits gouverneurs, dépendans de Chyrâz; mais il fut bientôt obligé de prendre la fuite, et ne reparut plus sur la scène politique.

(1797.) Louthf-A'ly-khân fut assez heureux pour se sauver à Aboùchehr, sur le golfe Persique. Le Cheykh Nâsser l'accueillit, lui promit des secours. En trois mois il mit à sa disposition des forces capables d'entreprendre le siège de Chyrâz. Aussitôt Louthf-A'ly s'avança contre cette ville. Seyd Mourâd-khân vouloit l'arrêter dans sa marche, mais la trahison de quelquesuns des principaux seigneurs de son parti l'en empêcha. Son frère fut livré, mis à mort, et il n'eut lui-même

lui-même que le temps de prendre la fuite pour échapper à un sort pareil. Louthf-A'ly arriva devant Chyraz, sans avoir rencontré d'obstacles. Le peuple le reçut avec des cris de joie, et lui livra ses ennemis. Cependant Agha Mohhammed s'avançoit à marches forcées. Louthf-A'ly, après avoir mis Chyraz en état de défense, courut à sa rencontre, mais il fut défait complétement. Agha Mohhammed, au lieu de le poursuivre, vint droit à Chyraz. Sa tentative contre cette ville ne lui réussit point : il l'assiégea pendant trois mois, et fut obligé de reprendre la route de Thehran. Après avoir fait un assez long séjour dans cette nouvelle capitale de ses états, il se rendit, en 1790, dans l'Azerbandjan.

Louthf-A'ly avoit employé se temps à recruter une nouvelle armée. A peine vit-il son compétiteur éloigné, qu'il résolut d'attaquer Kerman. En effet, il réunit tous ses efforts pour s'en rendre maître, et il y seroit parvenu sans l'impéritie de ses ingénieurs. L'hiver, dont la rigueur fut extrême, acheva de jeter le découragement parmi ses soldats, dont une partie mourut de misère, l'autre déserta. Il eut beaucoup de peine à ramener les débris de son armée à Chyraz, où il arriva sur la fin de l'année, 1790.

Ce nouveau revers n'abattit point son courage à l'épreuve de tous les coups de la fortune. Il répara ses pertes, et marcha nontre Bâbâ-khân, neveu d'Aghâ Mphhammed, et aujourd'hui roi de Perse, sous le nom de Fathh A'ly-châb. Celui-ci commandoit en l'absence de son oncle. Les deux armées étoient à peu de distance l'une de l'autre, lorsqu'au milieu d'une nuit

Tome X.

obscure, plusieurs corps de celle de Louthf-Al'y firent feu sur son quartier et le pillèrent, par la trahison de Hhâdjy Ibrâhym et de ses deux frères. Le monarque, hors d'état par cette défection de rien entreprendre contre son ennemi, se retira vers Chyrâz avec le peu de troupes qui lui étoit resté fidèle. Mais le gouverneur de la citadelle trempoit dans la conspiration.

Nombre de gens échappés de Chyraz vénoient grossir journellement la petite armée de Louthf-A'ly-khân. Son compétiteur sentit alors la nécessité de l'écraser avant qu'il eût réparé toutes ses portes, et Hhâdiy Ibrâhym s'avança contre lui avec le cheykh Nâsser. Louthf-A'ly leur épargna la moitié du chemin, tomba sur eux avant qu'ils eussent été joints par toutes leurs forces, les miten déroute et poursuivit les fuyards. Il prit Kâzroùn et plusieurs surres places voisines de Chyras.

Louthf - A'ly profita de ces avantages multiplies pour faire une tentative sur Chyraz et vint asseoir son camp devant cette place. Hhadjy Ibrahym sortit de la citadelle avec un renfort qu'il avoit reçu d'Agha Mohhammed, et sa garnison. D'abord îl eut l'avantage; l'armée de Louthf - A'ly se débanda, et les vainqueurs au lieu de la poursuivre se mirent à piller le camp; mais Louthf-A'ly, qui avoit tenu ferme avée un petit corps de troupes, tombe à son tour sur les pillards, en tue une portie, dispusse le reste, rallie son arimée et remporte une victoire éclatante. Hhadjy Ibrahym reconnut l'impuissance où il étoit de résister de vive force, à la fortune de son antagoniste. Il se mit à faire enlever par ses partis tous les renforts qui lui arrivoient. Cet expédient contraignit Louthf-A'ly de lever le

siège de Chyraz. Il se retira sur Zergoun, place qu'il auroit prise par intelligence, s'il n'eut été trahi per son secrétaire. Il apprit en même temps qu'Agha Mohhammed s'avançoit, il se retira lorsqu'il le sut à peu de distance, et voulut le surprendre au milieu de la nuit. D'abord les troupes d'Agha Mokhammed firent une vive résistance. Tout autre que Louthf-A'ly ent battu en retraite; mais lui « fondant sur l'ennemi, comme » un loup affamé se jette au milieu d'un troupeau sans » défense, porté la destruction partout où il passe. » H. rend le courage aux siens par son exemple; force le camp, met l'ennemi en déroute, et le soursuit après on avoir fait un carnage affreux. Cette victoire sembloit décider la lutte; mais la fortune d'Agha Mohhammed l'emporta sur le coursge, la force et l'habileté du vainqueut. Celui-ci croyant son rival au nombre des fuyards fait cesser le carnage et attend le jour ; mais à peine l'aurore commençoit-elle à paroître qu'en apprit qu'Agha Mohhammed étoit encore dans son camp. Aussitôt les troupes de Louthf-A'ly saisies d'une terreur panique, l'abandonnent et prennent la fuite. Il se dirigea en toute hâte vers Kerman, dont le gouverneur, instruit de son infortune, refusa de lui ouvrir les portes. Ainsi il se vit tout vainqueur qu'il étoit, obligé de fuir dans le Khoraçan.

Agha Mohhammed, après ce comp de fortune insttendu, se rendit à Chyraz; punit les habitans de lui avoir résisté autrefois, fit raser les murs, démolir les fostifications de la ville. Le tembeau de Kérym khan fut brisé, et on livra les restes de ce prince aux insultes d'un peuple qu'il avoit comblé de bienfaits. M. Scott-Waring a reconnu la pierre sépulcrale de ce tombeau dans un jardin de Chyraz.

Louthf-A'ly avoit trouvé un asile près de Myr Hhaçan khân. A peine fut-il informé de ces événemens ultérieurs, qu'il résolut de tenter encore une fois la fortune avec moins de deux mille hommes. Yezd tomba d'abord en son pouvoir, et le butin qu'il y fit le mit en état d'augmenter ses forces. Abregoun est enlevé par surprise; il prend d'assaut le fort de Tauryz, échoue devant Dârâb, et plusieurs autres villes, et veut surprendre le camp de l'ennemi. Son dessein transpire et il est forcé d'en venir aux mains. Déjà la victoire s'étoit presque décidée en sa faveur, lorsqu'un gros de Kourdes charge ses troupes et les met en déroute.

Louthf-A'ly songea après cette défaite à aller implorer le secours du souverain de Qandahâr et de Kâboul. Il étoit en marche, lorsque des lettres de deux de ses partisans lui arrivèrent, l'invitant à se mettre à la tête d'un nouveau corps de troupes qu'ils venoient de lever. Louthf-A'ly ne balance point; il rebrousse chemin, les joint, marche incontinent avec eux contre Kermân qu'il emporte d'assaut.

Aghâ Mohhammed informé de ces nouveaux succès résolut d'aller à la rencontre de Louthf - A'ly. Un corps qu'il envoya en avant fut défait sous les murs de Kermân; mais enfin le siège de la place fut formé. Il duroit depuis quatre mois, lorsque trois mille enmenis introduits dans la forteresse par des soldats de la garnison, en furent chassés aussitôt par Louthf-A'ly; mais douze cents autres ayant été reçus quelque temps après par le gouverneur, Louthf-A'ly, que la

désertion des siens mettoit dans l'impossibilité de défendre la place plus long-temps, s'empara d'une porte, d'où, après des prodiges de valeur, il partit, suivi de trois personnes seulement, et se retira à Qom. Le gouverneur de cette ville avoit un frère prisonnier entre les mains d'Agha Mohhammed; voulant le racheter par une trahison, il songea au moyen de se saisir de Louthf-A'ly. Il s'avança avec une troupe de gens armés. Louthf-A'ly crut lui échapper par la vitesse de son cheval, mais un coup de feu le démonta. Alors il attendit ses ennemis de pied ferme, et les combattit jusqu'à ce qu'affoibli par deux blessures, il fut contraint de céder au nombre. Agha Mohhammed entre les mains de qui il fut livré, le fit mettre à mort. Ses restes ont été déposés à Thehrân dans le tombeau d'un fils d'îmâm. Cet événement qui eut lieu en 1794, détruisit toutes les espérances de la famille des Zends, qui devoit son élévation et sa célébrité au généreux Kérym-khân. Celle des Qâtchâr prévalut et est maintenant affermie sur le trône de Perse, de manière à ne pas craindre les mécontens, ni les partisans de ses anciens antagonistes.

(1794) La mort de Louthf-A'ly khân, laissa Aghâ Mohhammed khân maître absolu et même paisible de toute la Perse. Quoiqu'investi de l'autorité suprême, cet eunuque ne voulut jamais prendre le titre de châh, roi; nous ignorons le véritable motif de cette modestie. Nous serions tenté de ne l'attribuer qu'au sentiment pénible que lui inspiroit l'état auquel on l'avoit réduit, si nous n'avions déjà cité l'exemple de Kérym-khân. Une guerre opiniâtre et dangereuse

avec la Russie, empêcha ce prince de goûter les douceurs de la paix rétablie dans l'intérieur de ses états.
Il étoit sur le point de réaliser un expédition qu'il
méditoit depuis long-temps contre l'empire Othoman,
ce qui causoit les plus vives alarmes au dyvân de
Constantinople, quand il fut assassiné en 1797 par un
de ses esclaves. Il put encore, avant de rendre le dernier
soupir, transmettre l'autorité suprême à Bâbâ-khân
son neveu, nommé aujourd'hui Fathh A'ly-châh, et
désigner même le troisième fils de celui-ci, A'bbâs
Myrzâ pour succéder à son père.

(1797) Fathh A'ly-châh, âgé maintenant (en 1610) d'environ 42 ans, résidoit à Chyraz dont il étoit gouverneur, quand il apprit la mort de son oncle. Il ne perdit pas un seul instant pour se rendre à Thehran. et fut assez heureux pour s'emparer de cette ville qui renfermoit, non-seulement les trésors, mais encore les principales familles de l'empire, de manière qu'il eut à la fois tous les moyens de se concilier le dévouement des soldats, et la fidélité des officiers et du gouverneur. Il lui fut donc très-facile de s'établir sur un trône pour lequel il ne se présenta qu'un seul compétitenr redoutable. Ce compétiteur, nommé Ssadeqkhân, avoit, immédiatement après la mort d'Aghâ Mohhammed-khân, levé une armée très-nombreuse, dans l'espoir de s'assurer des trésors de l'empire qui étoient immenses. Enfin, il avoit pris les ornemens royaux; mais sa défaite signala l'arrivée de Bâbâ-khân, et son avènement au trône. Celui-si crut devoir changer aussitôt ce nom en celui de Fathh A'ly et n'hésita pas à y ajouter le titre suprême de châk, qu'aucun des souverains éphémères de la Perse n'avoit osé s'arroger depuis l'extinction de la famille de Nâdir.

Les quatre ou cinq premières années du règne de Fathh-A'ly furent assez paisibles; mais les envahissemens successifs de la Russie le long des bords de la mer Caspienne et dans les provinces limitrophes, proyoquèrent une rupture entre les deux états. Non content d'avoir obtenu du dernier prince Héraclius la cession de la Géorgie, l'empereur de Russie envoyoit souvent des vaisseaux à l'embouchure du Phase, et s'occupoit d'établir dans différens cantons voisins, des forts et des postes militaires capables de favoriser ses vues ultérieures sur des provinces de la Perse qui étoient a sa convenance. Les explications demandées au cabinet de Saint-Pétersbourg n'avant point paru satisfaisantes au dyvâu de Thehrân, les hostilités commencèrent. La campagne de 1803 ne fut pas avantageuse aux troupes persanes, qui n'out aucune discipline, leurs chess étant absolument étrangers à la tactique européenne. Leur souverain ne tarda pas à s'apercevoir de son inégalité dans cette lutte, et il n'ouvrit qu'à regret la campagne de 1804 : il prévoyoit que cette campagne lui seroit encore plus désavantageuse que la précédeute, et ne se flattoit pas, s'il n'étoit secouru par une puissance d'Europe, de reconquérir les places enlevées par l'ennemi. Peu de temps après son avènement au trône, il avoit vu arriver à Thehrân un envoyé de la compagnie anglaise parti de Bombay, le 4 janvier 1799. Le nom du capitaine J. Malcolm, et celui des personnes de sa suite sont encore cités par les Persans avec les éloges hyperboliques du style oriental, à cause des sommes énormes que ceux-la répandirent le long de la route depuis Aboù-chehr jusqu'à Thehrân; mais leurs propositions ridicules et même injurieuses furent rejetées avec indignation par le châh et par ses ministres. Cette ambassade, comme nous venons de le remarquer, laissa parmi le peuple, et probablement aussi parmi les grands, un vif souvenir de la libéralité et de l'opulence britannique; le dyvân persuada au souverain qu'il ne devoit pas se laisser surpasser en magnificence et en générosité par une association de marchands. Il fut donc résolu qu'on rendroit la visite. Mais comme cet acte de politesse ne devoit rien coûter au trésor impérial, on décora du titre d'ambassadeur du CHAH de l'Iyran, un riche marchand d'Ispahân et de Chyraz. Hhâdjy Khalyl reçut et ne put refuser, sous peine de perdre sa forrune et la vie, ce pénible et dispendieux honneur ; il lui fut enjoint de se montrer, à ses frais, aussi généreux que l'avoit été le capitaine Malcolm.

Cet ambassadeur s'embarqua au port d'Aboùchehr en 1802, et aborda à Bombay, qui devoit être le terme de sa mission et de sa vie. L'agent de la Compagnie anglaise dans cette ville lui fit donner une garde d'honneur, composée de cipayes, qui sont presque tous des hommes d'une belle taille et d'une figure plus belle encore. Fidèles observateurs de leur religion, ils sont pénétrés d'une profonde et juste horreur pour un crime passé en usage parmi plusieurs nations orientales. Indigné des provocations que lui adressoit un des principaux personnages de l'ambassade, un cipaye le poignarda, et il s'engagea, entre les Persans et leurs propres gardes, un combat dans lequel l'ambassadeur perdit la vie, le 15 juillet 1802. Le conseil suprême de Calcutta, alarmé d'un événement aussi tragique, chargea M. Manesti son résident à Bassrah, où il fait un immense commerce de chevaux arabes, de se rendre à la cour de Thehran, et d'y exposer le fait dans les plus grands détails; il devoit aussi revenir adroitement sur les propositions déjà faites inutilement par M. Malcolm. Chargéd'immenses présens, M. Manestialla trouver la cour qui s'établit pendant les chaleurs de l'été dans un camp près de Sulthanyèh, c'étoit au mois de juillet 1805. Le neveu de l'ambassadeur persan poignardé à Bombay, reçut bientôt ordre d'aller recueillir la fortune de son oncle, et d'ouvrir de nouvelles négociations avec la Compagnie. Mohhammed Naby-khân, c'étoit le nom du nouvel ambassadeur persan, accompagna M. Manesti jusqu'à Bassrah, où il s'embarqua sur un vaisseau de la Compagnie anglaise qui surgit d'abord à Masqat, et se rendit à Bombay, le 18 octobre 1805 au moment même où le lord Wellesley cédoit le gouvernement général des Indes au lord Cornwallis, qui mourut cinquante - deux jours après son installation. Après avoir séjourné cinq mois à Bombay, il se rendit à Calcutta, où le gouverneur général provisoire lui donna audience publique, le 20 avril 1806. Toutes ces négociations n'offroient aucun résultat satisfaisant pour la Perse, et n'arrêtoient pas les progrès chaque jour plus inquiétans de la Russie: Pénétré d'admiration pour nos armées, dont une foible partie des exploits, tant en Egypte et en Syrie qu'en Allemagne, étoit venue frapper ses oreilles, le Châh résolut de réclamer l'appui du gouvernement français. Ses ouvertures transmises dès 1804 à notre ambassadeur à Constantinople, provoquèrent l'envoi successif de MM. Romieu et Jaubert: on connoît la triste fin du premier qui périt à Thehrân au mois d'octobre 1805.

M. Jaubert, arrivé à Constantinople au mois d'avril de la même année, en partit le 28 mai pour se rendre à Thehran; arrêté sur le territoire persan même par les agens de Mahhmoùd, pâcha de Baïazyd, il fut reconduit dans cette dernière ville, et enfermé pendant plus de huit mois dans une citerne sèche. Il est peu de nos lecteurs qui ne se rappelle la simple et touchante rerelation de cette horrible captivité, pendant laquelle le jeune et estimable diplomate conserva toute la dignité convenable à son honorable mission, et montra un courage inébranlable. La victoire d'Austerlitz, qui répandit la terreur parmi les ennemis de la France, et la mort du pâcha de Baïazyd, terminèrent la captivité de M. Jaubert, qui arriva à Thehran au mois de mai 1806: au moment où un ambassadeur persan partoit pour se rendre auprès de l'Empereur qu'il joignit à Tilsit. C'est à M. Jaubert qu'il appartient de raconter les événemens qui précédèrent et suivirent son arrivée à Thehrân, et les circonstances de son séjour à la cour de Perse; ce ne sera pas un des articles les moins intéressans, ni les moins instructifs de la relation de ses longs et pénibles voyages, qu'il prépare, et qui est généralement attendue avec impatience.

Fathh A'ly est originaire de la tribu nomade des Qâtchâr, connus depuis long-temps par leur valeur guerrière, et qui campent ordinairement dans les environs de Thehrân. Malgré son origine agreste, il aime passionnément les arts, et cultive lui-même la poésie avec succès. Un recueil intitulé Zéynât âl-Madâihh (Ornemens des éloges), renserme ses poésies et celles du prince des poëtes de sa cour, qui est une espèce de poëte laureat, nommé Fathh A'ly - khân. Ajoutons à sa gloire que, loin d'être jaloux de ses rivaux dans la carrière poétique, il leur accorde une protection toute particulière. Le gouverneur de Kâchân ne doit ce poste important qu'à son talent poétique. A l'époque de son installation, il envoya à son souverain un très-beau poème en langue persane, et ce présent fut mieux accueilli qu'une somme d'argent très-considérable offerte dans une pareille circonstance par un autre gouverneur.

L'éloignement des Musulmans pour l'art de la peinture, et les défenses du Qoran qui proscrit toute espèce de représentation humaine, ne l'ont pas empêché de créer à sa cour la charge de premier peintre, et l'on peut se former une idée du talent de cet artiste par le portrait de son souverain, qui le donna lui-même à M. Jaubert. Ce tableau, qui a été exposé pendant trois mois dans une des salles du Musée Napoléon, est, comme toutes les peintures persanes, entièrement dépourvu de perspective; mais les couleurs en sont brillantes, et les détails d'un fini très-précieux.

Fathh A'ly châh, n'épargue enfin aueun soin pour rendre à ses sujets ce caractère doux, aimable et spirituel qu'un siècle de révolutions n'a pu entièrement dénaturer. Il a lui-même des manières très-nobles,

un ton affable, et toutes les qualités extérieures des princes persans, contemporains de Chardin. Il l'emporte pour la beauté du physique sur la plupart de ses sujets, la longueur prodigieuse de sa barbe leur paroît une preuve évidente de la faveur divine, et forme à la fois l'objet de leur admiration et de leurs entretiens. Le peu d'importance des guerres qu'il a eues jusqu'à présent à soutenir, ne lui a pas fourni encore l'occasion de montrer jusqu'à quel point il possède une qualité bien précieuse aux yeux des Persans, la valeur, car c'est parmi eux un axiome généralement reçu que « celui-là n'est pas digne de la couronne, qui » n'a pas éprouvé le tranchant de l'épée, ou au moins » qui ne s'y est pas exposé. » Il fait, à la vérité, tous les ans des excursions dans le Khoraçan, mais bien moins pour réduire cette province, dont il ne possède qu'une partie, et qui se montre constamment rebelle envers lui, comme elle l'a souvent été envers la plupart de ses prédécesseurs, que dans l'intention d'accoutumer ses soldats aux manœuvres et aux fatigues de la guerre. Il a créé une décoration nommée l'Ordre du Soleil, sans doute; parce que depuis très-long-temps un soleil levant derrière un lion, constitue les armes ou l'emblème de la Perse. Cette décoration ne se donne qu'aux étrangers. Il en est de même de l'Ordre du Croissant fondé par le sulthan Sélym III, en faveur des chrétiens de distinction qu'il affectionnoit.

La cour de Thehrân offre un luxe et une magnificence dignes d'un puissant monarque et d'un empire vaste et florissant. Lorsque l'empereur accorde une audience publique, ses nombreux enfans se rangent sur une seule ligne, à partir du trône; ses ministres et les grands se tiennent debout derrière lui. Dans la salle et aux environs sont dispersés plus de deux mille gholâm châhy, espèces de pages enrôlés dès leur tendre enfance, et qui ne connoissent d'autre père que le monarque (voyez tom. II, pag. 198). La permission de s'asseoir à ces audiences n'est accordée qu'aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères, et, je crois, au Cheikh âl-islâm, ou chef de la religion. Le monarque se revêt quelquefois de tous ses ornemens et de ses joyaux, et s'il se trouve exposé aux rayons du soleil, on ne peut alors arrêter les yeux sur sa personne : on assure que c'est de tous les potentats du monde celui qui possède les plus beaux diamans. En effet, toutes les pierreries de quelque prix, existantes dans ses états, ont été, par différentes circonstances, rassemblées dans ses écrins, et une grande partie de ces diamans provient du trésor impérial et du sac de Dehly. On a vu précédemment que Nâdir-châh transporta de l'Inde en Perse toutes les pierres précieuses accumulées depuis plusieurs siècles par les monarques de l'Inde et par leurs nabab ou gouverneurs. Quoique plusieurs des chameaux chargés de ces riches dépouilles aient été abîmés dans les précipices du Qandahâr, on conserva encore une assez grande quantité de diamans et de pierres précieuses, pour établir une tente et un trône qui furent brisés et partagés entre les successeurs de Nâdir; toutes leurs propriétés sont tombées au ponvoir de Fathh A'lychâh. Parmi ces innombrables pierreries, il est deux diamans remarquables par leur grosseur, et placés au milieu de la riche plaque qui couvre son avant-bras : l'un est un brillant nommé déryai-nour, océan de lumière; et l'autre une rose appelée Koùhi-noùr, montagne de lumière. Fathh A'ly-châh ne paroît pas avoir jusqu'ici adopté la précaution atroce que prenoient les Ssofys, de crever les yeux aux princes que leur naissance plaçoit assez près du trône pour inspirer des inquiétudes au monarque régnant. Un de ses frères, nommé Hhocein Qouly - khân, a pris deux fois les armes, et se trouve suffisamment en sûreté dans un édifice sacré qui lui sert d'asile. Il y est gardé avec tant de vigilance, qu'il lui seroit difficile de s'évader; et la modération du roi, dans cette circonstance, protive bien plus son respect pour les volontés de sa mère, que celui qu'il porte au lieu que le coupable a choisi pour retraité.

Myr A'ly - khân son fils aîné, est un prince audacieux, entreprenant, estimé et chéri des soldats; mais il a manifesté des sa tendre enfance un caractère intraitable et sanguluaire. Aghà Mohhammed, son grand-oncle, et l'auteur de l'élévation de sa famille, avoit pour lui beaucoup d'amitié, et le traitoit avec une tendresse particulière. Un jour il lui demanda ce qu'il feroit s'il étoit roi : « Je te ferois périr, » répondit sans hésiter le jeune A'ly-khân; il avoit alors cinq ou six ans. Cette réponse mit Aghà Mohhammed dans une si violente colèré, qu'il ordonna d'étrangler ce jeune monstre, et l'arrêt eût été exécuté, si la mère de Fathh A'ly - châh, qui étoit présente, n'eût apaisé le prince justement irrité, et obtenu la grâce du coupable; ces dispositions, autant que

l'illégitimité de sa naissance (il est fils d'une esclave). ont sans doute déterminé son oncle à l'écarter du trône: et celui-ci, loin de dissimuler son mécontentement, annonce hautement que cette décision n'est pas à l'épreuve de son sabre, ou qu'il périra de celui de son srère. On peut, dès à présent, prévoir quelles scènes affreuses se renouvelleront à la mort du monarque régnant, malgré les sages dispositions d'Agha Mohhammed en faveur d'A'bbas Myrza, né d'une mère qaschâr, c'est-à-dire, de la tribu d'où la famille royale est originaire. Ce Châh-zādeh (fils de roi), comme le qualifient les Persans, joue déjà un rôle assez important dans l'état; il est gouverneur de Tauryz, où il exerce une espèce d'autorité suprême, a une cour considérable, et jouit des honneurs qu'on rend aux souverains. Il est d'une taille médiocre, sa figure, quoique pâle, a beaucoup de majesté et de douceur; deux sourcils bruns et très-épais se joignent au-dessus de ses deux grands yeux noirs; sa démarche est fière et son air vraiment martial : il aime passionement les exercices militaires. Sa profonde aversion pour les Russes perce à chaque instant dans sa conversation, et se manifeste dans ses traits toutes les fois qu'il parle de ces importuns et dangereux voisins : il a donné de nombreux témoignages de son amitié pour les Français, et de l'enthousiasme que lui inspirent les hauts faits d'armes de son oncle; c'est ainsi qu'il appelle l'empereur Napoléon.

## ÉTAT ACTUEL DE LA PERSE.

D'après les renseignemens les plus récens (1), les provinces qui composent le royaume de Perse, gouverné par Fathh A'ly châh, sont: l'Azérbaïdjan, le Guylân, le Mâzendérân, le Kourdistân persique, l'I'râq a'djem ou persique, les trois quarts du Khoraçân, le Khoùzistân, le Fârsistân, le Dechtistân, et le Kermân.

Les Ouzbeks possèdent le territoire de Merve en Khorâçâu; celui d'Hérât appartient au souverain de Qandahâr, du Kâboul et du Kachemyr, à qui la cour de Thebrân n'accorde que le titre de Vâly (2).

Les habitans modernes de la Perse sont, partie authoctones et à demeure fixe, et partie nomades et errans.

Les premiers se nomment thât ou tâdjyk, et sont regardés comme des serfs par les tribus errantes et indépendantes.

Ges thật ou tâdjyk, établis principalement dans les villes et dans les villages, sont issus d'Arabes, d'anciens Guèbres, de Juifs, de Chrétiens qui ont été contraints d'embrasser l'islamisme. Ils se livrent aux sciences, aux arts, à l'agriculture; ceux qui se distinguent par leurs connoissances et leur talent pour l'intrigue, sont

appelés

<sup>(1)</sup> Une grande partie de ces renseignemens a été recueillie par M. Joannin, chevalier de l'Ordre du Soleil. Cet habile et savant agent diplomatique a résidé long-temps à Tauryz, auprès du prince A'bbas Myrza, dont il s'étoit concilié la confiance et l'amitié.

<sup>(2)</sup> Voyez sur ce mot ma note, tom. II, pag. 112.

appelés aux emplois civils du gouvernement et aux fonctions ecclésiastiques.

L'islamisme est partagé, presque depuis son établissement, en deux sectes ou communions. Les partisans d'une de ces sectes se nomment sunny, ou sunnyyéh, les autres chy'iah (\*). Ils se haïssent et se maudissent avec un acharnement commun aux fanatiques de tous les pays. La grande majorité des Musulmans Persans est chy'ite; les plus exaltés d'entr'eux forment une autre secte nommée A'ly-ûllah, ou A'ly âllahy, qui regardent A'ly comme l'égal de Dieu (âllah), et habitent principalement au nord du Qandahâr et du Kâboul, près des sources du Djyhhoùn (l'Oxus) et de celles du Sind (l'Indus) et dans le voisinage de Kachân. On évalue leur nombre à 2 ou 300,000 ames. On trouve quelques sunnys dans le Kourdistân et sur les frontières occidentales.

Les chrétiens établis dans ce royaume sont pour la plupart des Arméniens schismatiques, qui se montent au plus à 70,000 ames. Leur patriarche réside dans le couvent d'Echs-Miazin à trois lieues d'Erivân. Ces chrétiens habitent principalement les provinces septentrionales. Ils ont souffert plus que les autres Persans des troubles qui ont agité le royaume, depuis la destruction de la dynastie des Ssòfys. Le faubourg de Djulfah que A'bbâs le grand avoit fondé, auprès d'Ispahân, pour les Arméniens, qu'il y transporta en 1604, n'offre plus que des monceaux de ruines, parmi lesquels errent des malheureux accablés de misère et de

Tome X.

Q

<sup>(\*)</sup> Voyez tom. VI, pag. 173.

vexations. Outre un tribut annuel de 1,500 toumâns (environ 36,200 fr.) qu'ils sont obligés de payer au gouvernement, ils éprouvent encore des avanies très-fréquentes qui se montent quelquefois à une somme plus considérable que le tribut même. On rencontre encore quelques Arméniens dans l'Azerbaïdjan, dans les cantons de Mérâghah, d'Ourmyéh, de Salmâs, de Tauryz (ou Tebryz), de Qarah-bâgh et d'Erivân.

Le très-petit nombre de catholiques qui se trouvent en Perse, sont nés en Turkie et aux Indes.

Trente à trente-cinq mille juis méprisés et misérables, végètent et rampent à Ispahân, à Chyrâz, à Kachân, à Thehrân et dans quelques cantons de l'Azerbaïdjân.

Il ne reste plus maintenant qu'un très-petit nombre de Guèbres ou Parsys. Ces anciens habitans de la Perse, fidèles à la religion de leurs pères, ont été exterminés par les fanatiques musulmans; et les nombreux villages qu'ils habitoient au midi d'Ispahân, détruits dans les dernières guerres civiles de la Perse. Les foibles restes des habitans de ces villages se sont réfugiés dans les environs d'Yezd et dans la province de Kermân.

Les saby ou chrétiens de Saint-Jean dont parle Chardin (2011. VI, p. 136 et suiv.), sont maintenant confinés dans le Khouzistân.

Les tribus errantes et guerrières répandues dans la Perse, sont au nombre de quatre, distinguées chacune par la langue qu'elles parlent.

La plus nombreuse et la plus brave se nomme langue turke; la seconde, langue kourde; la troisième, langue loùre; la quatrième, langue arabe.

La langue turke forme 41 divisions ou familles. Dans . la première sont les Efchar, établis principalement dans l'Azerbaidian; elle est composée d'environ 88,000 individus. Nous nommerons encore ici la tribu des Oatchar quoiqu'elle soit peu nombreuse : mais elle a l'honneur d'avoir donné naissance au souverain actuel de la Perse. Au reste les Qatchar n'en sont pas moins détestés des autres tribus et de la nation entière. Ils sont au nombre de 40,000 individus. Sans nous appesantir ici sur de plus longs détails, relativement aux noms de ces différentes tribus et aux cantons qu'elles habitent, il suffit, pour remplir le plan que nous nous sommes tracé, de dire que la langue turke contient 416,500 individus; la langue kourde, 9 tribus et environ 90,000 ames; la langue arabe, composée de familles originaires d'Arabie qui ont oublié leur langue maternelle, parlent un persan corrompu: les q tribus qui composent cette langue forment 90,000 individus.

La langue loùre est la moins riche des quatre. Cette langue, dont le nombre des tribus ne s'élève qu'à six, n'est pourtant pas la moins considérable, puisqu'on y compte 114,000 ames. Il y a encore assez grand nombre d'autres tribus dont la population est inconnue.

Je ne parlerai pasici du système politique de la Perse, parce que la charte constitutionnelle de tous les états despotiques, ne réside que dans la volonté du souverain. La liberté civile, la sûreté individuelle, enfin, les véritables bases de l'organisation sociale sont inconnues aux Persans comme à presque toutes les nations assiatiques. Cependant il est des usages, de simples règlemens auxquels leur ancienneté donne force

Digitized by Google

## 244 NOTICE CHRONOLOGIQUE!

de lois, et qui résistent à toutes les catastrophes politiques. C'est ainsi, comme l'observe M. Scott-Waring, que la plupart des charges qui existoient du temps de Chardin, ont été conservées jusqu'à présent, au moins nominativement; et la lecture de ce voyageur peut donner une idée du gouvernement actuel, qui est beaucoup plus doux que celui des Ssofy; car, loin d'abuser du droit de conquête que lui a transmis son oncle Agha Mohhammed, il faut avouer que Fathh A'ly Châh traite ses sujets avec une bonté paternelle, tâche de répandre parmi eux le goût des arts utiles et des lettres; et, comme je l'ai observé ailleurs, n'oublie rien pour leur rendre cet ancien caractère national, de douceur, de politesse et d'amabilité, qui avoit valu aux Persans le nom de Français de l'Asie. et que n'a pu détruire entièrement un siècle de calamités et de révolutions.

FIN DE LA NOTICE CHRONOLOGIQUE.

# TABLE DES MATIÈRES

#### CONTENUES

#### DANS LES VOYAGES DU CHEVALIER CHARDIN.

## A

ABAS LE GRAND, roi de Perse; causes et détails de sa guerre et de sa conquête de Géorgie, tom. II, pag. 52; il ruine l'Arménie, 304; re-prend Tauris sur les Turcs, et établit l'usage du mousquet, 343; fait ruiner le château de la Pucelle, 367; transporte la demeure des rois de Perse à Ispahan, 378; et pourquoi. 400; prince équitable; éloge de son règne, III, 291; comment il asservit et subjugue entièrement la Perse, 225; fait élever ses enfans parmi les femmes; et pourquoi; fait mourir son fils ainé par jalousie, 295; engage un riche épicier à bâtir un beau caravanserai, VII, 325; fait construire la mosquée royale d'Ispa-han, 351; se soucie peu de choquer les coutumes de la religion mahométane, 357; fait construire la place Royale d'Ispahan, et en ordonne la disposition, 361; tue de sa

propre main Aly – Myrza – Bec, 103; fait faire eunuques et maliométans les fils de Taimuras Can, dernier roi de Géorgie, que leur père lui avoit envoyés en otages, 424; fait tuer un grandmaître qui, par jalousie, faisoit tuer ses voisins, 430; fait mettre en pièces un corrupteur de jeunes garçons, 46i ; tombeau de la Gazelle , cheval de ce prince, et son histoire, 470; fondateur de Julfa, VIII, 111; caractère de ce prince, 128; empoisonne lui-même son favori, l'iman Coulican, dont il étoit devenu jaloux, 446; fait la conquête de la province de Laar, et la réunit à son empire, 483; introduit la coutume d'immoler tous les ans un chameau en public dans toutes les villes royales, IX, 14; abaisse les Portugais dans les Indes, et leur enlève Ormus, 245. ABAS II, roi de Perse; son tombeau, II, 435; fait ac+

cueil aux députés de la compagnie française des Indes Orientales, III, 95; s'enivre, et fait enivrer son grand-visir, 122; le fait raser, 125; répare ces injures, 127; introduit la méthode d'aveugler les enfans du sang royal en leur Stant la prunelle, V, 243; savoit tourner, dessiner et écrire assez nettement, 246; institue un corps pour la garde de sa personne . 310 ; fait brûler vive une fille de son sérail, VI. 21; effrayé de l'assassinat de son grandvisir en tire vengeance. VII, 317; fait bâtir un caravanserai pour sa subsistance. 307; fait tuer le fameux prophète Molla Kasem qui révoltoit les peuples contre lui, 444; maltraite un ambassadeur du grand - mogol, qui. pour se venger, maltraite le sien, VIII, 81 : fait tuer des eunuques qui ne moutoient pas assez tôt à son gré. 82; meurt de maladie vénérieune à l'âge de 38 ans ; est vivement regretté ; son éloge , IX, 397 et suiv., 513 et suiv.; détails sur ses dermiers momens et sur sa politique, 405; intrigues relatives au choix de son auccesseur, 408 et suiv.; avoit formé le dessein de ravir le sceptre et la vie aux rois tartares ligués contre lui. X. 66.

ABGAS. peuple sur les côtes de la mer Noire ; leurs mœurs, I, 148.

ABAGABE, le portrait qu'il reçut de J. C. a été longtemps conservé dans la cathédrale de Tifflis, II, 77. Apouberre, beau-père de

Mahomet, dispute pour sa succession, VI, 167; opinions différentes qu'en ont les Turcs et les Persans, 173; son tombeau placé auprès de celui du prophète, à Médine, VII, 198; pré-vient Aly, et s'empare de la souveraineté, IX, 33 ; les Persans l'abhorrent, et les Turcs le tiennent saint, 34. ABOU-EL-KARI, prince tartare, prisonnier à Ispahan; y est traité avec égards; au bout de dix ans de séjour, il prend la fuite, X; 58 et suiv.; devenu roi, il n'oublie pas les obligations qu'il avoit à

nue . 63. Abou-Hannibah, célèbre docteur arabe; donne son nom à une secte mahemétane,

la Perse et à son monar-

IX , 25.

ABOUTAMER, savant astrologue persan ; prédit un tremblement de terre à Tauris. **II** , 33<sub>7</sub>.

Авванам , patriarche de l'Ancien Testament; histoire du sacrifice de son fils, et fête solennelle qui se célèbre en Perse à ce sujet, IX, 7; les Persans prétendent qu'il a bâti le temple de la Mecque; autres contes qu'ils font à son sujet, 17.

Abricors de Perse, fruit délicieux , 111 , 341.

ACALZIER. forteresse des Turcs dans le mont Caucase , I , 445.

Aeres pécuniaires. Formule employée par les Orientaux pour en rendre l'altération plus difficile, III, 249.

ADAM, ou le premier homme, regardé par les Persans comme un prophète,

VI. 223; fête de sa mort, et diverses particularités sur sa vie. IX. 74.

AGA - MUBABEK, eunuque, ose élever la voix dans le conseil de Perse, et déter-

conseil de Perse, et détermine les seigneurs à élire roi Sefi-Mirza, fils d'Abas II, qu'ils vouloient exclure du trône au profit de son jeunefrère, IX, 433; en reçoit un riche présent, 540.

AGA-PIRI-CALENTAR, chef des chrétiens d'Ispahan; se fait mahométan; détail au sujet de cette apostasie, III, 142; cérémonie de sa circoncision, 165.

'AGAR, femme légitime d'Abraham, selon l'Alcoran,

et non Sara, IX, 17. AGI, fleuve, II, 320. AGI-AGACH, village de Pers

AGI-AGACH, village de Perse; excellence des paturages qui l'environnent, II, 361.

AGRICULTURE des Persans, d'où dépend la fertilité de leurs terres, IV, 95; comment se fait le labour, 101; de l'irrigation et de la stercoration, 105; manière dont ils battent leurs grains, 181d.; dont ils cultivent les melons, 108, et le dattier ou palmier, 109.

Alcles, manière dont les éperviers les abattent, II, 329.

Alacou, prince tartare, conquérant de l'Asie, y fonde une ville qui porte son nom, II., 316.

ALAMOUTH, château fort; prison des illustres disgraciés en Perse, IX, 115.

ALCORAN, se lit jour et nuit aux tombeaux de Séfy Ier et d'Abas II<sup>e</sup>, II, 454; modèle de la plus pure et de la plus éloquente diction, IV, 240; est le grand livre de droit des Persans, VI, 69: on fait faire serment dessus: trait plaisant d'un juif à ce sujet. 89 ; regardé comme modèle d'éloquence, 272; on en conserve précieuse-ment un exemplaire écrit de la main d'Iman-Reza, il y a plus de mille ans, VII, 349; se garde en trente volumes dans la vieille mosquée d'Ispahan, VIII, 6; Code sacré des mahométans; quel en est l'ordre et l'économie, IX, 158; a été écrit en caractère cufique, 162; considéré comme un chef d'œuvre de langage, ibid. ; Molla , célèbre auteur, mis à mort pour avoir mal parlé de ce livre , 163; nombre des lettres, mots et distiques qu'il contient, 164; origine de son nom, 170; ses diverses éditions, 172; apporté à Mahomet par l'ange Gabriel, 173; ses gloses et commentaires, 175; respect que les Mahométans lui portent, et éloges qu'ils lui donnent, 177.

ALEXANDRE, roi d'Imirette, I, 383.

ALEXANDRE (le P.) de Rhodes; fausseté des Mémoires de ce jésuite sur la mission en Perse. VIII. 108.

ALEXANDRE-LE-GRAND regardé comme un écervelé, et détesté par les Guebres, ainsi que Mahomet, VIII, 378. ALIGAPI, lieu d'asile pour

ALICAPI. lieu d'asile pour toutes sortes de criminels à Ispahan, IX, 226; et pour les banqueroutiers, 363.

ALLAVERDY CAN, ami et favori d'Abas-le-Grand; fait bâtir le beau port de Julfa, VIII, 3o. ALMANACMS des Persans; étymologie de ce mot, IV, 356; leur ordre et leur forme, 357; comment ils sont composés. IX, 132.

composés. IX, 132.

ALMEBAS ( M. D' ), arrive à Constantinople avec une escadre française; les Turcs, qu'il avoit d'abord intimidés, ne l'appréhendent plus, le voyant sans biscuit, I, 47.

ALOUVENT. une des plus hau-

ALOUVENT. une des plus hautes montagnes de la Perse, II, 387. ALY, petite ville de Géor-

gie; sa situation . II, 6. ALY, gendre de Mahomet, le grand saint, la grande idole des Persans; son éloge par Hasan-Cazy, II, 436; pourquoi les peintres couvrent son visage d'un voile, 439; description de son épée. qui avoit appartenu au Prophète, 441; dispute pour la succession avec Abou-bekre, VI, 167; ses interprétations de l'Alcoran regardées par les Persans comme les seules bonnes, 174; est le vicaire de Dieu, 290 ; exalté au-dessus de Mahomet , 307 ; les peintres n'osent représenter son visage, et pourquoi, 309; détails de son investiture du vicariat par Mahomet , 310; ses noms et titres nombreux. 316; prend miraculeusement Kaiber; fête de cette prise, VIII. 447; fête en Perse de son installation solennelle par le Prophète, IX, 23; est prévenu par Aboubekre, qui s'empare de la souveraineté, 33; les Turcs rejetent l'histoire de son installation comme une imposture, 34; fête de son martyre, 208.

ALY-Coult-Can, prisonnier à Casbin, échappe à ses gardes, et vient se jeter aux pieds du nouveau roi Séfy II qui le nomme gouverneur de la Médie, et généralissime de ses armées, IX, 555 et suiv.; apaise une sédition prête à éclater, à cause de la disette et de la cherté des grains, X, 4; tentatives qu'il fait pour tirer de l'argent des riches Ar-méniens, 8 et suiv. ; sa mort, 69; son portrait, 71; n'est regretté que du roi ; exem-ple des libertés qu'il prenoit avec ce prince, 74, 87.

Amazones, ce que l'on en sait en Géorgie, II, 33. AMBASSADEURS, leurs priviléges à la Porte, I . 27; loi qui leur est relative en Turquie et dans tout l'Orient, 52; les Orientaux appellent ainsi tous ceux qui viennent de la part d'un souverain, sans distinction de titre ni de caractère, III, 101; la Perse n'entretient point de résidans dans les cours des rois voisins, et il n'y en a point aussi de tels à la cour de Perse, V, 288; cérémonies qui ont lieu pour leur réception, 489; leur droit est fort grand en Perse, VIII, 88; on y fait estimer leurs présens, IX, 239; on y donne ce titre à tous les envoyés d'un prince ou

d'un état, 544. Ambdalla, auteur persan, II, 395.

Ambre gris, origine et nature de cette drogue, III, 325. Amblerres. Voyez Talismans. Am (nouvel), son époque en Perse . II , 249; comment on le fête, 266.

Ananghie, village; c'est l'endroit le plus considérable de la Mingrélie , I , 349.

Anes de Perse et d'Arabie, III, 368 ; sont dressés à n'aller que l'amble, et comment, 369; on leur fend le nez,

et pourquoi, 374. Ange (le frère), de Viterbe, capucin, compagnon de voyage de l'auteur, I, 451,

et II, 1 et suiv. Ange (le P.) de Saint-Joseph, supérieur des missionnaires carmes d'Ispahan,

cité, IV, 75.

Anglais, leur commerce dans le Levant, I, 6; font décrier les timmins, ou pieces de cinq sous, 15; relation de leur établissement en Perse, III, 205; pour-quoi vivent peu aux Indes, IV, 46; ont porté les pre-miers du drap en Perse, VII, 367 ; palais de la compagnie anglaise à Ispahan, 403; réception de M. Flour, leur agent à la cour de Perse, IX , 52g.

Animaux de Perse, domestiques et sauvages, III, 365.

Anti-Mahomet, c'est-à-dire, l'Antechrist des Mahométans; comment sera fait, IX , 127.

APLEMONT (M. d') est chargé de conduire M. de Nointel. ambassadeur de France à Constantinople, I. 51.

Apothicalnes, appartienment en Perse aux médecins qui · leur font préparer les drogues, IX, 81.

ARABE, les Orientaux regardent cette langue comme la plus excellente et la plus riche du monde, IV. 243; sort de la même souche que la langue hébraïque . 246 ; privilége qu'elle a sur toutes les autres langues du monde, 254; il y a deux sortes d'arabes, le vulgaire et le littéral, IX, 162.

Arabes, sont stupides et ignorans ; leur collége à Ispahan est appelé le collége des ânes VII, 320; leurs expéditions contre les Portugais, IX, 46.

ARAK-AGEM , noni donné par les Orientaux au pays des Parthes, II, 370.

Arak-Arab, nom donné par les Orientaux à l'Arabie,

ARAXE, fleuve, II, 305 et VIII, 234.

Arbres de Perse, III, 203; arbrisseaux remarquables par leurs funestes propriétés, 206; autre dont le fruit donne un duvet de soie fin comme l'ouate, 316; arbres usés de vieillesse. révérés par les Persans, VII, 410, 418, VIII, 44, 426. Anc, les Persans s'exercent

beaucoup à le tirer; manière dont ils l'apprennent, III, 438; exercice à cheval, 441; · les arcs de Perse sont les plus beaux et les plus estimés de l'Orient, IV, 136.

ARCHE (l'), montagne où l'on assure qu'elle s'arrêta, II, 188.

Anchitecture des Persans, IV, 110; matériaux qu'ils emploient à la construction de leurs édifices, 112; qualités du sol, 114; droit du maître architecte sur les lots et ventes, et sur les édifices que le roi fait faire, 125; BAB - HASSEIN-LE-SAVETIER. son histoire, tom. VII, pag.

Babarouc , derviche révéré des Persans, son mausolée, VIII,

BABYLONE, une des plus belles villes de l'Orient; pomme de discorde entre les Turcs et les Persans, V, 293.

BACHA OU PACHA, s'écrit indifféremment par un B et

par un P. I, 42.

BACRAT - MIRZA, roi d'Imi-

rette, I, 383.
BACTBIENS. Voyez Yuzbecs.

BAGUES, les Persannes en ont les doigts chargés, IV, 10, 22.

BAHADIN-MAHAMMED, auteur d'un livre de théologie persanne, qui traite des purifications; extraits divers de ce livre, VI, 326 et VII, 38 et suiv. ; son palais à Ispahan, VIII , 64.

Bahrin, ile fameuse par la pêche des perles . IX, 244.

BAHUTERIE de Perse, grossière et mal faite, IV, 149. BAINS publics des Persons, leur description, V. 195.

Banga, petite île de Batavia; une escadre française est envoyée pour s'en saisir en 1670; les Hollandaiss'en em-

parent , III . 15.

BANDER-ABASSI, ses maisons sont bâties le long de la mer, qui en lave le pied dans les hautes marées, VIII, 506; terroir sec et stérile. 508; rien de remarquable dans ses édifices, 500; l'eau y est mauvaise et l'air malsain, 511 : maladies ordinaires dans celieu, 515; les vivres y sont bons et abondans. 516; son origine, 517; sa situation la rendroit, sans son mauvais air, un des principaux ports et entrepôts de l'univers, 519.

BANIANS, habiles chiffreurs

persans, IV, 296.

BANQUEROUTIERS, trop protégés en Perse, VI. 84; les banqueroutes s'y vident toutes avec injustice et tyrannie; exemple cité, IX, 363.

BAPTÈME des Mingréliens, I. 263: manière singulière dont les Théatins l'administrent aux enfans mingréliens, 356; l'auteur rend compte de deux de ces baptèmes auxquels il a assisté. 412.

BARBIERS de Perse, possèdent leur art en perfection. IV, 144; sont en même temps chirurgiens, V, 179 Bas, sont tous de drap en Per-

se, VII, 367.

BASTONNADE, supplice des Persans : comment elle se donne. VI, 114.

BAZARS, marchés, ou rues couvertes d'un bout d'Ispahan à l'autre ; leur description. VII , 274 ; chaque profession a le sien, 394; sont tous éclairés par des soupiraux, 506; le roi en a plus de 240 dans Ispahan, 406.

Beclee-Beg; explication de ce titre, II. 196.

BEHRY. gros village de Perse, agréable pour sa situation; Emir Achmed y est enterré, VIII, 475; sa mosquée,

476; le caravanserai est un des plus beaux et des plus spacieux de la Perse. 477. Brid-Emia, fleuve; l'auteur faillit périr, le 12 avril 1667 dans un de ses débordemens, VIII. 236, 499.

BERNIER, auteur d'un Voyage dans l'Inde, cité, III, 284. BÉTES de chasse et bêtes féroces en Perse, III, 380.

BEZOAB., pierre fameuse dans la médecine. qui se trouve dans le corps des boucs et chèvres sauvages. le long du golfe Persique. III. 316; manière de l'employer, ses falsifications, 319.

BIBLIOTHÈQUE du roi de Perse,

BIBLIOTHÉQUE du roi de Perse, bien peu considérable, VII,

373.

BIENS, manière dont on tient le compte de l'administration de ceux de l'état et du domaine en Perse, V, 433; administration des biens d'église, VI. 58; remarques sur la confiscation des biens et fonds de terre en Perse, IX, 209.

BILLETS de commerce; comment ils se font en Orient, IV, 169.

Bois servant de pierre à fusil en Perse, III, 358. Bosphore Cimmérien, ou détroit de Caffa, I, 137. Bosphore de Thrace, sa des-

cription . I , 114.

BOUCHERS de Perse, comment ils habillent leurs viandes, IV, 141.

Boulangerie du roi de Perse, diverses sortes de pain qu'on y confectionne, VII. 387.

Boulets de fer, une des premières armes du monde, VII. 340.

BOUTEILLES. Voyez Verrerie. BROCARDS d'or de Perse; il y en a de onze cents écus l'aune, IV, 153.

BRODERIE, les Persans y excellent. IV, 128.

BRUCMAN, marchand Hambourgeois. fait envoyer par ses magistrats une ambassade en Perse au nom du duc de Holstein; histoire de cette ambassade. VIII. 85; il a la tête tranchée à son retour, 89.

Buing des Indes; breuvage enivrant, IV, 79; son usage

est mortel, 82. Buffet du roi de Perse, sa

magnificence, III, 215.
BUFFLE, singulière propriété
de la chair de cet animal,
III, 19.

C

CACHAN, description de cette ville, tom. II, pag. 461, III, 1 et suiv.; l'air y est bon, mais étoussant, 4; on y est incommodé des araignées et des scorpions; conte que l'on fait à ce sujet, 5; son origine d'après les historiens persans, 6; surnom d'honneur qui lui a été donné, VI, 302.

CAFFA, description de cette ville, I, 125; le détroit, 137.
CAFÉ, boisson ordinaire des Persans, IV, 65; des maisons où ils vont le boire, 67.
CAILLOU miraculeux de l'émir Achmed. VIII, 475.
CAIMACAN, lieutenant du grandvisir, I, 45.
CAKET, royaume de Géorgie, II, 31.

CALATES, sorte d'habits que le roi de Perse donne par honneur aux ambassadeurs et envoyés, III. 229; et aux personnes qu'ilaccueille. ou élève en dignité, V, 267; la réception s'en fait avec luxe et pompe; détails à ce sujet, 268; ce présent est recherché par les grands, 272. CALI-CALA. ville de Géorgie,

presque ruinée, II, 1. CALIFE, ce que ce titre signifie . et pourquoi il est en horreur aux Persans, VI, 201: les califes ne sont point reconnus pour successeurs de Mahomet, 303.

CALIFE - SULTON, grand-visir de Perse, fondateur de plusieurs colléges considérables, II, 3go.

CANDIE, particularités et origine de la guerre de Candie , I , 92.

CANELLE, maladie qu'elle donne aux étrangers à Ceylan , III , 18.

Cans, especes de gouverneurs ou vice-rois . II . 196 ; sont distingués en grands et petits , V, 256.

Caous, peuple de géans Persans, II, 363.

Capucins, missionnaires en Géorgie ; ont des hospices à Gory et à Tifflis ; ils rendent de grandsservices à l'auteur qui va les consulter, I, 450; détails relatifs à leur établissement, à leur mamière d'y vivre, et d'y exer-cer la religion, II, 82; leur préfet joue de l'épinette dans un grand festin, et chante le Mugnificat et le Te Deum, etc., 121; ils ont un hos-picea Tauris, 344; leurmaisonà Ispahan, en quel temps

ils s'y sont établis , **VII**, 41**9**.' CARAMANIE déserte, pays extrêmement chaud; ses hôtelleries publiques; ses bois de dattiers, VIII, 488; l'auteur faillit y périr, 500.

CARAT - CHIMAN, village de

Perse, II, 364.
CARAVANES, faciles à voler et à mettre en fuite, II, 347. CARAVANSERAIS, origine et description de ces établissemens, II, 142; description de celui d'Irivan, 164; et

d'un des plus beaux d'Ispahan, VII. 321.

CARGAN des Persans, sa des-cription, III, 155, VI, 105,

IX', 114 CARMES, leur maison à Ispa-han, VII, 430; envoyés comme ambassadeurs du pape en Perse, 431; Abas-le-Grand se sert des carmes pour exhorter les princes chrétiens à la guerre contre les Turcs. 435; ceux établis à Chiras sont très - humains et très-utiles aux voyageurs, VIII, 447.

CARRON (M.), directeur-général de la compagnie francaise des Indes; ses mémoires pour une expédition à Banca, III, 15.

CARROUSELS des Persans, III. 183.

CARTHUEL, royaume de Géor-

gie, II, 31. Casbin, grande ville de Perse; sa description, II, 387; édifices et jardins, 388; mosquées, 389; bains et hôtelleries, 390; ses campagnes et leurs productions, 391; opinions diverses sur son antiquité et ses anciennes dénominations, 302; trembleme**ns** de terre qu'elle

a éprouvés, 398; devient la capitale du royaume. 399; est déchue depuis que la cour s'en est retirée, 400; a produit plusieurs auteurs célèbres. entr'autres Locman. 401.

CASUISTES, leur indulgence coupable, II, 242.

CATHOLICOS. chef des ecclésiastiques Mingréliens, I, 203.

CATHOLIQUES romains persécutés; ambassades du pape en Perse à leur sujet, X, 131.

CAUCASE, description de ce mont, I, 439.

CAVAJAH, litiere des dames de Perse, sa description, IX. 36q.

CAVIAR, poisson salé du Palus-Méotide. I. 130.

CEDRE, ou grand-pontise de Perse, IX, 42.

CÉLIBAT, éludé par les prêtres chez les Mingréliens, I, 281.

CHACAL, animal qu'on croit être l'hyène des anciens, I, 165.

CHAFI, célèbre docteur arabe, donne son nom à une secte mahométane, IX, 25.

CHAMAKY, contrée de Perse, II, 52.

CHAMEAUX, sont estimés et abondans en Perse; comment sont élevés et nourris, III, 376; appelés navires de terre par les Persans, VIII, 137; sacrifice général, dont un chameau est la victime, IX, 9.

CHANAVAS-CAN, vice - roi de Géorgie, I, 387; on trouve quelques détails de sa vie dans l'abrégé historique des révolutions de Géorgie. II. 47; il est visité par l'auteur go; a recours à la protection de la Porte pour se maintenir dans cette place. IX. 371; ruse qu'il emploie pour tromper la cour de Perse . qui n'est pas sa dupe, 372; le roi témoigne le désir de le recevoir à la cour, et lui envoie de grands présens; lui, défiant, fait des préparatifs de guerre, qu'il fait passer pour des préparatifs de voyage; fait éclater une révoite de ses fils, et s'excuse auprès du roi sur la nécessité de sa présence pour soumettre les rebelles, 373 et saiv.

CHAPELETS. les mahométans s'en servent dans leurs prières; comment ils sont faits, et quel usage ils en font, VII, 24.

CHARDIN, part de Paris pour son second voyage en Perse, le 17 août 1671 . I, 1 ; s'embarque à Livourne. le 10 novembre, 3; arrive à Smyrne, le 7 février 1672. 6; arrive à Constantinople, le q mars, 26; ses inquiétudes pour en sortir, 108; il s'embarque sur la mer Noire, le 27 juillet, 116; arrive à Caffa, le 3 août 122; s'embarque, le 30 pour la Colchide, 133; arrive le 10 septembre à Isgaour en Mingrélie, 148; inquiétudes dans lesquelles il s'y trouve, 333; y est joint par le père Zampi, préfet des Théatins, le 4 octobre, 340; part avec lui pour Anarghie, 350, et ensuite pour Sipias, 354; y essuie différens chagrins et persécutions de la part des

Mingréliens, 357; beau trait de fidélité d'un de ses valets, 371; il s'ensuit de Sipias à l'approche des Turcs, 375; revient à Anarghie, et s'y embarque le 25 novembre pour Gonié, 424; chagrin qu'il y eut par la trahison de son valet et la visite des douaniers, 427; il en part, et arrive le 7 décembre sur le mont Caucase, 439; le 9, à Acalziké, 445; le 15, Gory en Géorgie, 440; le 17; à Tifflis, capitale de la Géorgie. II. 2; il en repart. le 20, avec frere Ange de Viterbe, capucin, pour retourner en Mingrélie, 5; s'arrête à Cotatis. en Imirette, le 1er janvier 1673; nouvelles persécutions que lui suscite son valet . 13; il retourne, le 2, à Chicaris , pour y attendre le succès du voyage du frère Ange en Mingrélie, 17; le 12, il va voir le roi d'Imirette. 18; le 16, il est heureusement rejoint par son camarade, 19; il retourne à Tifflis, et y arrive le 26, 22; il en part le 28 février, 137; le 7 mars, arrive à Irivan, capitale d'Arménie, 161; il en part le 8 avril, 296; le 12, arrive à Nichivan, 297; en part le lende-main, 302; le 15, arrive à Marant, 317; le 17, à Tauris, 319; il en part le 28 mai, 360; le 14 juin ar-rive à Com, où il pense être tué. 416; le 18, à Cachan, 460, et le 24, à Ispahan, III, 13; est introduit le 6 juillet chez le nadir, avec lequel il traite pendant un fort long-temps pour

les bijoux qu'il devoit vendre au roi, 39; difficultés qu'il éprouve à ce sujet , et piéges qu'on lui tend, 102, 116; termine enfin son marché, 148; reste à Ispahan jusqu'au commencement de 1674, qu'il en part pour Bander-Abassi, VIII, 192; le 13 février arrive aux ruines de Persépolis. 242; le 20; à Chiras. 413; le 5 mars. à Laar. 479; le 12, à Ban-der-Abassi, 505; est malade à Tanguedelan , 1X , 79est transporté à Laar, où il court risque de la vie, 80 ; le 17 juin , arrive à Chiras, go; le 2 juillet, à Ispahan, 91; le 1<sup>er</sup> juin 1675, à Casbin où étoit la cour, 234; ses négociations avec le grand-maître pour les nouvelles pierreries qu'il avoit apportées, 240 et suiv.; on lui propose de nouveau de se faire mahométan, 241; termine avec le grand-maître, et en reçoit son congé; feintes tracasseries qu'il en éprouva, 350; le 7 octobre revient à Ispahan, 362; le 22 novembre, à Bander-Abassi, d'où il retourne en Europe, 375.

CHARGES des Persans et de la maison du roi de Perse. V, 333; manière dontse fait l'investiture des grandes charges, 335, et dont on les ôte, 336.

CHARLATANS Persans et Indiens, leurs tours, III, 446; tours surprenans d'un jeune Indien, IX, 3.

CHARDENTERIE PRU EN 18300

CHARPENTERIE, peu en usage en Perse, IV, 126. CHASSE CHASSE des Persans, III, 398.
CHATEAU de la Pucelle (le),
bâti par Ard-Chir pour servir de prison à une princesse du sang, et ruiné par
Abas-le-Grand, II, 367.

CHATIN, ou valet de pied; tourdes chatirs, ce que c'est, VIII, 95.

CHRIC-ALI-CAN, grand - visir de Perse; il est disgràcié, et pourquoi; il est rétabli dans sa charge, et comment; son éloge; il traite le roi, III, 28 et suiv.; le roi le fait enivrer, 121; autre insulte qu'il en reçoit, et discours qu'il tient à ce sujet, 126; indignement traité, est ensuite rétabli glorieusement dans sa charge, V, 234; court risque de la vie, IX, 331; jugement célèbre qu'il rendit, 334.

CHEIC-SEPHY, source de la race royale de Perse, V, 212; faux dévot, mais prince habile, 213; auteur d'un livre de politique sibyllinititulé: Recueil des révolutions futures, 238; institue les souphys, corps préposé à la garde de la personne du

roi, 30g.

CREMINS, gardes établis sur les chemins pour la sûreté des voyageurs, VI, 127.

CHERSONÈSE taurique, sa des-

cription, I, 122.

CHEVAUX de Perse, sont les plus beaux, mais non les meil-leurs de l'Orient, III, 366; ceux d'Arabie les passent 367; soins particuliers qu'en ont les palefreniers, 370; comment sont marqués ceux du roi, 372; leurs harnois et leurs selles, 373; maladies auxquelles ils sont que

Tome X.

jets, et qui sont inconnues dans nos climats, 374; secret pratiqué avec succès pour les engraisser, 376.

CHÈVRES. abondent en Perse, III, 380; chasse des chèvres sauvages, 400.

CHIA, l'une des principales sectes mahométanes, VI, 171; origine de ce mot, 1X, 29; réputé injurieux, 39.

CHICANE des Persans, est aussi embarrassée que la nôtre,

III, 250.

CHICARIS, village qui passe pour ville dans le royaume d'Imirette; sa situation,

II , 10.

CHIENS, sont abhorrés des mahométans, V, 368; chien des sept dormans, IX, 189. CHIMIR des Persans, V, 201. CHIRAS, capitale de la province de Perse, sa descrip-tion, VIII, 414; bazars, bains, mosquées, édifices publics, 417; jardins publics , jardin royal , 424 ; tombeau de Sadi, un des plus célèbres poëtes persans, originaire de cette ville , 428 : puits remarquables, dont les eaux croissent pendant vingt ans consécutifs, et décroissent de même, 432; tombeau d'Afez, 434; inondation de cette ville en 1668, et désastres qu'elle occasion. na, 435; fertilité de son terroir, excellence de ses raisins et de ses vins, 436; histoire de Chiras, ses divers noms, son antiquité, sa décadence , 439 et suiv. CHIRURGIE, négligée par les Persans, V, 175; il n'y n point de chirurgien dans leurs hôpitaux, et pourquoi, VII, 390.

GHIRVAN, contrée de Perse, II. 52.

CHRÉTIENS, habitués en Perse, ne peuvent loger dans Ispahan sans permission du roi, hors les compagnies de commerce et les missionnaires, VII, 411.

CHRÉTIENS orientaux, trompent continuellement les Turcs, I, 17; leur manière de vivre, IV, 30.

CHRETIENS de Saint - Jean, ou Sabis, leur créance, VI, 136; d'où ils tirent l'origine de leur discipline, 143; le sacrifice d'une poule est le principal office de leur religion, 148; comment se fait le mariage parmi eux, 150.

CIRCASSIENS, ou Cherkes; leurs mœurs, I, 144.

CIRCONCISION, ce que les mahométans en pensent, et comment elle se pratique, IX , 191.

GLERGÉ arménien, est fort simoniaque, II, 243.

CLERGE de Perse, quel il est, VI, 45; dignités et fonctions. de ses principaux membres, 46.

CLOCHES des Mingréliens, I, 224 : l'usage en est interdit aux Persans, qui ont en abomination toute sorte de sonnerie, VII, 357; inscription singulière sur une, ·ibid.

COCHAB, aux confins de la Perse et de la Turquie; le prince de ce pays veut se rendre tributaire du roi de Perse, qui le refuse pour ne pas rompre avec le grandseigneur, IX, 243.

Cochenille, on en cueille aux environs de Marant, II, 317.

Cochon, en manger est le signe du chrétien chez les Mingréliens, I, 293. Cocquemar (Voy. Parot.)

Coiffure des Persanes, IV.

Coins de Perse, III, 343. Cojé-Nessir de Thus, célèbre auteur Persan; ses divers ouvrages, IV, 200; préface du recueil de ses Œuvres. 221; auteur de la Destruction de l'empire des califes, VII, 297.

COLBAME, village du royaume d'Imirette; sa description,

II , 7.

Colchéens, en quel temps ils reçurent la foi de J. C. , I , 196.

COLCHIDE. (Voy. Mingrélie.) Collèges et écoles des Persans, IV, 224.

Colliers, comment sont faits en Perse, IV, 15. Colombiers de Perse, sont

les plus beaux du monde, III , 386.

Com, grande ville de Perse; son plan, sa description. II, 417; inscriptions de ses monumens, 419; la chaleur y est excessive, 456; mœurs de ses habitans ; opinions diverses sur son origine et son antiquité, 457; ruinée plusieurs fois, a été rebâtie par les illustres exilés qu'on y envoyolt, 460; surnom d'honneur donné à cette ville, VI, 302; sa · mosquée est un asile sacré pour toutes sortes de criminels, IX, 226.

Comedie chez les Persans, II. 207.

COMICHA, ville de Perse; son plan, sa description, VIII, COMMERCE. (Voy. Négoce.)
COMPAGNIE anglaise en Perse, sa création, ses règlemens, son commerce dans le Levant, I, 6; audience de son envoyé, III, 191; fatigue les Persans de demandes réitérées, 209; obtient la confirmation de ses priviléges, 246; son palais à Ispahan, VII, 403.

COMPAGNIE française en Perse, particularités sur son
établissement, III. 45 à 100;
cérémonies pour l'entrée de
son envoyé, 119; présens
qu'il reçoit, 124; requête
qu'il présente au divan,
140; autre au roi, 163; reçoit une audience du roi,
191; ses présens à ce monarque et aux ministres,
192 et 201; ses demandes
lui sont refusées, 235.

COMPAGNIX hollandaise en Perse, relation de son établissement, III, 127 et suiv.; son palais à Ispahan, VII,

415.

Confession singulière d'une Géorgienne, II, 44.

CONFISCATIONS. (Voy. Biens.)
CONFITURES en Perse, il y entre de l'ambre et d'autres odeurs. IX, 323.

Consaires chrétiens de l'Archipel, sont déterminés et cruels, I, 3; réponse libertine de l'un d'eux, 4; sont tolérés par la république de Venise, ibid.

Cosaques, leur expédition en 1668 sur la mer Caspie; leur députation à la cour de Perse X, 114; excitent quelque défiance. 119; leur irruption à Fernand, 135.

.Cosroucan, général des troupes de Perse; mort tragique de ce brave homme, VIII, 451.

COTATIS, village du royaume d'Imirette; sa situation, II,

Coton. croît dans toute la Perse, III, 315.

COUNTELISME, montagne singulière dont la figure paroit changer à mesure qu'on en approche, II, 414.

Coulom-Cha, gentilshommes ordinaires du roi de Perse,

11, 198.

Coun de Perse, sa magnificence, V, 468.

COURRIERS, leur office et leur équipage en Perse. II, 199. COURONNEMENT du roi de Perse; cérémonies qui s'y observent, IX, 468 et suiv.

COURTCHES, troupes persanes fort renommées, détruites par Abas-le-Grand, V, 225; malgré leurs échecs, sont encore aujourd'hui le plus puissant corps de la Perse, 299.

COURTISANE fameuse, nommée la Douze - Tomans, comme qui diroit la cinquante louis d'dr; sa maison et quelques-unes de ses aventures, VII, 410 et suivantes. ( Voyer Danseuses et femmes publiques.)

COURTISANS de Perse, quels ils sont, V, 291.

Couvens d'hommes et de fem-

mes en Arménie, I, 177. Cratim, chien des sept dormans, préside sur les missives des Persans, II, 293.

Caration du monde. opinions des Persans à ce sujet, VI, 216.

Caleurs sacrés. annoncent le temps des prières, VII, 11, 53.

R 2

Cnoix, manière dont les Mingrélieus font le signe de la croix, I, 292; le supplice de la croix n'étoit ignominieux que chez les Juis et les Romains, VIII, 300; fête de la croix. IX, 132.
Cuins, de leur tannerie en Perse; commerce qui s'en fait, IV. 131.
Cuperly-Armet, pacha; ses

démèlés avec M. de Lahaye le fils. I, 38, et avec M. de Nointel, 50; son caractère, sa conduite, 104. CUPERLY-MAHAMED, pacha, est fait grand visir, I, 29; ce qu'il a fait de plus mémorable, 102.

CURE merveilleuse d'un sultan, VII, 466. CYRE, fleuve, II, 72.

D

DADIAN, nom des princes de Mingrélie, tom. I, p. 332. DAG-ESTAAN, pays sur les confins de la Perse et de la Moscovie, II, 286. DANSE (de la) chez les Persans, II, 205 et IV, 309.

DANSE (de la) chez les Persans, II, 205 et IV, 309. DANSEUSES du roi de Perse; leurgouvernement, II, 208. DANSEURS de corde et volti-

Danszums de corde et voltigeurs persans ; leurs tours , III , 444.

DAREJAN, princesse de Libardian, se fait enlever et épouser par le prince de Mingrélie, 1, 379.

DAREJAN, reine d'Imirette, I, 383.

DAREJAN, sœur de Luarzab, roi de Carthuel, la plus belle personne de Géorgie, est demandée en mariage par Abas-le Grand, II. 52; elle lui est refusée et accordée à Taimuras, roi de Caket, 55.

DARIUS, son tombeau, VIII, 317.

DAROGUÉ, ce que signifie ce mot. II, 383.

DATTES, ne sont nulle part si bonnes qu'en Perse, III, 333, 339; on les fait confire, manière de les cueillir, 340; leur culture remarquable; IV, 109; les premières que l'on trouve en Perse, en venant d'Europe, sont pardelà Chiras, VIII, 462; celles de Jarron sont les plus estimées de tout le monde, 465; bois immenses de dattiers dans la Caramanie, 488; qualités de ce fruit, 490. D'ALUGE, sa commémoration chez les Persans; leur croyance à ce sujet, VIII,

DENRESS en Perse, presque toutes se vendent au poids, VI, 120; le prix en est taxé toutes les semaines par le mohteseb ou chef de police, 130 et X. 3.

DENVICHES, religieux mahométans, sont à peu près comme les moines de l'église romaine, VII, 426; leurs clottres appelés reposoirs par les Persans, 473; comment sont faits ces clottres, IX, 200; citations diverses concernant leur genre de vie, 204.

DEFTERDAR, explication de ce titre. I. 132.

DEUIL des Persans, en quoi il consiste, VI, 491.

DIAMANS, il y en a des mines en Orient; mais on ne sait pas les tailler, VII. 401.

Diet, les mahométans n'en reconnoissent qu'un seul; noms de ses attributs et de sa gloire chez les Persans, VI. 260.

DIMES, traité des dimes de Cheic Bahadin Mahamed, VII. 113; dimes de précepte, 114; de l'or et de l'argent, 215; des légumes et des fruits, 118; des bêtes, 120; sujets à qui les dimes sont applicables, 122; tribut personnel ou capital qu'il faut payer une fois l'an, 125; dimes de conseil, 127; de la double dime, 129.

DISCIPLINE militaire des Persans; en quoi elle consiste,

V, 316.

DIVAMBERI, deuxième charge de l'empereur de Perse, V, 341 et IX, 240.

DIVAN, révélation des Sabis, ou chrétiens de Saint-Jean, VI, 143.

DIVAN BEGHI, seconde charge de l'empire de Perse, V, 341; les rois de Perse assistoient autrefois aux séances de ce magistrat, 342. Divination des Persans, IV.

43o.

Divorce, permis par la loi mahométane, II, 238.

DOMINICAIN. ambassadeur du pape en Perse; sa réception, ses négociations. II, 300, et IX. 238, 247.

Dominicains ont un évêque et des curés en Arménie, II, 300; sollicitent une maison à Ispahan, IX, 247.

DOUANES, en Perse les ambassadeurs, envoyés et résidens à la Porte en sont exempts, I, 27, ainsi que les officiers

et les étrangers, II. 378, ce qu'elles rapportent, V, 400.

DEAF, on n'en fait point en Perse, IV, 153; les Anglais y en ont porté les premiers, VII, 367.

Daogues médicinales de Perse, III, 298.

DROIT civil des Persans, fondé sur l'Alcoran, VI, 70.

Dunazzo (M.), ambassadeur de la république de Gênes à Constantinople, I, 26.

E

EAUX, les Persans en ont difficilement; commentils l'obtiennent, et combien ils la ménagent, tom. IV, pag. 96; comment s'en fait la distribution. 98; c'est une des charités les plus ordinaires et les plus méritoires en Perse, que d'en donner à boire aux passans, VII, 345.

EAU de saule, remède employé en Perse comme fébriluge, III, 136. EAUX minérales de Perse, V, 188.

EAUX spiritueuses dont les Persans font usage, IV, 65.

EBHER, petite ville de Perse; sa situation, II, 383; ruinée et saccagée plusieurs fois, a été bien relevée, 384; est une des plus anciennes de la province, 385; le langage y est grossier et mauvais, 386.

Echecs, origine de ce jeu,

et étymologies de ses termes, III, 452.

Echmouil, pélerinage fameux par la dévotion des Persans, II, 40g.

Ecoles et colléges des Persans, et leur manière d'étudier, IV, 224.

Economie politique des Persans, V, 237.

ECRITURE des Persans, IV, 271; on en compte huit sortes, 275; est la plus belle du monde, 277; écriture des anciens Perses, VIII, 321.

Ecs-Miazin, ou le monastère des trois églises, lieu le plus révéré des chrétiens Arméniens; sa description, II, 171.

Effendian-Bec, favori d'Abas-le-Grand, et un de ses plus braves généraux, fait construire un grand nom-bre d'édifices, VIII, 93.

Eglises , celles de Mingrélie , I, 119; celle patriarcale de Géorgie, sa situation, II, 2, 45; les biens des églises persanes sont immenses et sacrés; le roi n'y peut toucher, VI, 58.

ELEPHANS, la venue des seigneurs des éléphans; événement mémorable en Per-

se, VIII, 484. Emeraudes, il y en avoit autrefois une mine en Egypte, II, 195; les Persans distinguent entr'elles, III, 363.

Encre des Persans . sa composition, IV, 273.

ENFANS mineurs ontde grands priviléges en Perse, VI. 84. Enfans du sang royal en Perse : on leur arrache les veux. qu on les laisse mourir quand ils naissent, en ne les allaitant point, V, 217, 241; sont tenus dans une perpétuelle captivité, 244.

ENFER, quel, selon les Persans, VI, 252.

ENOUCH-KAAN, roi tartare, fils d'Abou-el-Kasy, porte la guerre en Perse. X. 64.

Enternemens, comment ils se font en Asie, VIII, 307, 378. (Voyez Sépulture.)

EPERVIER, manière dont il abat l'aigle, et arrête la biche, II, 329.

Ephéménides des Persans, IV,

Epoques diverses des mahométans, IV, 407.

Equitation chez les Persans, III , 44o.

Engon-Can, roi de Perse, premier fondateur de Sultanié, II, 377.

Escrime chez les Persans; comment se fait cet exercice, 111, 443.

Espagne (le roi d'), parent du prince de Géorgie, 123. Etorres de Perse, leur beauté, IV, 153.

ETUDIANS, il n'est pas rare en Perse d'en voir qui ont de quarante à soixante ans, IV, 193.

EUCHARISTIE des Mingréliens, I, 26q.

Eunuques de Perse, noirs et blancs, leurs fonctions di-verses, V, 378; sont, en quelque sorte, les maîtres du royaume et le gouvernent, VI, 40; coûtent beaucoup à acheter et entretenir, 41; le roi seul en peut avoir de blancs, 42; de leur coupe, 45; sont le plus en crédit et en faveur auprès des rois de Perse, VII, 421,

Europeens, maladie qui les emporte presque tous aux Indes; par quoi occasionnée, IV, 46.

Evangile, comment il est regardé par les mahométans, IX, 127. Eve, les Persans en font une prophétesse, IX, 77.
Evrours mingréliens, I, 206.
Extrame—Onction (l'), n'est point en usage chez les Mingréliens, I, 280,

 ${f F}$ 

FATHMÉ, fille du calife Mousa-Cazem; description de son tombeau, tom. II, pag. 424; il a été rebâti trois fois, 433; croyance du peuple à son égard, ibid.

son égard, *ibid*. FEMMES, ne sortent point en Perse, et ne prennent aucune part aux fêtes publiques, V, 270; sont plus étroitement gardées qu'en aucun autre endroit de la terre, VI, 8; on est obligé de se détourner lorsqu'on en rencontre sur les chemins, quoiqu'elles aillent dans des berceaux couverts et fermés de toutes parts, 10; on ne peut même voir leur corps quand on les enterre, 11; leur gouvernement dans le harem, 14; les femmes de qualité ne sortent du logis que de nuit, 32; dangers que l'on court à se trouver sur leur passage, ainsi que sur celui des femmes du sérail; précau– tion prise à ce sujet, 33; on en fait mourir rarement; genre de leur supplice, 117; superstition ridicule que l'on fait pratiquer à celles qui sont stériles, VII, 446; c'est un crime capital et irrémissible aux hommes de se rencontrer sur le chemin des femmes du roi, 452;

elles portent une boucle au nez, comme marque de sujétion et de dépendance, VIII, 200; après la mort du roi, ses femmes sont presque toutes enfermées, et la vue même des hommes leur est interdite, IX, 402.

FEMMES publiques en Perse; leur gouvernement, II, 211; se prennent à bail, 222; leur quartier et leur nombre à Ispahan, VII, 416.

Fradous de Tus, auteur d'une histoire des rois de Perse en vers, estimée dans tout l'Orient, V, 126; la lecture en est fort divertissant et les grands la font chanter dans leurs festins, IX, 2

FESTINS, magnifique festin donné à Tifflis; sa description, II, 116; autre donné à un envoyé de la compagnie française en Perse, III, 120; les festins des Persans durent tout le jour; cérémonial qui s'y observe, IV, 61; festin des Arméniens à Ispahan, VIII, 179.
FÉTES, quelles sont celles des Mingréliens, I, 301, et des Persans, II, 249; fête

des Persans, II, 249; fête du chatir, divertissement solennel, sa description, III, 453; fêtes du roi de Perse, V, 468; sont de deux sortes, civiles et religieuses, VII 250; fête des lamieres, ou du nouvel an, VIII. 411; du sacrifice d'Abraham, et comment elle s'observe, IX. 6; il n'y en a point de mobiles dans la religion des Persans. 7; fête du sacrifice du chameau, sa description, 9; du nouvel an, la plus solennelle qu'il y ait en Perse, 22; de la paix, 40; du don de la bague, 45; du meurtre de Hossein, 49; des femmes stériles, 118; autres fêtes, 68. 72, 117, 120, 140, 150 et 187.

FILEURS d'or en Perse, IV,

FINANCES de Perse, leur économie, V, 415.

FLAGEOLET, d'après la légende persane, Dieu en fait jouer à l'ange Gabriel, pour forcer l'ame d'Adam d'entrer dans son corps, IX, 75. FLEURS, ont des couleurs plus wariées, et sont généralement plus belles en Perse que celles de l'Europe et de l'Inde, III, 345.

FLOUR (M.), agent des Anglais à la cour de Perse; sa réception, IX, 529.

Fonds de terre des Persans, V. 380.

Forces et discipline militaire des Persans, V, 292.

Forces maritimes des Persans, presque nulles, N, 327. Francais, leur commerce dans le Levant. I, 12; origine de leurs différends avec la Turquie, 28; avanies qu'ils recoivent des Turcs, 44; particularités remarquables sur l'établissement de leur compagnie des Indes Orièntales , III , 45 à 100 ; am – bassade mal concertée de cette compagnie en Perse, 119, 124, 140, 163, 191, 201, 235; réception de M. de Lalain, leur envoyé à la cour de Perse, IX, 542.

FROMENT. grain le plus ordinaire en Perse, IV. 102. FRUITS de Perse, quels, et leurs qualités, III, 330.

G

GANTS, sont incomnus en Orient, IV, 12.

GARÇONS, il est défendu d'en exposer et prostituer; punition d'un cafetier qui en avoit prostitué un appartenant au roi, VII, 475.

GAZELLE, animal commun dans tout l'Orient, III, 381; histoire et tombeau du cheval d'Abas-le-Grand, auquel on avoit donné ce nom, VII, 470.

GIMCHID - KAAN, général des

esclaves en Perse, favori du roi; s'attire la haine universelle par ses intrigues et sa méchanceté, X, 32; est nommé gouverneur de Kanddaar, 34; divers tours de fourberie qu'il fait à des seigneurs. 35 et suiv.; fait couper la tête, dans un festin, à un prince indien qui lui avoit refusé sa fille, 102; perd les bonnes grâces du roi de Perse, qui le fait mourir et fait placer sa tête sur la pointe d'un grand mât, 103 et suiv.

GEMEHID, quatrième roi de Perse, instituteur de la fête du nouvel an . II . 250.

Génois, leur commerce du Levant : négociation de leur part à la Porte, I, 20.

GENTILS établis en Perse, y pratiquent leur culte avec liberté , VI , 163.

GEOGRAPHES anciens et modernes repris . Il , 154. GEOGRAPHIE des Persans, se

réduit à bien peu de chose , V, 116.

GEORGE, prince souverain de Libardian , I , 379.

GRORGE (S.), grand patron de Géorgie; son histoire, 11, 46.

Géorgie (royaume de) , sa situation, ses divers noms, 11, 28; sa température, ses productions, qualités et excellence de son vin, 38; beau sang, femmes parfaitement belles ; qualités et vices des Géorgiens, 40; leur habillement, leurs logemens, tyrannie de leur no-blesse, 43; leur clergé, leurs églises, 45; histoire de la conquête de ce pays par les Persans, et de ses diverses révolutions, 47; orgueil des Géorgiens, 124; nouvelles particularités touchant ce pays, IX, 146 et suiv., 370.

GIVAN CAPIGI-BACHY, grandvisir, détermine le grandseigneur à la guerre contre Candie, I, 94.

GLACE, fort usitée en Perse; manière dont on la rassemble , IV , 64.

GODAR (S.). bataille qu'y perdent les Turcs, I, 106.

Gom, grain dont se nourrissent les Mingréliens; sa préparation, ses qualités, I, 160.

Gonig. château sur le bord de la mer Noire, I. 424. GORY, ville de Géorgie; sa

description, II, 37.

Gouvernement politique, militaire et civil des Persans, V, 205 ; despotique et arbitraire, 232; gouvernement républicain inconnu, 201. Gouvernemens de la Perse,

tantôt plus grands, tantôt plus petits, II, 155.

Gouvenneurs de provinces en Perse, y sont à vie, V, 255; leurs instructions, 265; sont obligés d'entretenir un agent à la cour, pour rendre compte de ce qui se passe dans leur gouvernement, 273; leurs vexations, 279; comment ils sont punis, 282.

Villes en Gouverneurs des Perse, sont en même temps lieutenans civils et criminels. V, 264; comment ils sont punis, 282; lorsqu'on les traite, c'est la coutume de leur faire un présent ; manière dont on les régale, 1X. 6.

GRAMMAIRE des Persans, IV. 284.

GRANDS de Perse, continuellement exposés; mot d'un seigneur à ce sujet, V, 231; moyens employés pour leur ôter la vie, soit à la cour. soit dans les provinces, 266, 283; leur disgrâce emporte toujours la confiscation des biens . 285; ruinés et accablés d'outrages, sont employés de nouveau sans que l'on appréhende rien de leur ressentiment, 286.

Greffiers, sont inconnus en

Perse, VI, 97. GREGOIRE (S.), Patriarche d'Arménie; J. C. lui ap-

paroît . II , 175. GRENADES, le meilleur fruit de Perse, III, 342; maniere dont on les conserve. VII , 406.

GUEBRES, ou Ignicoles, anciens Perses, adorateurs du feu, II, 310; ont un idiome particulier, IV, 258;

leur cimetière, et comment ils enterrent leurs morts, VIII, 96 ; leur histoire, leur religion. leurs coutumes, 355 et suiv. ; autres détails sur la manière singulière dont se font leurs enterre-mens 378. Gueze, aune de Perse, VII, 47. GUILAND. pays humide et malsain . III , 279. GURIEL, principauté; sa description, I, 327.

## $\mathbf{H}$

HABITS et modes des Orientaux, et particulièrement des Persans, tom. IV, pag. s et suiv.; ceux des femmes, leurs parures et bijoux, 10; habits de prière, VII, 41. HADIS, livres des Dits et

Faits de Mahomet et des imans, IX, 183.

HAFITZ, poëte persan distin-gué, V, 137; son tombeau pres de Chiras, VIII, 434. HAMBAL, célèbre docteur arabe, donne son nom à une secte mahométane, IX, 25.

HAMZEH - MIRZA, fils d'Abas II, roi de Perse; intrigues pour l'élever sur le trône à l'exclusion de son aîné, IX, 412 et suiv.; implore sa grâce, 533.

HANNAH, graine dont on fait une teinture pour conserver le teint et la peau, III, 314.

HARAM-VELAIED, ou le saint du pays; son sépulcre et son culte; conte qu'en font les mahométans, VII, 450 HABAS de Perse; il n'y a que le roi qui puisse en tenir, III, 372.

3.

HAREM, ou sérail, lieu où sont renfermées les femmes en Perse, VI, 6; il n'entre que des vierges dans celui du roi , 17 ; horreurs qui s'y commettent, 19; sa description, sa police, VII, 380, VIII, 50.

HARPASOUY, fleuve, II, 296. HASAN CAZY, poëte persan; son éloge d'Aly, II, 436.

HASPAS. gros village de Perse, VIII, 223.

HAYDAR, nom d'une faction gui a divisé la Perse, II, 321.

HAYE (M. de la) le père, ambassadeur de France à la Porte, néglige de faire un présent à Cuperly, à son avènement à la charge de grand-visir; ce qui donne naissance aux différends entre la France et la Porte, I, 29; son commerce avec les Vénitiens est découvert par la trahison d'un Français nomméVertamont, 30; malade, il envoie son fils auprès du grand-visir qui le fait arrêter, 32; il fait tuer un déchiffreur nommé Quiclet, 35; arrive à Andrinople, ne réussit pas à délivrer son fils; le délivre enfin, et retourne en France, 36 et suivantes.

HAYE (M. de la ) le fils, arrêté par l'ordre du grandvisir, est délivré, et re-tourne en France, I, 32 et suiv.; est fait ambassadeur de France à la Porte. 38; se conduit avec hauteur, est traité avec indifférence et mépris par le grand-visir, 39; est arrèté de nouveau, 40; et remis en liberté, 42; reçoit une audience solennelle, mais demande inutilement le renouvellement des capitulations, 43; sa mésintelligence avec la Porte augmente ; il retourne en

France, 44.

HAYE ( M. de la ), vice-roi de Madagascar; relation de son voyage aux Indes, III, 14 et suiv.; conclut avec le roi de Candy un traité pour la cession de la baie de Trinc-Male à la France, 18; prend Saint-Thomé, petite place du roi de Golconde, 22; y est assiégé, et forcé de la quitter, IX, 216.

HEINAB - BEGUM, principale femme d'Abas - le - Grand, princesse célèbre par ses œuvres pies, II, 407.

HEND, reine de Perse; trait d'atrocité de sa part, VII, 264.

HÉRACLE, fils de Taimuras-Can. retiré en Moscovie, II, 70; histoire de ce prince, déchu du trône de ses ancêtres, IX, 234, 335, 370 et suiv.

HERVIEUX (M. d'), est envoyé à Constantinople, I, 64; note sur ses missions et ses voyages, 65.

Нінів, village de Perse, II, 382.

HISTOIRE, science peu connue et peu cultivée chez les Persans. V, 123; principaux auteurs qui en ont traité. 124; histoire de Perse écrite en vers par Ferdous de Tus., 126.

HOLLANDAIS, leur commerce dans le Levant, I, 10; palais de la compagnie hollandaise à Ispahan . VII , 415; esprit de leur commerce, IX, 68; font de grandes réjouissances à Bander-Abassi pour la sortie des Français de leur pays, en 1672, 71; entretiennent chez les Orientaux l'opinion qu'ils sont les rois de l'Europe, 72; sont les plus fins marchands du monde, et ruinent ceux qui font commerce avec eux, 139; prennent Saint-Thomé sur les Français, et se brouillent avec le gouverneur de Surate, 216; sont les seuls Européens soufferts au Japon; relation d'une facheuse aventure qu'ils y ont, 281; y construisent un fort qu'on leur fait détruire; histoire de cette démolition, 309 et suivantes ; réception d'Hubert de Lairesse leur ambassadeur à la cour de Perse, 520 et suiv.

HOLSTEIN, ambassade en Perse au nom du duc de Holstein; son peu de succès, VIII, 85.

Hôpital d'Ispahan, sa description, ses officiers, ses revenus, VII, 389.

Horloge curieuse à Ispahan, VII, 355. Horlogerie, inconnue aux

Persans, IV, 151..

Hossein, fils d'Aly, petitfils de Mahomet; son histoire, et sete de sa mort, IX , 49.

Hosseinites, ou descendans de l'iman Hossein; le chef de cette famille se dit roi;

fait singulier là-dessus, VIII.

HUBERT de Lairesse, ambassadeur hollandais en Perse, IX , 520 ; audience qu'il reçoit du roi , 526.

Huile des Persans; il y en a de diverses sortes; de quoi se font, IV, 83.

T

IBRAHIM, empereur des Turcs; abrégé de sa vie, tom. I. *pag*. 96.

IGNICOLES, anciens Perses, adorateurs du feu, II, 310. ( Voyez Guebres. )

ILLUMINATION, sont magnifiques en Perse, IX, 319. IMAGES, sont souverainement révérées en Mingrélie, I,

226. IMAN COULY - CAN, généralissime d'Abas-le-Grand, et gouverneur de la Géorgie, II . 57; un des plus puissans sujets dont on ait jamais ou'i parler en aucun pays . VI , 7 ; son palais à Chiras . VIII, 422; il meurt empoisonné par le roi lui même qui en

étoit devenu jaloux , 446. IMANS, lieutenans et successeurs directs de Mahomet; leurs droits au gouvernement, V. 205; ce que leur titre signifie, VI, 291; de leur élection ; dogmes étranges à ce sujet ; leurs noms et surnoms dans l'ordre qu'ils ont vécu, 299; leur race poursuivie à outrance par les califes de Bagdad, 301 ; tombeaux qui leur sont élevés, 302; les Persans les regardent comme les seuls et véritables successeurs de Mahomet, 304; leurs descendans sont les seuls nobles,

IMAM-ZADE, saints des Persans: leurs tombeaux. VI.

IMAUS, montagne d'Asie, I, 43g.

IMIRETTE, royaume; sa description; mœurs et coulumes de ses habitans, I . 328. IMPRIMERIE, inconnue aux Orientaux . IV. 274.

INDE (l'), pays fertile en bétail et en grains, stérile en gibier et en fruits, IV, 32. Indiens, révèrent la vache, et achetent la vie de ces animaux plus cher qu'ils ne feroient la vie des hommes, IX . 19.

INSECTES de Perse, III. 382. Intendans de Perse. (Voyez Visirs.)

IRIVAN. capitale d'Arménie; son plan, sa description, II. 161; tour antique et remarquable dans cette ville. 163 ; lac qui a 25 lieues de tour, 166.

Iseaour, port de Colchide ou Mingrélie ; sa description , I, 148; est brûle par les Abcas, 338.

ISLAMISME, nom que les mahométans donnent à leur religion, et pourquoi, 174.

ISMAEL. les mahométans prétendent en tirer leur origine, VI, 178; c'est lui, selon l'Alcoran, qu'Abraham devoit sacrifier par l'ordre de Dieu, IX, 16.

LOMAEL LE-GRAND, surnommé Sophy; ses conquêtes, II,

ISMAIL, saint Persan, VIII,

229.

1 45 4 -

Ispanan, capitale de la Perse, une des plus grandes villes du monde, a 12 lieues de tour et 110,000 habitans, VII , 273 ; bâtie sur le fleuve Zenderoud, 275; ses murs ont vingt milles de tour; ils sont de terre et mal entretenus, 284; ses rues sont étroites, tortues et non pavées, 285; vignette qui la représente, 286; divisée en deux principaux quartiers, qui sont proprement deux sections; a huit portes qui ne se ferment jamais, 280 (\ comment sont faits ses caravanserais; descrip-tion de celui de Macsoud-Assar, un des plus beaux de la ville, 321; maisons des armes, maisons d'ouvrages ou ateliers, 328; description de la place Royale, une des plus belles du monde, 334; mosquée royale, sa description, 336. 343; marché universel, ibid. et 356; mosquée du grand-pontife, 354; le pavillon de l'horloge, 355; le caravanserai royal et la monnoie, 359; la cuisine du roi, 362; Palais-Royal, sa description,

368 et suiv.; la Bibliothèque royale . 373; le haram; sa description, sa police, 380; l'hôpital, 389; la place nouvelle ou des Vitres Peintes, 397 ; palais de la Compagnie anglaise, 403; palais de la Compagnie hollandaise, 415; maison des Capucins. 419; maison des Carmes 430 ; la vieille place , 480 z la vieille ville , ou le centre d'Ispahan, 482; la forteresse, sa description, 483; le Tré-sor-Royal, sa description, 485; la vieille mosquée, sa description, VIII, 2; le quartier Hossenie, ou de la famille de Hossein, 7 ; maison des Augustins, 10; la grande allée ou le cours d'Ispahan, sa description, 21; le pont de Julfa. ou d'Allaverdy Can , sa description , 30 ; le jardin nommé Mille-Arpens , 33 ; palais du cèdre particulier, 36; beau salondu jardindu Rossignol, 39; faubourg de Cadjouc, 44; palais de Mirza-Rezy et sa mosquée, 47; le harem, 50; faubourg d'Abas-Abad . ou la colonie d'Abas-le-Grand, 67; palais de Mahamed Taher, 68; de Saroutaki, 69; du fils d'A-zys-Alla, 71; la grande place de ce faubourg, 78; les faubourgs de Chems - Abad et de Cheic-Sabana, 83; le pont de Babarouc, 89; cimetières de Babarouc et des gentils indiens, 92; hermitages célèbres . 94 ; tour des chatirs ou valets de pied, 95; cimetière des Guèbres. 96; le petit Mille-Arpens maison de plaisance d'A. bas II. 97; quartier du

trône d'acier, et la plaine de Hazarderré, 98; le bourg de la Félicité ou des Guebres, 99; palais magnifique bâti par Abas II, 100; bourg de Julfa, sa description, 102; monastère des moines de S. Basile, 103; maison des Jésuites, 106; cimetières des chrétiens, 116; montagnes d'Ispahan, 117; faubourg de Kherron ou des Sourds; conte sur l'origine de ce nom, 119; faubourg de Seid Ahmédion; conte sur ce nom, 121; faubourg de Tocki, 122; jardin des oiseaux du roi , ibid.; faubourg de Deredechte, 123; maison de Kel Anayet, bouffon d'Abas-le-Grand, 124; porte d'Abas II, 130; porte Impériale ou de la Grandeur, 133; petit conte des Persans sur la grandeur de leur ville, 134; récapi-

tulation de ses mosquée, scolléges, caravanserais, bains et cimetières, ibid.; sa latitude et sa longitude, son climat, sa - température, 135; sentimens divers sur son origine, 138; prise deux fois par Tamerlan, qui ordonne à ses soldats de lui apporter chacun la tête d'un de ses habitans, 142; son nom et son étymologie, 143; notice de l'éditeur sur Ispahan . d'après les écrivains Orientaux, 144. Issin, grand et beau village de la Caramanie déserte où se retirent les Indiens de Bander-Abassi, VIII, 512. Issour, capitan pacha part de Constantinople, fait sa descente en Candie, est étranglé à son retour, I, 95. IVROGNERIE, marque de christianisme en Géorgie, II,

J

41.

JACQUES, patriarche d'Arménie, son histoire. tom. II, pag. 243, 395, 250 et IX, 98 et suiv.

JANATELLE. évêque d'Imirette; artifice dont il se sert pour retenir la reine de Mingrélie, 1, 395.

JANGOU-SULTAN, roi de Perse, donne son nom à la ville de Sultanié, II. 378.

Janitan, général des Courtches; histoire tragique de ce seigneur, VII, 307 et suiv.

Japonais, manière horrible dont ils traitent deux ambassades portugaises, IX, 169 et suiv.; deux de leurs vaisseaux et leur équipage fort maltraités à Formose; comment ils s'en vengent, 281 et suiv.

JARDINS de Perse, mal décorés, III, 352.

JARRON, ville de Perse renommée pour ses dattes, VIII, 465; montagne de Jarron, la plus rude et la plus dangereuse à passer que l'auteur ait vue en Perse,

JÉSUITES, leur maison dans le faubourg de Julfa à Ispahan; ils n'ont pu être logés dans la ville quelques efforts qu'ils aient faits, VIII, 106; fausseté des mémoires du père Alexandre de Rhodes sur leur mission, 108.

JÉSUS-CHRIST, apparoît à saint Grégoire, patriarche d'Arménie, II, 175; ce que les Persans pensent de sa divinité, VI, 272; conte des Mahométans sur sa naissance, IX, 70; ce qu'ils en disent et croient, 126 et suiv. JEUNES des Arméniens, II,

186, des Persans, tradition à ce sujet, VII, 133; on en distingue diverses sortes, 134, celui de ramazan est le seul commandé par la religion mahométane, 135; traité du jeûne par Cheic Bahadin Mahamed, 143; conte d'un jeûne de la Vierge Marie, 152.

Jeux de hasard, sont défendus en Perse, III, 450.

JEUX et combats des Persans, III, 180 et suiv.

Jeux et exercices des Persans, III. 436. JONCHÈRES (M. de), député de la Compagnie française en Perse; mauvais succès de ses demandes, III, 235.

Jours blancs et jours noirs; quels ils sont chez les Persans, IX, go.

Juirs de Perse, sont de deux sortes, VI. 132; leur ignorance, 136; ont un cimetière particulier à Ispahan, VIII, 84.

Julfa la vieille, ville d'Arménie, ruinée par Abas-le-Grand, II, 304.

Grand', II, 304.

JULFA, bourg considérable
d'Ispahan, sa description,
VIII, 102; sa fondation,
111; est déchue de son opulence, 115.

JUSTICE et droit civil des Persans, VI, 66; manière d'y procéder, 94; justice criminelle et ses procédures, 08.

Justin (le P.), de Livourne, capucin missionnaire, compagnon de voyage de l'auteur, II, 16.

K .

KAABA, oratoire d'Abraham à la Mecque, sa description; il y tient quatorze mille personnes le jour du sacrifice; on y venoit en pélerinage avant Mahomet, tom. VII, pag. 162 et suiv. KAFOUR, eunuque trésorier du sérail, son caractère, VII, 420.

KAINER, village d'Armenie, II, 296.

KALMAKS, peuple tartare, déclarent la guerre à la Perse, X, 74 et suiv. KAULYS, espèce de Bohémiens qui courent la Perse; conte que les molla Persans font à leur sujet, VII, 478.

KEBLAH, c'est se tourner du côté de la Mecque en priant, VII, 347.

KEL-ANAJET, bouffon d'Abasle - Grand; ses reparties; VIII, 16 et suiv. et 125.

KELMHEL, fleuve, II, 419. KESIL-HEUZÉ, fleuve qui prend sa source dans les montagnes de Derguesin, II, 368. KETAVANE, ou Mariane, reine de Caket, mère de Taimuras-Can. II, 56; envoyée par son fils auprès d'Abasle-Grand, refuse de se faire mahométane, et souffre le martyre, 55.

Kiank, gros bourg de Perse, II, 401.

Koskrinou, un des grands et

des beaux caravanserais qu'on ait jamais bâtis en Perse. II. 406.

Kounoux, prohibition de se trouver sur le passage des femmes du roi, IX, 552.

Kur, fleuve qui a sa source dans le mont Caucase, II,

### L

LAAR, ville et province de Perse; sa description, tom. VIII, pag. 479; anciens châteaux et forteresses, 481; température du pays, 483; cette province sut conquise et réunie à l'empire par Abas-le-Grand, ibid.

LALAIN (M. de), envoyé de France à la cour de Perse; sa réception , IX , 543.

LANGUR, fleuve. 1, 412 LAPIDAIRES de Perse, entendent bien la taille et la gravure des pierres tendres,

IV, 142. LESCOT, négociante fameusé,

I , 2.

Lesse (M. le comte de) , ambassadeur de l'empereur d'Allemagne à la Porte, I. 23; titres que son maître y prend, 41; s'emploie pour faire rentrer les cordeliers dans leurs biens de la Terre-

Sainte, 73.

LETTRES du prince de Géorgie au roi de Pologne, II.
124; ce que les Orientaux
observent dans les leurs, 288 : lettres de recommandation pour l'auteur, 354; ce que les Orientaux observent dans les lettres adressées aux papes, IX, 347. LETTERS numérales des Persans; exemples de leur usage. II , 421.

LIVAN - DADIAN, le plus fameux prince qu'ait eu la Mingrélie; son caractère. I . 378.

Lion, emblème de l'empire de Perse; comment on le fait combattre contre le taureau. III, 180.

Liqueuns des Persans, IV, 65. LIVRES des Persans, IV, 280; comment ils sont rangés dans leurs bibliothèques, 373.

Livres sacrés, reconnus par les Mahométans, et réputés éternels, IX, 151; leur opinion sur les livres divins en général, dont ils font monter le nombre à cent quatre, 153.

LOCKMAN, fabuliste Persan, II. 401, confondu avec Esope; ses fables, V, 36 et

suiv.

LUABZAB, roi de Carthuel en Géorgie, veut faire périr son premier ministre pour avoir sa fille ; vengeance du ministre après sa fuite, II, 50; poursuivi par Abas, se rend prisongier; il est assassiné, 59 et suiv.

LUSTRATION. ( Voyez Purifications.

LUTTE

LUTTE chez les Persans: description de cet exercice, III,

Lutteurs persans, leur équipage, II, 203; combat d'un

maître de lutte avec son ingrat disciple, 204. Luxe des Persans, IV, 22. Luxure, marque de christianisme en Géorgie, II, 41.

#### ·M

MACSOUD-ASSAR, riche épicier, fait bâtir à Ispahan un magnifique caravanserai, dont il fait don au roi, VII, 324; histoire curieuse de sa mule , 325.

MAFRAS, ce que c'est, II, 404. MAGES, docteurs et prêtres VIII, des anciens Perses, 374; ceux qui allèrent adorer Jésus-Christ en Bethléem, surent massacrés à

leur retour, 575; les mages, instituteurs de l'astrologie

judiciaire, ibid. Magis, les Persans en sont infatués, IV. 434.

MAGISTRATS de Perse, grands et petits; leurs dénominations et attributions, V, 261.

MAHAMED-CAN, gouverneur d'Esterabad, précédemment grand-visir. Sa réception à la cour de Soliman III , son éloge, sa mort, 1X, 346.

MAHAMED-COULICAN, seigneur persan, reçoit la bastonnade; son apostrophe au roi à ce sujet ; relégué pendant treize aus dans les prisons de Casbi, il en est retiré inopinément et nommé gouverneur de Kandar, X, ji 10. MAHAMMED-LARRY, docteur

persan, accusé de sorcellerie, est misamort, VIII, 94. MAHAMED-MENDI, douzieine iman , sête de sa naissance,

et partie de son histoire, IX, 141.

MAHAMED-TACKI, saint Maho-Tome X.

métan, est empoisonné à l'âge de 25 ans; fête de son martyre, VIII . 412. MAHAMED-TAKI, célèbre doc-

teur, enseigne que Dieu n'accepte point de coq pour victime, IX, 15.

MAHOMET, prophète; son ignorance dans les sciences humaines, VI, 278, honneurs que lui rendent ses sectateurs, 286; reduit leurs prières à cinq . VII, 3; enlevé au ciel pour recevoir la loi mahométane de la main de Dieu , 133 ; dangereusement blessé à la bataille d'Ohud, 262; ses miracles. 265; son ascension au ciel sur un cheval ailé que lui mène l'ange Gabriel, IX , 134. *Bendé* , roi de Perse , remet

MAHOMET, surnommé Kodala Géorgie sous son obéis-sance, II, 49. Manomer IV, empereur des

Turcs, est élevé sur le trone à sept ans , I, 28.

MAHRAB, jubé dans les mosquées des Mahométans, qui leur fait tourner le visage du côté de la Mecque en priant, VII, 347. (Voyez Keblah.) MAIL, les Persans y jouent à

cheval, III, 181; règles du jeu, 440.

Maisons, comment baties en Perse, IV, 110; de leur figure et leur disposition audedans, 118; en quoi consiste leur beauté, 119; ne

sont point sujettes au seu. et pourquoi, 123; mais sont fort incommodées par l'eau, 124; les Persans ont du dégoût pour les maisons de leurs pères, et pourquoi, 125; observations diverses; 126.

MALADIES des Persans, V, 182: remèdes et drogues qu'ils emploient, 186.

Mansourcan, général des mousquetaires; le roi de Perse lui coupe la main, et lui donne de grands présens, IX, 96.

MANUFACTURES de Perse, IV. 152.

MARANT, ville de Médie; Noé y est enterré, II, 318. MARBRE admirable, et qui a la transparence du cristal de

roche , III , 358. MARCHAND, nom honorable en Orient, ne se donne point aux gens de boutique.

IV, 157. MARIAGES, comment ils se font chez les Mingréliens. I, 283, et chez les Persans, II. 217; l'égalité de condition, ni le consentement des parens ne sont pas nécessaires en Perse pour les rendre valides, VI, 80; mes, nés avant du après le mariage , soit d'une épouse, d'une esclave ou d'une concubine, 81; on marie les filles sans dot, 83.

MARIANE. (Voyez Ketavane.) MARIE, princesse de Mingrélie, d'abord femme du prince de Guriel, puis de Rustan-Can, et enfin de Chanavas-Can, II. 65.

Marseille, assemblée de tous ·les négocians du Levant, en 1671; leur délibération sur les affaires de Turquie, I.

Massouma, cimetière, vénéré comme une terre sainte, et dans lequel on apporte des corps de tous les endroits de la Perse, II. 455.

Mathématiques des Persans IV, 310; leurs auteurs les plus estimés dans cette partie , 312.

MAYN, gros bourg de Perse, VIII, 231.

MAZENDERAN, pays enchanté et délicieux, III, 275; éprouve des tremblemens de terre furieux, 285.

Mecque (la), ville et terre sainte des mahométans, VII, 157; sa situation, sa des-cription, 158; il y vient tous les ans en pélerinage neuf cent mille personnes . 165; son origine, 167; plusieurs fois détruite et rebatie, 173; le pélerinage en est commandé à tous les mahométans, 175; ils tour-neut toujours le visage de son côté en priant , 347. MEDECINE, ancienne et estimée chez les Persans, V, 168; quels sont les grands maitres dans cette science, 174. tous les enfans y sont légiti-. MEDECINS de Perse, le roi en a un grand nombre à ses ga-ges, ce qui fait dire qu'ils dévorent le pays, V, 168; autres contes que l'on fait sur eux, 169; suivent la doctrine de Galien, 172; sont aussi droguistes et apothicaires, 176; se soucient peu des nouvelles découvertes. 188; régime qu'ils font garder aux malades, 193; ont des apothicaires à leurs gages, IX, 81; perdent leur

🗸 liberté et leurs biens, quand le roi meurt entre leurs mains, X, 89; moyen dont se servit le médecin du roi Sefy-Mirza, pour éviter un

pareil sort, 90.

MEDIE, royaume, actuellement Azerbeyan . province de Perse, II, 308; température humide et nébuleuse,

MEDINE, ville célèbre qui contient le tombeau de Mahomet; sa description, son origine, VII, 193.

MEHEMANDAAR, conducteur; son emploi en Perse, II, 137.

MEHROU, premier ministre de Luarzab, roi de Garthuel, échappe à une mort injuste; sa vengeance, II, 50.

MÉLEK-BENARAS, savant docteur arabe, donne son nom à une secte mahométane,

IX , 25.

MELONS, le plus excellent fruit de la Perse; leurs diverses sortes et qualités, III, 330, leur culture, IV, 108; comment on les garde six mois. VIII, 81.

MENDIANS de Perse, sont fort pathétiques en demandant l'aumône, VII, 392.

MENUISIERS persans sont très-habiles. IV, 127.

MEPPE, titre que prend le roi d'Imirette, I, 333.

MERCREDI, jour proscrit et malheureux chez les mahométans, et pourquoi, IX,

MESQUITTES, sorte de moucherons très-incommodes en Perse; comment on s'en

garantit, VIII, 515. MESSE des Mingréliens, I, 25q; se célèbre avec irrévérence, l'auteur en est témoin , 414.

MESURES des Persans. IV. 176.

METAUX et minéraux de Perse, III , 352.

METIERS des Persans, leur police, IV, 88 et VI, 119. MEUBLES des Persans, IV.

18. MIANA. bourg de Perse qui donne son nom à un fleuve,

MINGRELIR, ou Colchide, principauté, I, 149; sa situation et ses peuples, 150; ses divers noms, 153; sa constitution et température d'air. 154; abonde en eaux; ses fleuves, 155; son terroir; mauvaise qualité de ses fruits: excellence de ses vins, 158; choux monstrueux, 159; les Mingréliens s'animent au travail par le chant, 160; leur nourriture; pain qui leur est particulier, 162; leurs viandes et venaisons: 163; sont grands chasseurs. 164; le pays est couvert de chacals et de loups, 166; on y entretient beaucoup de chevaux, 167; il n'y a ni villes ni bourgs, toutes les maisons sont éparses dans le pays; il n'y a que deux villages sur le bord de la mer. et neuf ou dix châteaux, ib. ; habitations des Mingréliens, 168 ; leur sang est très-beau, 169; les femmes y sont peutêtre les plus méchantes de la terre : les hommes n'y valent guère mieux, 170 ; comment ils traitent entr'eux le concubinage, 171; tuent les nouveau - nés qu'ils ne peuvent nourrir, et les malades qu'ils ne peuvent gué-Sa

rir . ibid. ; conduite des gentilshommes et du prince de Mingrélie, leur administration de la justice, 172; leurs armes, 175; leur habillement; sont malpropres, et toujours pleins de vermine, 177; leur service de table, 178; sont grands ivrognes, 179, et grands complimenteurs, 181; élèvent leurs enfans au larcin et à la turpitude, ibid.; ne parlent à leurs supérieurs que le genou en terre, ibid.; d'où est dérivée leur langue, et en quels idiomes on la distingue. 182; le pays est très-peu peuplé, et pourquoi, 183; douze prêtres vendus aux Turcs par un gentilhomme, 185; commerce des Mingréliens, leurs armées, leurs guerres. 186; de leur religion; relation du P. Zampi à ce sujet, 192; en quel temps ils recurent la foi de J. C., et quels furent les premiers qui la plantèrent dans leurs pays, 196 ; du catholicos, chef des ecclésiastiques, 203; des évêques, 206; des moines et des nones, 209; des papas, ou prêtres mingré-nens, 212; remarques sur le costume des ecclésiastiques . 215; des églises, 119; des cloches qu'ils appellent zanzaluchi; de la tablette sacrée qu'ils appellent ora, dont ils se servent au lieu de cloches, et de la trompette appelée oa, 224; des images . 226; des reliques des saintes, 233; des habits sacerdotaux des papas, 256; de la messe, 250; du bap-tême, 263; de l'eucharistie, 269; de la pénitence,

275; de l'extrême-onction, 280 ; de l'ordre , et du célibat des pretres, 281; du mariage, 283; de l'office divin, 289; du signe de la croix et de la manière de prier, 292; des sacrifices. 297; des fètes, 301; des saints lieux qu'ils ont à Jérusalem, 322; des commandemens de l'église . 324; le deuil des Mingréliens dure quarante jours, après lesquels ils enterrent le mort : détails à ce sujet, 325; de la princesse de Mingrélie et de sa conduite envers Chardin, 357; elle veut le marier à une de ses amies . 35g, description d'un repas qu'elle lui donne, 360; elle montre toute l'effronterie d'une courtisane, 364; histoire des princes mingréliens, et des dérnières guerres de la Mingrélie, 377. Ministres de Perse; manières dont ils sont investis et dépossédés de leurs charges, V, 335. MINACLES de Mahomet , tels que les rapportent les légendes persanes, VII, 265. MIRTCHECARBACHY, ce que signifie re mot, II, 383. MIRZA-CHEFI, célèbre historiographe persan, VII, 439. MIRZA - HACHEM, vazier de

MIRZA - REZI, fait bâtir une rue et quantité d'édifices à Ispahan, VII. 295 et VIII. 47; adresse merveilleuse et talens extraordinaires de ce prince aveugle et de ses deux

Mazenderan , refuse de dé-

couvrir le lieu où l'iman

Koulikan avoit caché ses

pierreries; mauvais traite-

mens qu'il essuie à ce sujet.

IX , 547.

frères, 53; il obtient sa grâce et sa liberté, et rentre dans ses biens. IX, 555.

Missions, inutilité de celle des Théatins en Mingrélie, qui n'est soutenue que pour l'honneur de l'église romaine, I, 354; celle des capucins en Géorgie, particu-lierement à Tiffis, II, 82; idée générale des missions des catholiques romains en Perse, VI, 154; les missions en Orient ne servent . qu'à faire illusion aux partisans de l'église romaine sur le titre qu'elle se donne d'église universelle, VII, 437.

Missionnaires, portent le patriarche à reconnoître l'église romaine; mais les augustins et les carmes détournent le coup, III, 146.

MOHAMMED-MEHDY, douzième iman ou successeur de Mahomet, enlevé du monde, doit, d'après l'opinion des Persans, revenir un jour convertir tous les infidèles, et régner sur tout l'univers jusqu'à la fin des siècles, V. 207.

Moines mingréliens, I, 209. Moss des Persans, explication de leurs noms divers, IV, 400.

Moisk, contes que les Persans font a son sujet, IX, 155 , 18g.

Moissons de Perse, quelles,

**V**, 385. Molino (M. le chevalier), Baile de Venise, envoyé pour traiter avec la Porte de la paix et de la reddition de la ville de Candie, II, 100. Monnoies, on n'en bat pas

dans l'empire ottoman , I , 15; diverses sortes et valeurs des monnoies des Persans, IV, 180.

Monale des Persans, V, 1. MORALITÉS, proverbes, inscriptions et sentences tirées des ouvrages des auteurs perdes ouvrages des auteurs persans, V. 456; VII, 296, 301, 326, 363, 377, 396, VIII, 42, 49, 68, 74, 91, 94; 97-120, 124, 227, 476, 477, 478; IX, 198, 204.

Morosini (M.), capitainegénéral de la république de Venise, traite avec le grandition de la reddition de Cons

visir de la reddition de Candie , I , 101.

Morts et mourans, ce qui s'observe à leur égard, VI. 404 et suiv.; autres détails,

481 et suiv.

Moscovites, sont tenus en Perse pour la plus basse et la plus infame nation qui soit entre les chrétiens, X, 113; ambassade célèbre de ce peuple, qui n'avoit d'autre but que le trafic, ibid.

Mosquies, les Persans n'ont jamais pu en bâtir à Tiflis, II, 79; elles sont au nom-bre de 250 à Tauris, 322, mosquée célèbre de Com, où sont enterrés deux rois de Perse, 418, 433; mosquée royale d'Ispahan. sa description, VII, 336, 343; mosquée du cèdre ou grand pontife, 354; les mosquées ne sont point des asiles en Perse, 369; mosquée de Hakim Daoud, 462; vicille mosquée d'Ispahan, VIII, 2: comment les mosquées sont construites en Perse. IX . 194; les grands n'y vont jamais; le peuple y fait tout ce qu'il veut, pourvu que ce ne soit rien d'indécent, 196.

Mouchtened, docteurs persans; leurs prétentions; autorités qu'ils s'arrogent, VI,

Moulins en Perse, sont à eau ou à bras ; il n'y en a point

à vent, VIII, 64. Mourons de Barbarie, sont en grand nombre en Perse,

III, 386.

Mules de Perse, III, 368; mule admirable, si affectionnée pour son maître, qu'elle mourut en même temps que lui, VII, 325.

MULTANY, ou Indiens Banianes, mis à contribution pour la faute de deux d'entr'eux qui servoient d'espions au roi des Indes, à Ispahan, X , 22.

Munie, espèce de gomme qu mastic, qui produit des cu-

res merveilleuses, III, 310. Muniss de Perse; on en trouve dans les sables de la Baca triane, VIII, 3q6.

MUPETY de Perse, bien infé-rieur à celui des Turcs, VI. 56; ses fonctions, 57.

Musc, celui du Thibet plus estimé que celui de la Chine, III., 321; son emploi, sa consommation, sa falsification, 322.

Musique, instrumens défendus par la religion de Mahomet II, 122; de la musique chez les Persans, 206; autres réflexions et observations sur le même sujet, IV. 299; chant, 304; instrumens, 305; danse, 309.

Musulmans, origine de ce nom, VI, 176.

### N

NAGCHIVAN, ville d'Arménie, sa description, tom. II, pag. 297.

NACCHIVAN, fleuve, II, 303. NAIB, chef de police en Perse.

V, 263.

NATURALISTES, leur erreur touchant les arbres des hautes montagnes, I, 442.

NAZIR, ou voyant du roi, surintendant général de sa maison; ses fonctions, V, 345 ; caractères de celui avec qui Chardin eut affaire pour la vente de ses bijoux , LX , **35**0.

NEAMET-OLAHY, nom d'une faction en Perse, II, 321. Négocz , honorable dans l'Orient , IV, 159 ; manière de négocier des Orientaux, 160.

NEIGE, on s'en sert en Perse

pour rafraichir les boissons, IX , 83.

NEMBROTH, roi de Chaldée, son tombeau, VIII, 317; conte que les Persans font à son sujet, IX, 17.

NEZBALIBEC, favori du roi de Perse, est disgracié, et a la main coupée, IX, 106; augmente sa disgrâce en se servant d'une danseuse du roi . 3; rentré en faveur, perd de nouveau son crédit, et est relégué en Bactriane, 117 , 135.

NICBE, grand caravanserai, sa situation. II, 373.

Noblesse, inconnue en Perse. et dans tout l'Orient, V, 290. Not , surnommé le second Adam par les Persans; his. toire qu'ils sont de sa vie, IX , 78.

NOINTEL (M. de), est envoyé en ambassade à Constantinople; son entrée, I, 50, va à Andrinople, 52; est trompé par Panaioti, 53; ses principales demandes à la Porte; échoue dans ses négociations; sa lettre au prince de Mingrélie pour recommander Chardin, 348. Noir, couleur funeste et odieu-

Noin, couleur funeste et odieuse, qu'on ne sauroit regarder en Orient, surtout en Parse IV

Perse, IV, 9.
Nonnes de Mingrélie, 1, 209.
Notaires, sont incomnus en
Perse, VI, 96.

Nouratchin, village d'Arménie, II, 296.

NUYTS (Pierre), ambassadeur de la compagnie Hollandaise au Japon, échoue dans son ambassade; maltraite, pour s'en venger, deux vaisseaux japonais à Formosa, dont il étoit devenu gouverneur, IX, 281; extrémité à laquelle se porta contre lui l'équipage de ces deux vaisseaux, 286; on le sacrifie au ressentiment des japonais, 304.

Nyse, plaine célèbre par les chevaux nysains, II, 362.

О

OFFICE divin des Mingréliens, tom. I. pag. 280.

tom. I, pag. 28q.
Oenons de Bactriane, gros
et doux comme des pommes,
III, 343.

OISEAUX de Perse, domestiques et sauvages, III, 384.
OISEAUX de proie en Perse,
III, 393; il n'y a que le roi
qui en puisse avoir, 395;
comment on les dresse pour

la chasse, 396. Outablus, secrétaire de

OLEARIUS, secrétaire de l'ambassade de Holstein en fait la relation, mais saus en dire le dessein, VIII, 85.

dire le dessein, VIII, 85.

Oman, second successeur de
Mahomet, aimé des Turcs
et détesté des Persans, VI,
173; son tombeau placé auprès de celui de Mahomet à
Médine, VII, 198; homme brave et puissant, ambitieux de domination spirituelle et temporelle, IX,
33; tenu pour saint par les
Turcs, 34; malgré son vaste
mérite est le tyran le plus
détesté par les Persans,

ibid.; conte là-dessus, et exemples divers, 35, 39, 52.

Opina chez les Persans, II,

Opium, étymologie de ce mot, IV, 78. (Voyez *Parot.*) Onders ou ordination chez les Mingréliens, I, 280.

ORFÉVEREIR, malentendue des Persans, IV, 151.

ORIENTAUX, sont mous et paresseux, ne sont point avides d'inventions nouvelles et de découvertes, IV, 88; leur frugalité, VIII, 137.

Osman III, successeur de Mahomet, général de l'armée mahométane, abhorre des Persans, et tenu pour saint par les Turcs, VI, 173, et IX, 34.

OTTIA - CHECAIZÉ, seigneur d'Imirette, réduit paradresse la forteresse de Cotatis à se rendre, I, 385.

OUVRIR le ventre, sorte de supplice usité en Perse, III, 116, VI, 115. PAIEMENS, comment ils se font en Perse; des écrits des marchands, et des cautions.

tom. IV. pag. 170.

PALAIS - ROYAL d'Ispahan , sa description, VII, 368; a cing portes principales, planches qui les représentent, 386.

Palus méotide (détroit du), appelé par les anciens, Bos-phore Cimmérien, par les modernes. détroit de Caffa, et aussi Bouche-de-Saint-Jean , I , 137.

PANAIOTI, premier interprète et secrétaire du visir . I . 53. PAPAS, prêtres mingréliens,

I, 212.

PAPES, lettre du pape Clément IX au roi de Perse en 1668, X, 131, pourquoi les rois de Perse, dans leurs lettres traitent les papes avec tant d'honneur, IX, 347

PAPETERIE, s'exerce fort grossierement en Perse, IV.

148.

PAPIERS des Persans, ses diverses sortes, IV. 271; celui écrit est pour eux une chose sacrée, 272.

Papona, visir du prince de Mingrélie, injustement mis

à mort, I, 38o.

Paradis terrestre, idée plaisante d'un Carme à ce sujet, II, 192; idée qu'en ont les Persans, VI, 252.

PARENTÉ. à quels degrés elle est prohibée entre mari et femme ches les Mahométans, II, 241.

Parrums, grand usage qu'on

en fait aux Indes; anecdote

à ce sujet, IV, 43.

PARSIS. (Voyez Guèbres.)

PARTHES (le pays des). grande et première province de la monarchie persane, II, 36a: sa situation, sa description; noms divers que lui donnent les Orientaux, 370; quel a été le fondateur de l'empire des Parthes, 372.

PARTHIDE, province de Perse,

II , 36g.

PATENTES des rois de Perse; leurs formulés, II, 92. Passe - Ports , formulaire de

ceux que donnoient les Poltugais, IX, 257.

PAVOT, extraction que l'on fait en Perse du suc de cette plante, . III, 300; usage qu'en font les Persans pour s'enivrer et se mettre en humeur, IV, 73; le gouvernement a taché vainement de l'empêcher, 77; est un poison lent, ibid: , ses diverses décoctions et infusions. 78; Abas-le-Grand interdit le débit de la décoction conque sous le nom de cocquenar; anecdote à ce sujet, VIII, 125.

PEINTURE, son état en Perse, V, 201.

Pélerinages, comment se font, et de quelle obligation chez les Persans , VII, 154; quelles en sont les cérémonies, 189; traités du pélerinage par Cheic Bahadin Mahamed; choses qui y sont requises, 202; conditions

qui rendent le pélerinage du dedans de la Mecque nécessaire de nécessité de pré-cepte, 210; lieu où il faut le commencer, 213; ses rits, 216; état où il faut se mettre pour former l'intention de le parfaire, 217; comment il faut persévérer dans l'intention de l'accomplir, 220; procession du Kaabé, 225, 230; pélerinage du dehors de la Mecque, 236; visita-tion du mont d'Arafat, 238; du mont de Mecher, 240; du Mena, 241; de la forme du corban ou sacrifice, 242; du reste du pélerinage, 245. PELICAN, description de cet

'oiseau qui est gros en Perse comme un mouton, III,

Pénitence, ce que les Mingréliens pensent de ce sacrement, I, 275.

PENTATEUQUE, comment les Mahométans le regardent , et ce qu'ils en débitent, IX,

Prates, leur pêche dans le golfe Persique; ce qu'elle produit, III, 361; noms pompeux qu'on leur donne en Orient, 362; ile fameuse par leur pêche, IX, 244.

PERSAN, origine de cette lan-

gue, ses divers caractères, IV, 228, 254; l'ancien persan est une langue perdue, 257; l'alphabet persan, 264. PERSANS, sont fort supersti-tieux, II, 275; d'une po-

litesse excessive dans leurs lettres et leurs manières. 202; font leurs dévotions chez eux plutôt qu'à l'église, 389; leur naturel, mœurs et coutumes, III, 403; sont

les Parisiens de l'Asie, 405; leur humanité envers les étrangers, 408; sont paresseux et ennemis du travail, luxurieux et prodigues, 410; ne se battent, et ne blasphément point, ibid.; sont dissimulés et flatteurs, 413. élevent bien la jeunesse, 415; sont les peuples les plus civilisés de l'Orient. ·417; cérémonial qu'ils observent dans les visites qu'ils font ou recoivent, 418; divers exemples des complimens qu'ils s'adressent. 421; ne sont nullement généreux, 425; n'aiment ni la promenade ni les voyages, 426; ignorent complétement la géographie et l'état des autres nations du monde , 429; ont presque tous chacun leur maison qu'ils louent par jour, 431; leurs voitures, 432; leurs noms et titres, 433; leurs jeux et exercices. 436; leurs habits et leurs meubles, IV, t; leur luxe, 22; leur nourriture, 26; mettent du musc et de l'ambre dans leurs confitures, 42; leur nourriture simple et frugale, 46; viandes dont ils usent communément, 48; leur pain, leur pilau, leur boisson, 50; leurs cuisines publiques, 57; sont hospitaliers, 58; leurs fes-tins durent tout le jour, 61; on y boit à la glace. hiver comme été, 62; leurs liqueurs douces et fortes, 65; leurs arts mécaniques et métiers, 88; négligent les nouvelles inventions. telles que la papeterie, l'imprimerie, l'horlogerie, l'orfévrerie, 89, 151; leur architecture, 110; excellent dans la broderie, 128; dans la vaisselle d'émail ou de faïence , *ibid*. ; dans le tour, 132; dans la taillanderie et l'armurerie, 136, et autres arts mécaniques, 140 et suiv.; arts et métiers, dans lesquels ils réussissent mal, 147 et suiv.; leurs manufactures, 151; leur commerce, leurs poids et mesures et leurs monnoies, 157; leurs sciences et arts libéraux, 188 et suiv.; ont trois sortes d'auteurs, 198; leurs écoles et colléges, leur manière d'étudier, 224; des langues dont ils se servent, et particulièrement du persan et de l'arabe , 237 ; leur écriture , leur papier, leur encre, leurs plumes, 271; leur grammaire et leur rhétorique, 284; leur arithmétique, 288; leur musique, 290; leurs mathématiques, 310; leur astronomie et astrologie, 314; leur divination, 430; leur philosophie, 445; leur morale avec des sentences, des fables et des moralités tirées de leurs ouvrages. V. 1 et suiv. ; leur géogra-phie et leur histoire, 116 ; leur poésie, 127 ; leur médecine, 168; leur peinture. 201; leurs sentimens sur le droit du gouvernement, 205: sont soumis sincèrement à leur roi, 219; nature de leur gouvernement, 224; leur économie politique, 237; leurs forces et leur discipline militaire, 292; sont braves et belliqueux, 294; n'ont pas le génie de la navigation, 329; leurs charges et dignités, 333; leurs rentes et fonds de terre, 380; revenus de leur roi, 394; économie de leurs finances. 415; de leurs secrétaires d'état et de leurs sceaux, 451; magnificence de leur cour, 468; leur justice et droit civil, VI, 66; leur justice criminelle et ses procédures, 98; leur police, 119; quelles religions ils tolèrent chez eux, 131; leur religion est la même que la mahométane, selon les in-terprétations d'Ali et des douze imans ; sa description, 167 et suiv. ; ils ne sauroient boire sans s'enivrer, et ne Loivent même que pour cela , IX , 225.

Pense, description générale de cet empire, III, 255 et suiv. : son étendue ancienne et moderne, 258; ses différens noms, 265; sa division, 267 ; sa stérilité, quelles en sont les causes, 268; son climat et son air, 273; son terroir, 288; des arbres. plantes et drogues, 203; des fruits, 330; des fleurs, 345 ; des métaux , minéraux et pierreries, 352; des animaux domestiques et sauvages, 365; des oiseaux domestiques et sauvages, et de la chasse, 384; des poissons, 400; naturel de ses peuples. leurs mœurs et coutumes. 403; le pays est fort sain, et la température excellente ; un grand nombre de nos maladies y sont tout-à-fait inconconnues, V, 181; sa situation fait sa principale force, 293; considérations générales sur cet empire, IX, 383 et suiv.

Persepolis, plaine de cette

superbe ville, VIII, 242; ses ruines, tombeaux et monumens, leurs descriptions, planches diverses, 247 à 384; antiquité de son temple et contes divers à ce sujet, 390; destruction de cette ville, 404; brutalité d'un gouverneur de Perse qui fait briser ses monumens, 406.

Pervare, village de Perse, II, 365.

Phase, fleuve, son cours, I, 419.

PHILIPPE (le P.), carme; son voyage d'Orient, II, 192 PHILOSOPHIE des persans, IV,

445 et V, 1. PIERRERIES de Perse, III,

36o. PIERRES de marbre miraculeuses, où sont marqués les pieds d'Aly, et qui sentent l'ambre, VIII, 14.

Pigeons dressés par les voleurs à retourner au colombier, en emmenant ceux des personnes auxquelles ils ont été vendus, III, 387, et VII , 441.

Pilo, mets des Géorgiens, composé principalement de riz, II. 118; usité en Perse, III, 120.

PLANTES remarquables de Perse, III, 293.

Platon, né d'une vierge, ainsi que Jésus-Christ, selon les Mahométans, VIII, 123.

PLINE, son erreur sur le mont Caucase relevée, I, 440.

PLUIE, extraordinaire à Ispa-han, III, 253. PLUMES des Persans, de quoi

sont faites, IV, 273.

Possis des Persans; elle est leur talent propre et particulier, et le genre de litté-

rature où ils excellent, V, 127 : rhythmes et mesures de leurs vers; leurs différens poëmes, 130; la morale en est le sujet le plus commun, 136; histoire des poëtes persans, 137. Poids des Persans; leur des-

cription et leurs diverses valeurs, IV, 172.

Poissons, quels sont ceux qui abondent en Perse, III. 401; poissons sacrés, qui ont des boucles de pierreries au nez, VIII, 200.

Police de Perse, bien ordonnée, VI, 119.

Politique des Turcs, I, gi. Pont de Julfa , ou d'Allaverdi - Can; sa description, VIII, 30; de Babarouc, 89; de Coureston, 498.

Pont-Euxin, carte géographique de ses environs, 1, 1;

son étendue, 415. Poncelaines, beau vernis de celle du Japon, d'où il dé-pend, IV, 34; celle de Perse passe quelquefois celle de la Chine; les Hollandais les vendent mêlées ensemble. IV, 129; comment on raccommode la porcelaine en

Perse , 130. Pontugais, arrivent dans le sein Persique avec une flotte; leurs démêlés, III, 137; mauvais traitemens qu'ils éprouvent à Congue, à cause du droit des douanes de ce port, IX, 136; diverses particularités concernant leur commerce et leurs coutumes dans les Indes, 244; l'Europe leur doit la connoissance de la navigation aux Indes Orientales, 251; leurs conquêtes, 252; sont chassés du Japon; tentent de s'y rétablir en y envoyant une ambassade en 1640; on brûle un de leurs vaisseaux; on met à mort les Indiens de leur équipage, et on leur défend. sur peine de la vie. d'y revenir, 269; y renvoient une seconde ambassade en 1647; manière horrible dont elle fut traitée, 270 et suiv. PRÉSÉANCE regardée comme une foiblesse par les Mahométans. III

métans, III, 199.

PRESENS faits au roi de Perse sont estimés et enregistrés, III, 197; droit exigé sur ce présens, 221.

Pattres, ou ministres de la religion persane; ne sont sacrés ni installés, et peuvent quitter cette profession quand bon leur semble, IX, 196; leur caractère en général; proverbe à leur sujet 198.

Paire Dieu, manière extérieure des Mingréliens, I,

**2**95.

PRIÈRE, ce que les Mahométans enseignent touchant le devoir et l'utilité de la prière; comment ils s'y disposent, et comment ils s'en acquittent, et observations à ce sujet, VII, I à 110; traité de la prière, traduit de Cheic Bahadin Mahammed, 38.

PRINCESSES du sang royal en Perse, mariées à des ecclésiastiques, et pourquoi, V,

247.

Prisons publiques; il n'y en a point en Perse. VI, 100. Procession du Kaabéala Mecque, VII, 225, 230.

PROPRÈTES, seuls souverains legitimes, selon les dévots Mahométans. V, 205; sont chess du spirituel et du temporel, 214; opinions des Persans à leur sujet, VI, 263; combien ils en comptent depuis Adam jusqu'à Mahomet. 264; distinction qu'ils établissent entr'eux, 265, prérogatives dont ils les revêtent, 269; sont chess du spirituel et du temporel, VI, 293.

PROSTITUTION, celle des garcons est défendue en Perse, et permise en Turquie, II,

210.

PROTESTANS européens en Perse. y suivent en liberté les principes de leur religion, VI, 163.

PRUNES de la Bactriane sont excellentes, III, 343.

PSAUTIER, comment les Mahométans le regardent, IX, 156.

Puits miraculeux de la Mecque, VII, 178; autres à fleur de terre dans les rues d'Ispahan, 286; histoire de deux puits remarquables dans cette ville, 454; autres à Chiras, dont l'eau croît vingt ans durant d'un accroïssement réglé, et décroît vingt autres années de mème, VIII, 432.

PUNITIONS infligées aux criminels en Perse, VI, 105, 114, et aux marchands qui violent la police, 129

PURIFICATIONS des Persaus; avec quelles superstitions ils les font. VI, 319; Traité de la purification, par Bahadin Mahammed, 326; purification avec l'eau instituée par la loi; leurs causes; fins et règles. 338 et suiv.; de l'immondicité ou impureté, 386 et suiv; purification des

corps morts, 404 et suiv.; purification légale avec la terre. 453; choses qui purisient, 459; purification des choses matérielles devenues souillées et impures, 476.

PITHAGORE, sa philosophie domine dans les Indes, IV, 449.

Q

QUEURK - BOULAK, fleuve de Perse, qui a quarante sources, tom II, pag. 161; donne son nom à un grand caravanserai, 376.

QUINTE-CURCE, ses fautes de géographie sur le mont Caucase, le Gange et le Tanais, sont relevées, I, 440. QUIRINI (M. le Chevalier), Baile de Venise à la Porte; sa négociation. I, 8g; une permission de négoce à Caffa lui est accordée, ensuite révoquée, et comment, 131.

### R

RAISIN (M.) associé de Chardin, fom. I, pag. 2. RAISIN, il en croit de soixante

sortes aux environs de Tauris, II, 329; il y en a de quatorze espèces en Perse; manière dont on les conserve; variétés que l'on cultive, III, 335; celui de Casbin est le plus gros et le plus excellent du monde, IV, 108.

Ramazan, carême des Mahométans; plaisant conte sur son institution, VII, 135 et suiv.; pourquoi le peuple l'appelle la fête des chandelles, 143.

RAPHABL (le P.) de Parme, capucin missionnaire, est médecin du prince de Géorgie, II, 89.
RAPHABL (le P.) du Mans,

RAPHABL ( le P. ) du Mans, supérieur des capucins d'Ispahan, fournit des mémoires à l'auteur, VIII, 109. REIZ-QUITAB, explication de ce titre, I. 75.

RELIEURS de Perse, travaillent

mal, IV, 149. RELIGIEUX catholiques romains, chassés des lieux saints par les Grecs, I, 56: détails de cette usurpation, 70; ils offrent cent mille · écus au visir pour rentrer en possession, et sont refusés, 81. Relieion mahométane, ses différentes sectes et leurs dogmes, II, 412 et VI, 171; tire son origine d'Ismaël et de Dieu, 178; est tres-ressemblante à la judaïque qu'elle a beaucoup pillé, 180; a plus de sectes qu'aucune autre religion; en quoi elle differe de celle des Turcs, tant pour le dogme que pour la pratique, IX, 24 et suiv. Religion persane, est la même que la mahométane,

mais selon l'interprétation

d'Aly et des douse imans, VI, 167; articles au nombre de huit qui composent son symbole; 10. il n'y a point de Dieu que Dieu, 187; 2°. Mahomet est l'envoye de Dieu, 262; 3º. Aly est le vicaire de Dieu, 200; 4°. nécessité des purifications légales . 318; 5°. de la priere , VII , 1 ; 6º. de l'aumone, 111; 7º. du jeune. 132; 8°. du pélerinage, 154; est composée du paganisme, du judaïsme, du christianisme, et accommodée au génie des Orientaux, 247; divers points de cette religion dont on n'a point parlé, comme la circoncision, les temples, les prêtres, etc., IX, 191 et suiv.

RELIGIONS, mot du grand-duc sur les pratiques des diverses religions, II, 188; religions tolérées en Perse, VI, 131.

RELIQUES, sont extrêmement négligées en Mingrélie, I, 233; conservées dans l'église patriarcale de Géorgie, II, 2; et à Ecsmiazin, 173; deux reliques fort précieuses aux Persans, VII, 349.

Remèdes divers communiqués à l'auteur, II, 130.

RENTES ou revenus des Persans, V, 383.

Reponse singulière d'un derviche, II, 148.

REQUETES et plaintes des peuples, comment se portent au roi, V, 280.

REVENUS du roi de Perse; en quoi ils consistent, et à combien ils se montent, V, 394.

REVUES des milices en Perse; comment elles se sont, IX, 223. REY, ville célèbre et la plus grande de l'Asie; merveilles incroyables qu'on en raconte, II, 410.

RHETORIQUE des Persans, IV, 287.

RHINOCÉROS, sa véritable figure et description; n'est point ennemi de l'éléphant, VII, 458.

Ricoundy (le P.), supérieur des jésuites en Perse, VIII, 106; repris, 409.

RIZ, aliment le plus commun et le plus estimé de toute l'Asie; ses divers apprêts. IV, 32; ses qualités et propriétés, des diverses espèces de riz des Indes. de Perse et de Turquie, 38.

RODOLPHE, horloger allemand, considéré en Perse comme un martyr, VIII, 116.

Ros de Perse, cérémonial usité lorsque quelque grand le traite, III, 33; nom qu'on donne à ces sortes de fêtes, 37; civilité à observer lorsqu'on lui écrit, 93; a plus de 300 maisons dans Ispahan, pour les ambassadeurs ou étrangers de cousidération, 110; manière dont il donne audience aux ambassadeurs, 172 et suiv.; ne daigne pas regarder les présens qu'on lui fait, 197; ses titres, V, 214; on lui attribue le don de guérir les maladies, 223; a un pouvoir énorme, 229 ; son éducation dans le sérail, 296; charges de sa maison, 333; ses revenus, 394; magnificence de sa cour, 468; c'est une grande malhonnèteté, une insolence même de tou• cher à ses lettres , 497 ; autres titres, VI, 1; palais

de ses femmes, 6; n'épouse jamais de femme par contrat de mariage, 28; sa personne est si sacrée, qu'il n'a pas besoin de gardes, VII, . 369; sa sépulture est tou-jours incertaine, VIII, 316; peut faire exécuter les réso-lutions les plus violentes et les plus extravagantes, IX, 330; à sa mort, ses femmes sont presque toutes enfermées, et la vue même des **h**ommes ne leur **est** pas permise, 402.

Rosz de Perse, est de cinq sortes de couleur, outre sa couleur naturelle, III, 348. Rustan-Bec, commissaire des guerres, donne des lettres de recommandation à l'auteur, II, 352.

Rustan-Can est fait vice-roi de Géorgie, II, 63; après l'avoir reconquise, bâtit le fort de Gory; sa mort, 64. Rustem ches les Orientaux est le même que l'Hercule des Grecs, et que nos Roland et nos Amadis, VIII, 336.

S

SABAMA, seigneur Géorgien, recoit l'auteur dans sa forteresse, tom. I, pag. 377. SABIS. (Voyez Chretiens de

Saint-Jean.)

SACRIFICE du chameau chez les Persans; sa description, IX , 9.

SACRIFICES des Mingréliens, I, 297.

SAFRAN de Perse, est le meil-

leur du monde, III, 307. SAHDI, poëte persan distingué ; extraits divers d'un de ses livres de morale, V, 56; traduction des vers qui sont au commencement de ses œuvres, 139; son tombeau à Chiras, VIII, 428.

SAïque, petit navire, sa des-

cription, I, 117.

Salomon, contes divers que les mahométans font à son

sujet, VIII, 393.

Salon de l'écurie, par où passent les ambassadeurs et les Sciences et arts libéraux des étrangers; sa description. VII, 371.

Samuel, tombeau de ce Prophète, II, 409.

SAROUTAKI, premier ministre des rois Séfy Ier et Abas II; histoire fort singulière de ce seigneur, VII. 303 et suiv.; est assassiné par Janikan, 310; le roi en tire vengeance, 317; son palais, 319. VIII, 69; son tombeau, 84.

SAUTERELLES, obscurcissant l'air par leur quantité , III.

383.

SAVA, grande ville de Perse; sa description, II, 407.

SAVON de Perse, de quoi il est fait; quel est le meilleur savon de tout l'Orient, et peut-être de tout le monde , IV, 149; comment on s'en sert , 150.

Scander, forteresse du royaume d'Imirette; sa situation, II , 9.

SCEAUX des Persans; quels, et leur figure, V. 455.

Persans, IV, 188.

Scorpions abondent en tout temps à Cachan; conte à ce sujet, III, 4; sont ve-

nimeux dans quelques pròvinces de la Perse, particulièrement du côté de Cachan , 383.

Sculpture, n'est plus exercée

en Perse, V, 203. SECRETAIRES d'état de Perse; quels sont leurs offices, V;

SECTES, le mahométisme en a plus qu'aucune autre reli gion ; leur énumération ; IX , 24.

SEDAREC, grand bourg d'une contrée d'Arménie nommée Charou , II , 296.

SÉFY, roi de Perse, successeur

d'Abas-le-Grand, II, 63. SEPI Ier, roi de Perse; description de son tombeau, II, 450; fait mourir les plus éminens du royaume, et achève de rendre le gouvernement despotique et arbitraire , V, 227; tue un vieillard à coups de flèches, et pourquoi, VI, 36; fait couvrir d'argent les portes de la mosquée royale, VII, 353. SEFY - ABAD, maison royale près de Tifflis, II, 140.

SETI - Coulican, gouverneur SEL, est commun en Perse, et si dur qu'on en emploie les si dur qu'on en emploie les pierres à la construction des son fils est mutilé, et sa fille brûlée vive, 106; se fait mettre volontairement au crondon chaqué, sorte de carcan, 114; le roi lai laisse la vie, 115; quel-ques années après, il rentre en grâce, et dans les hauts emplois, 116; perd de nouveau sa faveur, 324; sa réception à la cour de SERAIL, nous avons une idée Perse , 340.

SEFT-MIRZA, fils d'Abas-le-Grand, tué par ordre de \*som pere , VII , 427. -

SEFY-Mirza, fils d'Abas II, roi de Perse, son éducation dans le palais des femmes où il est étroitement resserré par son père ; intrigues pour l'exclure du trône, au pro-fit de son jeune frère, IX, 408 et suiv.; doit son élection à la résolution déterminée d'un eunuque, qui ose élever la voix dans le conseil, 433; message pour le tirer du palais des femmes ; détails curieux à ce sujet, 449 et suiv.; cérémonies pour son couronnement; description du lieu où il se fit, 468; portrait de ce monarque, 511; ses graces et libéralités pendant les sêtes de son couronnement, 554 et suiv.; débauches de ce prince qui donne dans les excès du vin et des femmes. X, 1; il est couronné une seconde fois, et pourquoi, 93; prend le nom de Soleiman, 94. ( Voyez Soliman III.)

SEGS-ABAD, grand bourg de Perse, II, 405.

maisons des pauvres gens, III, 3**58**.

SÉMACHÉ, contrée de Géorgie , **II , 3**7.

SEPT-DORMANS, leur histoire, IX , 185.

SEPULTURE chez les Persans, VI; 423 et suiv.; observations particulières de l'auteur à ce sujet, 481.

fausse de la signification de ce mot chez les Orientaux, -VIII , 50. (Vovez Harem.) SERMENS, leur usage en Perse;

se prétent sur l'Alcoran; plaisant trait d'un juif à... VI, 89. ce sujet, SESANO, village du royaume

d'Imirette ; sa situation. II,

Sesy (M. de), ambassadeur de France à la Porte, fait éprouver une perte considérable au commerce français, I, 18.

SIPIAS, maison des Théatins en Mingrélie; sa descrip-

tion . I , 354.

SIRCHAM, grand caravanserai; sa situation, II 373.

SMYRNE, les Vénitiens y tiennent un consul. I. 20. Sopian, ville de Médie, II,

31g.

Soris ou Souphys, espèce d'ordre religieux et militaire, institué pour la garde de la personne du roi de Perse . V. 309 . VII . 370.

Sole, est la grande marchandise de Perse; ses diverses sortes et qualités, IV. 163. - Soliman-Aga, ambassadeur de

Turquie en France, I. 48; retourne à Constantinople, 50.

SOLIMAN III, roi de Perse. enrichit un vitrier, et fait Sulvanié, ville de Perse; ancouper la tête à Cosroucan, VIII, 453; hache en piè-ces un officier qui lui en ces un imposoit, 455; étoit fort et robuste, 459; coupe la main de Mansoucan, et lui fait de grands présens, IX, q6; fait couper la main à son favori, dont la sœur est brûlée vive , 106 ; fait écorcher vif un eunuque, 213; fait illumination du corps d'un malheureux, 328; autres actes de cruauté, 330; va en Hyrcanie y 3393 his-Tome X.

toire de son couronnement et de ce qui s'est passé de plus mémorable dans les deux premières années de son règne, 377 jusqu'à la fin, et le tom. X tout entier.

Sorbets, leur préparation et leur usage, IV, 43.

Sourvs, secte de philosophes persans; leur religion, IV, 449; comptent parni eux plusieurs auteurs célébres. 462.

Souliers des Persans, sont de chagrin et à haut talon, VII . 367.

SPINTCHA, petit fleuve, II, 320. STERILITE, superstition ridicule que l'on fait pratiquer aux femmes stériles, VII, 446.

STRABON, son opinion sur quelques fautes de géographie des historiens d'Alexandre, I,

440.

Successeur de Mahomet, les empereurs de Turquie, de Perse et des Indes, prétendent chacun être le véritable . V, 220.

Sultan. explication de ce mot,

II . 378.

cienne capitale et la plus grande du royaume ; sa description, ses édifices, ses ruines, II, 376; histoire de sa fondation, 377; origine et signification du nom . qu'elle porte , 378.

Sunni, l'une des principales sectes mahométanes, VI, 171 et IX, 27; origine de cette expression réputée in-

jurieuse, 29 et 39. Supplices. (Voy. Punitions.) SURAM, ville de Géorgie; sa description, II 37.

Tabac, croît par toute la Perse, tom. III, pag. 301; manière de le prendre, tout-àfait particulière à ce pays, 304; vaine tentative d'Abas-le-Grand pour en déraciner l'habitude : anecdote plaisante à ce sujet, 306. TADUAN, bourg; un des lieux les plus délicieux de la Per-.se, VIII, 463. TAHMAS, roi de Perse, se rend maitre des princes et du pays de Géorgie, II, 48. TAULANDIERS de Perse, IV, .134. TAILLEURS de Perse, sont trèshabiles, IV, 146. Taimuras - Can, dernier roi , souverain de Caket en Géorgie, I, 383; est élevé avec Abas-le-Grand , et renvoyé en Géorgie pour y régner, II, 50; ses malheurs, 53; fait soulever les Géorgiens, 63; sa mort, 64. Talismans et amulettes des Persans, IV, 438. TAMAR, reine d'Imirette, I, TAMERLAN, fait rebâtir Zérigan qu'il avoit détruit, II, Tanais, fleuve, I, 138. Tanneurs de Perse, IV, 132. Taris de Turquie, manière des Persans pour en con-noître la bonté, IV. 154. TARTABES. ( Voyez Yusbecs.) TARTABLE Crimée, sa description, I, 122; salines de ce pays, et habitations des environs, 139. TAURIS, ville de Perse; sa

description et son histoire, II, 320. Taurus, montagne, I, 439. Tavernier, voyageur en Perse, repris, VIII, 294. TEBRIS. (Voyez Tauris, II, 33o. ) TEINTURIERS de Perse, leur art paroît plus avancé qu'en Europe; mais c'est à l'air et au climat qu'en appar-tient la gloire, IV, 143. Temples des Persans, quels ils sont, IX, 193. TERRE-SAINTE, les Cordeliers en sont mis en possession dans le treizième siècle, I, 71. TERRE-SAINTE des Mahométans, ou la Mecque; aucun chrétien ou idolâtre n'y peut mettre le pied sous peine de la vie, VII, 157. Théatins, missionnaires en Mingrélie ; leur établissement; ils y exercent la médecine, I, 354. THÉHRAN, capitale actuelle de Perse; notice de l'éditeur sur cette ville, d'après les écrivains Orientaux, VIII, 162. Théologie des Persans, sa définition, ses divisions, VI, 192. THEVENOT, le voyageur repris, VIII , 339. Tноми́ (Saint), petite place du roi de Golconde, prise par M. de la Haye, III, 22 ; reprise par les Hollandais, IX , 216. TIFFLIS, capitale de Géorgie; son plan et sa description, II, 72.

TIGRANOCERTA, ville d'Arménie; sa situation; pourquoi / ainsi nommée, II, 380; a été plusieurs fois détruite,

TIMMINS, ou pièces de cinq sous que les Provençaux introduisirent en Turquie, et avec lesquelles ils trompèrent considérablement les Turcs, I, 13.

Tireurs d'or en Perse, IV,

131.

TOMAN, terme de monnoie persane, revenant à 45 fiv. de notre monnoie, III, 117.

TOMBEAUX, description de ceux de Com, II, 424 et suiv.; tombeau de Maho-met à Médine, VII, 196; les tombeaux des grands saints sont des asiles en Perse, 370; description de ceux de Persépolis, VIII, 345.

Tour, dite des Cornes, à Ispahan, VII, 407, 468; au-tre remarquable par un double escalier, 455; autre, dite des Quarante-Filles, 484. Tounneurs de Perse, IV,

Tours à vent, pour rafraichir les appartemens, VIII, 75, servent principalement pour ceux des femmes, 50g.

Treson du roi de Perse, est sous la garde d'un eunuque : sa description. V, 430; sa richesse incroyable, VII, 485.

Trinc-Male, baie cédée par . le roi de Candy à la France, III , 18.

Trois églises. (Voyez Ecs-Miazin.)

TROUPES des Persans, V, 297, le luxe et la superstition de la cour pour l'astrologie judiciaire sont les principales causes de leur destruction. 316 et 324; sont obligés de se pourvoir de vivres quand elles vont à la guerre, 318; leur paie, 325.

Tonc, cette langue est plus usitée en Perse que le per-

san, IV, 241.

Tuncman, grand village de Perse, II, 365.

Tuncs, sont simples et faciles à se laisser tromper, I, 17; leur navigation, 119; permettent l'usage des garcons, II, 219; leur nour-riture, IV, 27; mettent du musc et de l'ambre dans leurs sorbets, 42.

Turquoises, il y en a une mine riche en Perse, III,

360, et VII, 488.

UJON, gros village de Perse, tom. VIII, pag. 226. Usune ou intérêt, défendue par la loi mahométane, VI. 122; la police en est mal réglée, ibid.

Vлснв, animal sacré pour les gentils indiens, tom. IX,

pag. 19.

VACTANGLE, seigneur d'Imirette, épouse la reine Darejan, est couronné roi, I, 385.

ASPINGE, grand bourg de Perse, II, 36o. Vaspinge.

VASTAVAR, ou la transfiguration; sète célébrée par les Arméniens, VII, 261.

VENDREDI, jour de repos des Mahométans . VII, 252.

Venitiens, dépenses et sacrifices qu'ils font pour emtretenir la paix avec les Turcs, I, 89.

VENTS de Perse, sont rarement tempétueux; mais il y en a de mortels, III, 286; essets surprenans d'un vent pestiféré , 287.

VKB causant une maladie fort commune en Perse, VIII,

471.

VEROLE. commune en Perse; mais n'y produit pas de funestes effets, V, 180, 184; personne ne sait la traiter,

VERRE, les Persans ont l'art de le recoudre fort adroite-

ment. IV, 148. VERREBIE de Perse, IV, 147. VERT, couleur noble et sacrée parmi les Mahométans, VI , 3o5.

VÈTEMENS sacerdotaux des Mingréliens, I, 256; des Géorgiens, II, 43.

VIERGE ( la Sainte ) , les Persans la font sœur de Moïse et d'Aaron, IX, 70; et la mettent au rang des prophètes, 195.

VIGNE, Noé la planta pres d'Irivan, II, 165; comment appelée par les Arabes, IV, 72; pratique de culture usitée en Arménie et en Médie, 107.

Vin, on en fait d'excellent dans toute la Perse , IV, 70; comment on le garde, 71; comment on le rend fumeux et enivrant pour le vendre aux Mahométans 73; interdit par la loi aux Persans, qui pourtant l'aiment beaucoup, VI, 322; magasin des vins du roi de Perse; sa description. VII. 375; excellence de celui de Chiras ; comment on le fait , et comment on en permet la façon. VIII. 438.

VINAIGRE de Perse, de quoi se fait , IV, 83.

VISIRS (Grands-), ou premiers ministres en Perse, reçoivent des présens à leur avenement. 1, 28; leur cliarge est la première de l'empire, V, 338; ont un sort plus doux que celui des grands-visirs de Turquie, 340. Visirs, ou intendans du pays

250; leurs instructions, 265; leurs vexations. 276, comment ils sont punis. 282. Visnic (Hubert), député de la compagnie hollandaise à Ispahan, son histoire, VII.

de domaine en Perse, V,

415.

Vols , vol considérable fait à la grande caravane, II, 347; police des vols en Perse, comment ils se poursuivent, VI, 123 et suiv. ; autre vol fait à une caravane, IX,

227; sont faciles à commettre en Perse; mais difficiles à couvrir, 228.

Vomeri. prince de Mingrélie, ne régna pas long-temps, I, 382. VOYAGES, manière de voyager dans tout l'Orient, II, 402; comment le roi de Perse voyage, III, 235; les voyages sont très-sûrs en Perse, VI, 127.

# W

VVITZOSKI (M.), internonce de Pologne à la Porte; ses négociations, tom. I, pag. 85.

# Y

YESDECAST, château et bourg de Perse, sa description, tom. VIII, pag. 204.

Yousour-Benna, architecte de la vieille mosquée, donne son nom à un des faubourgs d'Ispahan, VIII, 45; meurt en odeur de sainteté, 83.

YUZBECS, ou Uzbeks, petits Tartares dont les Parthes tirent leur origine, II, 371; leur caractère, VIII, 175; portent une telle haine aux Persans, qu'après avoir vécu parmi eux, ils se jettent du haut en bas d'une mosquée, IX, 37; origine de cette dénomination, X, 56; orgueil de ce peuple, 57; victoires signalées remportées sur eux par les Perses, 60 et suiv.; leurs ravages dans plusieurs provinces de Perse, sous la conduite du prince d'Orquenge, 67; sont les peuples les plus abjects de l'Orient, 113.

## $\cdot Z$

ZACHARIE le prophète, conte des mahométans à son sujet, tom. IX, pag. 70.

ZAMPI (dom Joséph Marie), sa relation de la religion des Mingréliens, traduite par J. Chardin, I, 192; rend de grands services à l'auteur, 340.

ZENDEROUD, fleuve sur lequel est bâti Ispahan, VII, 275.
ZENGUI, fleuve; sa source, son cours, II, 167.

ZENJAN, fleuve, II, 373.
ZERIGAN, ville de Perse; sa
description; sa fondation;
a été détruite et rebâtie; est
célèbre par les grands hommes qu'elle a produits, II,
374.

ZOROASTRE, le prophète et le plus grand docteur des Perses, VIII, 371. ZOURA, grain cultivé, et dont

Zouna, grain cultivé, et dont on fait du pain en Perse, VIII, 495.

FIN DE LA TABLE.

# TABLE DES MATIÈRES

#### CONTENUES

## DANS LES NOTES ET ADDITIONS DE L'ÉDITEUR.

# A

A'adil Châh. (Voyez A'ly Qouly.) A'ARAP (al-), limbes des musulmans; doute des théologiens sur les habitans de ces lieux, tom. VI, pag. 234. ASA-A'LY pâchâ, général otho. man, battu par les Persans, en quelle anuée, X, 194. Abad-Arzou, dernier roi de la race des Abâdyens, renonce au sacerdoce et à la royauté, pourquoi, X, 154. A'BADEN, forteresse, III, 256. ABADYENS, anciens rois de la Perse et de l'Inde; histoire de cette race, X, 153 et 154; elle est composée de quatorze rois; sa ressemblance avec celle des Menous indiens, ib.; sa durée, ib. c'est l'âge d'or des Persans, ibid A'BBAS Ier le Grand, prend possession du Khoraçan du vivant de son père; se fait

reconnoître; demenre seul

roi de Perse, X, 1931 dé-

porte les Arméniens ; sonde Djùlfah , 194 ; embellit Ispahân, 195; somme qu'il y consacre, VII, 343; il construit la mosquée royale, 351 ; fait établir une chaussée dans le Mâzendérân, et bâtit le palais de Ferhh-Abad, III, 277; embellit le cours d'Ispahan, VIII, 21; veut amener un nouveau fleuve à Ispahân, VII, 279; transfère le siége de l'empire dans cette ville, ibid., 150 ; jure de ne rentrer jamais dans Thehrân , et pourquoi ; imprécation à ce sujet, 166; ordonnance qu'il rend touchant les turbans des marchands, IV, 18; il affoiblitle pouvoir des Qourtchy, V. 303; ses guerres avec la Turkie, X, 194; il s'empare de Tauryz. II, 343; prend Laury, Teflys et Kandjah; suite des succès et de ses conquêtes ; paix

avec les Othomans; ambas- ABASQUES. (Voyez Abcas.) sades de différens princes; Hormoùz est enlevé aux Portugais avec le secours des Anglais, X, 195; soumission du Qandahâr, prise de Dâver . conquête de l'Irâq A'rab; raisons qui portèrent A'bbâs à l'entreprendre; elle cause une nouvelle guerre avec les Turks; événemens de cette guerre; il · assure la couronne à son petit-fils et meurt. ibid., 196; époque de sa mort, et II, 140; durée ' ibid. de son regne; ses belles et ses méchantes actions; traitement qu'i' avoit fait éprouver a ses trois fils, X, 197. A'BBAS II (châh), accorde des secours au prince des Ouzbeks: conquiert le Qandahâr; se livre à la débauche, et meurt des suites de ses excès ; est regretté des chrétiens; aimoit les arts d'Eusope. X, 198; son caractère; trait de cruauté envers les princes du sang, 199. А'вваs. fils de Soléïmán châh; raison qui le fait exclure du trône par la faction des eunuques . X . 199. A'BBAS III, couronné après la déposition de Thahmasp; à quel âge; meurt quelque temps après; le règne court de cet enfant est iliustré par les exploits de Nâdir, X., 210. A'BBAS MYRZA, troisième fils de Fathh. A'ly châh, et héritier présomptif de la couronne, X. 238; est gouverneur de Tauryz; rôle important qu'il joue, sa cour, son portrait, ses goûts; son

amitié pour les Français, X,

₽ĝg.

A'BBACY, valeur de cette monnoie, I. 186, IV. 182 et 186; introduite en Perse sous A'bbas Ier; n'a point de valeur intrinsèque, IV. 185.

A'BBACYDES, nom de la seconde dynastie des khaly-

fes . II, 336.

ABCAS ou Apkhas, nommés aussi Abasques, I. 148, ABDALLYS (révolte des), ils

enlèvent Hérât à la Perse; fondent un royaume dans cette province . V 201.

A'BDOUL-GHAPFAR Sakak, son tombeau. II. 375.

A'BDOUL-MELIK ben Méroùan (le khalyfe), durée de son règne, VII, 197.

A'BDOUL-QADER A'yça, auteur d'un Traité sur la mu-

sique, V, 300.

ABI-NYL, saignée faite au Zindeh-roùde, VIII, 102; supposition à ce sujet . 123.

AB-MELEKH, propriétés de l'eau de cette fontaine, nommée aussi *Ab - Murgháun* ; signification de ces deux noms; ou située; III, 300.

AB-Murghaun. (Voyez Ab-Mėlekh.)

ABOU-BEKE . signification de ce nom , VI , 170. Abou-Hhanyféh Al-koùsv. No man ibn Tsabet ( imam A'azem), docteur musulman , II , 412 ; sélèbre jurisconsulte. son ouvrage, V. 1; est empoisonné . et par qui, VIII. 451; époques de sa naissance et de sa mort . ibid.

Abou-Hhanyfan de Dynver. ( Voyez au mot Zydje. ) Arou-Kele, monnoie turke,

. I, 11. .

ABOUL-FARADJE Al'y ben âl-Hhoceïn, auteur de l'ouvrage intitulé Aghány, VIII, 154.

ABOULFRTHH, fils ainé de Kérym-khâm; on veut inutilement le mettre sur le trône de Perse après la mort de son père, X, 219; sert de prétexte à la révolte de A'ly Mourâd. 220; est proclamé roi après la mert de Zékyr; est aveuglé et

enfermé. 221.

About-Févoh, nom de DzoùlNoun (Voyes a ce dernier
mot.)

Aboul-Ghazy Bayadoùr Khân; abrége l'histoire de Rachyd êd dyn ; traduction de cet ouvrage en français , II , 325.

ABOUL - NASSR Sâm Myrzâ, petit-fils d'A'bbâs Iet. est destiné par lui à lui succéder. X. 196. Voyez Sséfy (châh).

ABOUL - QACEM de Qazwyn, auteur d'un ouvrage sur cette ville, II 394.

About Qazy, signification de ces mots; erreur, X, 58. About-Feda (Voyer Isma'ël

ben ál-Afdhal.) Abou - Nassa. (Vovez Al-Fa

ABOU - NASSE. (Voyez Al-Fa-ráby.)

Abou - Qobris, montagne, VII. 159.

ABOU-SYNA ( Avicenne ), son tombeau, VIII 160.

Abou - Thaher, prédit un tremblement de terre aux habitans de Taurys. Sa prédiction justifiée par l'événement, II, 337; annonce que a cette ville n'erf éprouvera pas dorénavant; mais sera exposée aux inondations, ibid.

ABOU - YAGER. (Voyez Mohhammed ben O'mad.) ABOU-YAHHYYA. (Voy. Mourdad.)

ABRYZGAUN, fête, VII, 258.

ABTER, épithète donnée à

Mohhammed par ses ennemis; à quel sujet, V, 240.

mis; à quel sujet, V, 240.
ABYL, remarque sur ce mot;
sa signification, IX, 77.
AB-ZEM, signification de ces
deux mots. (Voyez Zemzem.)
AÇAD Châh l'Afghân, le plus

redoutable compétiteur de Kérym est pris par lui, X, 218.

AÇAF. fils d'A'mroù, métamorphosé en pierre, devient une idole des Arabes; inauguration de sa statue; placé sur la montagne de Ssalà; en porte aussi le nom, VII, 180.

nom, VII, 180.
A'ças (le myr-). différentes manières d'écrire et de prononcer ce mot; est le titre d'une dignité; ses attributions, V, 263.

ACHAE. (Voyez Arsaces Ier.) ACHAM, expédition faite dans ce pays par Mohhamméd Djemlah, VIII, 66

ACHAPAZ, chef de cuisine, V. 349.

ACHATCHA Aghâ Kémâl , karvansérai , III 12.

A'choum, signification de ce mot, VII, 136; a'choùrá, fète, ibid. et IX, 65.

ACIER, III. 355.

Acroceraunii (montes), monts auxquels ce nom est donné; leur situation, VII, 275.

ADAM (pic d'). (Voyez Arrahoun.)

A'BJAIB âl-Boldân passage de ce livre sur Théhrân, rapporté, VIII, 163. A'BJEB. (Voyen Résurrestion.) A'DJY, signification de ce mot turk, II, 320, note.

ADRAM-MELECH, signification de ces mots hébreux, II, 313. Arghanistan, pays des Afghâns, II, 348; sa situation.

Argnans, tribus errantes du Qandahar; recherches sur leur origine II, 347; leur habitation, IX, 231; donnent leur nom à l'Afghânistân, II, 348; victoires qu'ils remportent sous la conduite de myr Veïs; sont vaincus par Khosroù-Khân; réparent cet échec, X, 200; nouveau succès, 201; sont défaits sous le commandement de Mahhmoùd, isid.; rentrent en campagne; échouent devant Yezd et devant Kerman; victoires de Kéloun - Abad; siége d'Ispahân, 202; entrent dans Ispahân; chassent Thah. mâsp de Qazoùyn ; leur mauvaise conduite dans cette ville; en sont expulsés par les habitans, 204; leur puissance est ébranlée par les succès de Nâdir, 207; ils perdent la fameuse bataille de Moumen - Abad; sortent d'Ispahan, 208; royaume des Afghâns foudé par Ahhmed - Khân, X, 215 et 216; ils prennent Mechehed, 217.

AFGHANS (princes), et descendans de Hhocéin, X, 204 et suivantes.

AFRACYAB - ROUSTEM, roi de Touran, le même que Rougoù-Khân, IV, 3gr; antiquité de son règne, ibjd.; s'empare de la Perse, en est chasse, et s'en ressaisit, X, 159; la perd de nouveau,

160; périt dans une bataille contre Kaï-Khosroù, 161. AFYOUN (opium), passion tdes Orientaux pour cette drogue; autre nom qu'ils lui donnent, III. 301. Aganura, kârvânserãi, III, 13.

AGHA - KAPOUR , eunuque; son influence à la cour de Perse, V, 433.

AGHA-MOHHAMMED, fuit à Ispahân, le jour de la mort de Kérym ; inquiete Zékyr-Khân , X , 220 ; se retire dans le Mâzendérân, ibid.; fait reconnoître son autorité, 222; fixe sa résidence à Sâry ; embellit cette ville , ibid.; ses différentes marches ; ses victoires sur Dja'far-Khan', 223; se contente d'une portion de l'empire ; provinces qui forment ses états, 224; défait Louthf-A'ly; échoue au siége de Chyraz, 225; sa fortune le sauve; victoire inespérée; il prend Chyraz; 227; fait périr Louthf-A'ly, 229; reste maître absolu de la Perse; ne veut point prendre le titre de chah, ibid. ; soutient la guerre contre la Russie, ib. et 230; forme un projetd'invasion en Turkie; est assassiné ; désigne son successeur avant de mourir, 230. AGHA-MOUBAREK, eunuque; son influence à la cour,

V, 433. Agha-Tagy (kârvânserâï d'),

sa situation, VIII, 455. AGHANV. (Voyez Aboul - Faradje A'ly ben al-Hhocein.) \*AGIR ou Aguer, rivière de

Mingrélie', I, 156, note. A GTOMAR, plus correctement Akhtamar, lac voisin d'Erivân, II., 166.

Aewans. (Voyer Afghâns). AHENGUERAUN . signification de ce mot, VII, 393. AHHDAS. (Voyer A'ças.)

Анимер, analogie de la signification de ce mot avec celle de Mohhammed, synonyme de Periclet. (Voyez Paraclet.)

AHHMED Aboùl - Hhocein (îbn Fârès), jurisconsulte; son ouvrage, V, 2. A HHMED ben Mohhammed

ben O'mâd ben A'ly, surnommé Ebn âl Haïtam (Aboul A'bbâs Chéhâb), auteur d'un Traité d'arithmétique, IV, 214.

Аннмер-Вече, sa compagnie formée d'eunuques, VIII, 133.

AHHMED-KHAN, s'assied sur le

trône othoman, II., 343. Аннмър-Кнам, l'abdaly, belle retraite qu'il fait après la mort de Nàdir, X, 215; fonde le royaume des Afghâns, 216; s'appelle Ahhmed-Châh; assiége Châh-Rokhdans Mechehed; prend cette ville, 217

AHHMED-PACHA défait les Persans commandés par leur rei Thahmasp, X, 209. A'Houd (al). (Voyez Carac-

tere d'écriture. )

Ahriman, chef des mauvais génies, VIII 366.

A'існан. femme de Mohhammed, lui reproche les baisers donnés à sa fille , VIII , 80 ; excuse du Prophète, 81.

ARBAR sulthan, se révolte contre Aureng-Zeyb son pere, V. 286 : réclame les bons offices des marchands français; se réfugie aupres de Soleïmân chàh, et en est accueilli, 287.

AKHASTERAN, nom du mulet en ancien persan . III , 368. AKHDAZ. (Voyez A'ças.) AKHESTAN, ses mines de cui-

vre, III, 356. ARHOU-FEREDJE de Zendjan

(le chéykh), son tombeau se voit à Zendjan, II, 375. Akhoun, signification de ce mot, IV, 193 et 194.

Aknoun, signification de ce mot; n'a aucune analogie avec Nâhtegoùn, VIII. 431. AKOURIH al-Motahharikeh,

titre d'un ouvrage d'Al-kendy, IV, 213. ALANI. (Voyez Alains.) Alains, étymologie mantchoue du nom de ce peuple, I, 151 c

ALAKA, signification de cette racine perdue en langues arabe et hébraïque, VI,

Aldjaitou, ou Oldjäitoù. termine Sulthânyeh , II , 378. Alexandre, nommé par les Persans, Skender, IV, 200. ( Voyez Skender Roumy. )

ALEXANDRE (défilé d'). (Voy. Défilé); époque d'Alexandre au nombre de deux chez les Grecs , IV. 407. Alexandrie du Caucase , II . 9.

Allan, nom de Dieu en arabe. Opinions sur son étymologie , VI , 259.

ALLAH-VEYRDY Khân, place qu'il occupoit du temps d'A'bbâs; fait bâtir un pont qui porte son nom, VIII, 30; prend le pays de Bahh-reïn et de Lâr, VIII, 484, et X, 194; fait la conquête d'Hormouz . IX , 245.

Allat, nom de Vénus-Uranie chez les Arabes, VI, 219. Almanach, opinion sur l'étymologie de ce mot, IV, 356.

ALNEDJAN , canton d'Ispahân , VIII , 160.

Alou-Borhary, prunes de Bokhârâ, ne méritent pas leur célébrité; anecdote à ce sujet, III, 343.

ALPHABETS persans (anciens), leur conformité, IV, 262.

ALTUN, mot turk; sa signification; est le nom d'une monnoie imaginaire, IV, 189.

ALVAND-BEYG, prince du Mouton-Blanc, battu par Châh Ismaël I<sup>er</sup>. I, 189; perd

Tauryz, ibid.

A'LY, très-révéré des Persans;
sentence qui le concerne,
II, 430; nom et célébrité
de son épée, 441; son nom
donné à une espèce de raisin; auecdote qu'on raconte à ce sujet, III, 338; succède à O'smân; est assassiné, VI, 169; violences
des trois premiers khalyfes
pour l'écarter du trône;
acharnement des Ommyâdes contre ses descendans,
171; attachement des Chi'ytes à sa personne, ibid.

A'LY-Сили (Khòdjah), premier vézyr de Ghazân Khân,

II , 323.

A'LY, fils de Mouça (l'îmâm); sontombeau; meurt empoisonné; est vénéré des Per-

sans , III , 133.

A'LY-BEN Mohhammed âl-Qouchdjy (a'là êd - dyn), astronome, auteur de plusieurs ouvrages, IV, 207; dédie un Traité d'arithmétique au sulthân Mahhmoud II; sa mort, 215.

A'LY CHAH, fils de Mohhammed, fils d'Al-qaum (a'là éd-dyn); abrége les tables ilkhanyennes, IV, 210.

A'LT-CHYR (l'émyr), gouverneur du Khoraçan; vaste érudition de ce prince; protection qu'il accorde aux savans, IV, 217.

A'LY-DERECY ( Voyez Rai-

sin et A'ly.)

A'LY-MORDAN-KHAN, officier persan; ses grandes qualités; est tué sur les murs de

Tibs , X , 217.

ALY-MOGRAD est envoyé contre Aghà Mohhammed; prétexte de sa révolte. X, 220; se soumet à Aboul-Fethh; dispute le trône à Ssâdiq; sa clémence inouïe envers les habitans de Chyrâz. 221; il est proclame chef du Fârsistân; 222; attaqué d'hydropisie; meurt en marchant conte D'jafar Khân. 223.

A'LY-PACHA, victoire complète qu'il remporte sur les Per-

sans, X, 192.

A'LY-QOULY-KHAN, gouverneur du Khorâçân; se révolte contre Khodâ-bendéh, X, 192.

A'LY-Qouly, reçoit le titre de Nàdir; durée de son règne,

X , 216.

A'LY-ULLAH, ou A'ly-Allahy, nom d'une secte fanatique de Ch'iytes; ses opinions; habitation de ses fauteurs, X, 240; leur nombre, 241.

A'LYOUN, septième ciel, VI,

A'LYYEH, septième ciel des juifs, VI, 231.

AMAZONES, incertitudes touchant leur existence, II, 36.

Ambre, opinion du docteur Swédiaur sur sa nature, combattue par M. de Fourcroy, III, 327.

AMBRODAX, ville, III, 6.

AMIRDAD. (Voyez Mourdad.) AMYN-ABAD, situation de ce vil age; diverses interpréta-tions, VIII, 203.

Amyn - Ahumed - Razy, cité, V, 117, et VIII, 164; auteur de l'Hest Iglym, ibid.; ce qu'il dit de Théhran, 165.

Andjoudan, nom de l'assa fætida , III , 308.

AndJYR (figuier), est le premier arbre connu selon les rabbins , III , 345.

ANES, nommés kher ou khar en Perse, estimés dans l'Orient; on leur attribue des miracles; vers de Sa'dy à leur sujet, III, 368.

Ange de Saint-Joseph(lepère), notice sur la vie et les ouvrages de ce missionnaire, IV...75,

Anges, leurs différens noms 🙏 en arabe, VI, 222.

Anghoun, raisin. (Voyez le mot Raisin. ) Angouvan nom de l'assa fa-

tida, III. 308.

ANQUETIL - DUPERRON (M.), trompé par les Guebres, IV, 260; son Zend-Avestâ, ibid.; son sentiment sur la création, X, 152.

Anssar, quels compagnons de Mohhammed furent ainsi nommés , VI , 176.

ANTHYLLE, notice, sur cette ville, V, 410.

Antilopes, III, 381. Antimoine (poudre d'), sert dans la toilette des femmes persanes, IV, 16.

Antiochus, sa guerre avec Ptolémée pour la succession d'Alexandre ; Arsaces en profite pour leur enlever la Parthie, X, 165.

A'nz. ( Voyes Cheers. )

Apollonius - Pergæus, ses ouvrages traduits en arabe, IV, 214.

Aodjeh, monnoieturke, I, 16. A'qvq, deux vallées de ce nom,

VII , 216.

Anabe, nécessité d'apprendre, cette langue pour connoître le persan moderne, IV. 198; sa richesse; quelle peut en être la source, 244; son affinité avec le syriaque et l'hebreu , 247 ; doutes sur son antiquité par rapport à la langue hébraïque, ibid.

ABABE (langue), troisième classe des nomades de Petse; langue qu'ils parlent; non:bre de ces tribus et de ses individus, X , 2/3.

ARABES, leur prédilection pour le chanvre; disent en avoir reçu l'usage des Indiens, IV, 80; immensité de leurs travaux astronomiques . 209; idolâtres avant Mahomet; leurs dieux ; leurs divinités secondaires ; accusés légèrement de polythéïsme, V, 149 et VI, 180.

ARABIE (l') heureuse, nommée Yémén en arabe ; pourquoi,

VI, 139. Arach. (Voyez Erek.)

ARACHASIE (l'), Satrapie du pays des Zerangéens; de quoi composée; capitale du pays des Arachates, V,

ARACHATES. (Voyez Arachasie..)

Aracia, ou Aratia, île ; paroit être la même que celle de Lâredje, III, 295.

A'RAF. (Voyez Al à'araf.) A'RAQ-BYD, mot composé; sa signification, est une decoction, III., 136.

Armenie, II. 158; situation de cette montagne, 188 , 189 et 306.

Anaxe, ce nom est commun à plusieurs fleuves de l'ancien monde, II, 306; differens noms de ce fleuve chez les Orientaux, ibid.; situation de ses sources, ibid.; erreur d'Hérodote sur son cours, 307.

ARCHAR. (Voyez Arsaces Ier.) ARCHITECTURE. (Voyezau mot

I'lm.)

ARCHKANYENS (les). X, 164. And, art, ou arta, ancien mot persan; sa signification, II, 101.178, 179, et III, 261; langues dans lesquelles on la retrouve, 102.

Ardaceah, village d'Armé-

nie , II , 178.

Ardechyr - Babegan, se révolte contre Artaban, X 172; le défait, et le dépose; son origine; un songe l'encourage à détrôner son maître, 173; ses qualités; est auteur de plusieurs ouvrages ; sa mort ; durée de son règne, ibid.

Andechyn Longue-main, est l'Artaxerxès des Grecs; la reconstruction du temple est datée de son règne; opinions des chroniques orientales à ce sujet, X, 176.

Andechyr II, envoie sesambassadeurs à Théodose; durécide son regne, X, 176. ARDECHYR - KOUTCHEK, son âge lorsqu'on le plaça sur le trône de Perse; sa mort, X,

ARDEBYL, ville célèbre; sépulture de Cheykh - Sséfy., fondée par Kaï - Khosrou ; ses anciens noms, II, 368.

et 182.

ARDESTAUN. motice sur ce canton, VII, 481.

ARDWAN. (Voy. Artaban.)

ARGA, bourg; la mème que

l'Argob, VII, 194. Argent. (Voyez Mines.)

Anghoun Khan fonde Sultha-

nyéh , II . 378. Argob. (Voyez Arga.) Arla. (Voyez Khoráçán.) ARISTOTE, invente l'orgue,

V,∴3oo. ARITHMÉTIQUE. (Voyez au

mot I'lm.') ARK, remarque sur ce mot persan. VII, 484.

ABKAUN DEVLET, titre qui n'a nulle ressemblance avec les mots arki, archi, etc., II,

-ARLEQUIN, étymologie de ce mot, III. 447.

ARMENIE (divisions et bornes de l'), II, 155, étymo-logie de ce nom, 157 et 158; une partie est transformée en désert, VIII, 113.

Arménians (les), forment la plus grande partie de la population de Chamakhy; états qu'ils exercent, II, 310, leur imprimerie à Djulfah, IV, 90; leur translation de l'Arménie vers le Loristân, X , 194. ( Voyez Chrétiens de Porse.)

Annes à seu chez les Persans; ont des mèches et rarement des piérres, III, 359.

Argoun, fleuve, IV, 391. ABBAHOUN (montagne d'), produit les yâgoût; est le pic d'Adam, III, 366.

pic d'Adam , III , 366. Aurider , frère d'Alexandrele Grand lui succède; durée de son règne ; son nom donné à une époque , IV, 416. Ansages ler, fondateur de la dynastie des Arsacides II, 572, et X, 164; son origine; il s'empare de la Parthie, et en quel temps; durée de son règne; erreur de M. Jones, touchant la fondation de la dynastie des Arsacides; sa mort, ibid., 165.

ARSACIDES. (Voyez Archkanyens:)

nyens: )
Arsemi-Dokht. (Voyez Azermi-Dokht. )

ARSENAL, étymologie arabe de ce mot, III, 446.

ABSLANY, monnoie turke,

ART (l') typographique, accueilli par les Turks; date de l'établisssement de leur inprimerie; les Persans n'ont pas suivileur exemple; fausse opinion du P. Ange de Saint – Joseph à ce sujet, IV, 90. (V. Imprimerie.)
ARTA. (Voyez Ard.)

ARTABAN I<sup>er</sup>, époque de son avènement au trône; fait une invasion en Médie; sa paix avec Antiochus; durée de son règne, X, 154.

de son règne, X, 154.

ARTABAN II, échoue contre les Scythes, et périt dans la guerre qu'il leur fait, X, 167.

ARTABAN III, s'empare du trône des Parthes; donne un roi à l'Arménie; sollicite l'amitié des Romains; sa mort; durée son règne, X, 160.

ARTABAN IV, époque de sa mort, X, 170.

ARTABAN V. échappe aux embûches de ses frères; à la trahison de Caracalla; et fait la paix avec les Romains, X. 171; est défait par Artaxerxèset déposé; samort. ib. ARTACÈNA, ville d'Asie, II, 385.

ARTACÈNE, canton de l'Assyrie, II, 385.

ARTAXATE, ancienne ville d'Arménie, II, 178.

ARTILLERIE (trains d'), les Persans n'en ont pas, V, 313. ARTISCUS, rivière du pays des Odyses, II, 364.

ARTAXERCES, ou Artaxerxès, signification de ce nom propre, II, 178.

ARVIEUX (d'), notes sur ses voyages, 1, 64, 65.

Asaph, vézyr de Salomon, et chantre de David selon quelques auteurs, V, 275.

Asbas, diverses manières d'écrire le nom de ce village, VIII, 223.

Asinus conjecture sur l'étymologie de ce mot latin, VII, 2.

A'skeny. (Voyez Raisin.) A'skeny-Khan, ambassadeur. de Fathh A'ly-châh, V, 137.

Asow, forteresse voisine de la mer de ce nom, I, 109 et 110. Asr, aspa, ou aspahe, nom du cheval en ancien persan; est la terminaison de beaucoup de noms propres, III, 263 et 266.

Asp tadjyq, espèce de chevaux, III, 367.

Asp tanyan, ou tangan, autre espèce de chevaux, III, 367.

As PA, ou Aspadana, position que Niger assigue à cette ville, VIII, 139; les savans prétendent qu'Ispahân est l'ancienne ville d'Aspadana, ou celle d'Aspa, 144.

Aspre, étymologie du nom de cette monnoie, I, 16.
Aspou-Chena (canton d'), ses

Asrou-Chena (canton d'), ses mines de turquoise, III, 360. Assa - Fætida, ses différens noms; pays où se trouve cette plante, III. 308.

ASTELEPHUS, le même que l'aztgou moderne, I. 349. Asten, nom du malet en per-

san moderne . III. 368. ASTERLAB opinions sur l'éty-

mologie de ce mot, IV, 335; quel est l'inventeur de cet instrument, 336; son emploi. ibid.

Astrologie, confondue avec l'astronomie chez les Orientaux. IV, 219. (Voy. \(\Gamma\)lm.) Astrologie judiciaire (l') ; son nom en persan; sès divi-sions, V, 315.

ASTROLOGUES, leur grand crédit en Perse , V, 369.

ASTRONOMIE, ouvrages sur cette science très nombreux en Orient, IV, 209; est confondue avec l'astrologie, 219.

ATCHIN, royaume de l'Inde, où les femmes sont traitées à la manière des Musul-mans, II, 34 et 35. A'THTHAB, signification de ce

mot arabe , VII , 324.

A'THER-GUL. (Voyez Essente de rose.)

ATHMAN. (Voyez O'Isman.) ATROPATUS, général macédonien. Il a donné son nom à l'ancienne Atropatie, selon Strabon; réfutation de cette opinion. par M. Rennell. II. 309. note.

AUGHOUZ-KHAN, chef des Aughouzy ou Gouzz, IV, 389 AUTEURS grecs. (Voy. Persans.) AVANIE, étymologie de ce

mot, I, 18.

AVAR, tribu; sont les anciens avari . III , 175.

AVICENNE ses noms rétablis : sa naissance; son âge et sa mort; est l'Aristote de sa nation . IV, 211. (Voyez Aboù-Syna.)

AYAT, signe, miracle. VII. 96. AZA ou azza. (Voyes Cheere.) AZAQ . corruption orientale

d'Asow, I 110.

AZAR, différentes manières 👉 de prononcer ce mot . II , 313; n'est pas composé de la préposition éz, ibid.

AZABA, déesse de la lune; son temple pillé par Mithri-date Ier, X, 166.

Azerbaïdjan, étymologie et signification de ce mot en ancien persan, II, 308; est l'Atropatia des anciens , ib. ; séjour favori des Guèbres, qui le regardent comme la patrie de Zoroastre et d'Abraham , *ibid, ;* notice géographique sur cette province, ibid.; ses mines de cui-vre, III, 356.

Azermi - Dokut, reine de Perse; son esprit et sa beau té; est détrônée; cause de son malheur et de sa fin tra-

gique , X . 183.

A'ZRAEL . attributions de cet ange chez les Juifs. (Voyez Mourdad.)

Azrgou, fleuve de Géorgie, I, 34g.

A'zvz, signification de ce mot arabe , II . 189.

A'ZZED ED-DAULEH le Dévlemite, digue célèbre qu'il fait élever, VI, 144, VIII, 236.

Ban el-Aboùab, nom de lieu, tom. III., pag. 256. Baba Choudj'a êd-DynO'mar-Kouch, fanatique, poignarde O'mar , IX , 95. Вава-Нилоју, situation de ce lieu, VIII, 460. Baba - Khan. (Voyez Fathb-A'ly Chák.) Baba-Rokn êd-dyn, nom d'un pont d'Ispahân construit par Châh-A'bbâs, VIII, 92. Babeg, surintendant des Pyrées, père d'Ardéchyr-Bàbégán , X , 172. BABOUR, arrière-petit-fi's de Tymoùr, s'empare de l'Inde, III, 272. BABYLONE. ( Voyez Baghdád.) BACAIN, situation de cette place, IX, 46, BACHA, explication de ce mot, I, 42. Badindjan, quelle plante est ainsi nommée, III. 334. BADY'A, caractère d'écriture arabe; par qui inventé, et par qui perfectionné, IV, 250. BAGH-BAUN-BACHY, importance de cette dignité en Perse, VIII, 69. BAGHDAD, notice sur cette ville, V, 313. BAGHI-BULBUL. ( Voyez I'maral Behecht. ) BAGSGA, il faut peul - être bakhchegâh; signification de ce mot, VIII, 240. BAHAMAN. (Voyez Arděchyr.) BAIRAC, province, III, 333. Bains, magnifiques en Perse ouverts à tout le monde ;

foible rétribution qu'on y

Tome X.

exige; amusemens et description de ces lieux ; moyens employés pour les chautser; occupations des Persans au bain, V, 198.

BARHT - NASSAR emmène les
Juis captifs, VIII, 147. Вагасн et Bàligh , significa. tion de ces deux mots, VI, 33, BALANCE du jugement dernier; sadestination, VI, 242. BALASCES. (Voyez Pélách.) BALATCHI. (Voyez Vologeses.) BALKH, ville, III, 256. BANCA, notice sur cette fle; sa situation; ses productions, III, 15. BANDER - A'BBACY, port du golfe Persique; significa-tion de ce nom, III, 236; son nom actuel, VIII, 192; sa situation, ses revenus, son commerce, 514. Bang, plante apportée de Tatarie, paroît être le téombrotion magique; son usage, IV, 74; les feuilles des sommités du chapyre, ainsi nommécs; jus qu'on en exprime, ses effets; est en usage chez les Malais et chez les Arabes, IV, 80. Banians, restitution orthographique de ce mot ; sa signification; étendue du commerce des Banians, IV, 206. Baqer - Khan , jouit quelque temps des honneurs souverains; s'enfuit d'Ispahan, X , 223. BAQOUY (âl-), cité, VIII, 164. BARDANES, son avenement au trône des Parthes ; sa mort , X , 169. BARZAKH, doutes sur la signi-

fication de ce mot, VI, 231. BARBE blanche, épithète qu'on donne par honneur, IX, 564. Barbie du Bocage (M.), place les Vixiens au nord de la Susiane, VIII, 235; sa carte des marches d'Alexandre, 238. Bassa, corruption grecque de Bâchâ. (Voyez ce mot.) BATAILLE célèbre entre lym et Ismaël-le-Grand, II, 316. BATHYKH, nom du melon d'eau, III, 333. BATMAN. (Voyez Poids.) BAVANET, ville, ses raisins renommés, III, 337. Baz - Khaunen (maison de l'épervier), partie de la fauconnerie du roi, III, 394. BAZAR, marchés des Orientaux ; à quoi ils ressemblent , II , 81. BAZBER. (Voyez Pådzéher.) BEAUTE, ce qui la constitue chez les Persans, IV, 16. BECHY. (Voyez Raisin.) Bedr (combat de), II, 441. Broum, signification de ce mot, VII. 457. Brha ed-Dyn. (Voyez Mohhammed Djébál, etc. BEHABISTAN, poëme de Djâ-my, cité, V, 135. BEHMEN, fait reconstruire la ville de Zerenk, la nomme Sekaun , V, 120.
BEHRAM Ier, poursuit les Manichéens, X, 174; est surnommé le bienfaisant; son goût pour les chevaux; haïssoit les Romains; secourt Zénobie; durée de son règne, X, 175. BEHRAM II, passe d'un naturel , sanguinaire à la justice et à la clémence; cause de ce changement; soutient la

guerre contre les Romains; meurt , X , 155. BEHRAM III, surnommé Kermån-chåh; samort, X, 176. Behram-Gour monte avec peine sur le trône de Perse; ses vertus; ses succès contre les Tatars; ses revers dans la guerre contre les Romains; ša mort\_, X , 177. BEHRAM-TCHOUBYN, ses principaux exploits, II, 298. BEHRAM. (Voyez Tiridates. ) BÉIT, signification de ce mot en poésie orientale, V, 130; nom d'un fisc en Perse, VI, Brit êl-Maldjy, titre de pré-sident du fisc. VI, 64. Brlad êl - Djebel. ( Voyez I'rága' djem. ) BELESE, Khosroù-khân défait Myr Veïs au passage de cette rivière, X, 200. BELIÇAUN (baume), nom don-né à la momie, II, 311. BELIER, lieu où descendit celui qui fut sacrifié à la place d'Ismaël, VII, 159. BELISAIRE, défait et repousse Khosroù-Noùchyrwân, X, 179. Bend - A'LY, situation de ce karvanséray; pauvreté des gens de ce lieu, VIII, 504. Bend-Emyr, rivière du Fârs, s'appelle aussi Qarwan et Kour; n'est pas le grand Kour de Géorgie; lieu où elle prend sa source ; sa description par Hhamd-Oullah, VIII, 238; une de celles qui étoient nommées Araxes par les anciens, 239. BENAROU, situation de ce vil-lage, VIII, 470. Bendén chân-dyn Ssefy êst, signification de ces mots,

IX , 501.

BENDER-ABBASI. (Voyez Ban-

der-A'bbacy.)

Benjamin de Tudele, ce voyageur ne parle pas de la jui-verie ; ce qu'il dit d'Ispahân, VIII, 148.

Bergan, canton d'Ispahân,

VIII , 160. BERENDJE. (Voyez Riz.)

BERENDJE, nom du chanvre chez les Arabes. (Voyez Changre.)

BERF, nom d'une préparation sucrée à la glace, IV, 64.

BERG, signification de ce mot persan, VII, 483.

BERHOUT, situation de ce puits; superstition des Ma-hométans à son sujet, VI,

231. Berkhar, canton d'Ispahân, VIII , 160.

BERNIER, ses voyages juste-ment estimés, VII, 463.

BEURRE, ses noms en persan, IV, 83.

BEYD - ABAD, quartier des saules, VIII, 132.
BEYDANDJYR. (Voyez Palma-

Christi. )

BRYGLER-BEYG, titre d'origine turke , II , 99.

BEYTHAR, signification de ce mot, VIII, 128.

Bryan (âl), nom d'un grand nombre d'ouvrages arabes, et persans, II,

BIBLE, omission importante qu'on croît y remarquer, VI, 191.

BIBLIOTHEQUE d'un prince arabe; nombre considérable de Traités grammaticaux qu'elle renfermoit, IV, 243.

Binn (le), récompense future de ceux qui le feront, VI, 257.

BIHRY, village, onguent miraculeux qui s'y trouve, VIII , 475.

Bijoux, les femmes seules peuvent en porter en Perse, IV, 16.

Bisons, sont nommés bœufs à Bosse, par Chardin, III, 379.

BORUFS à Bosse. (Voyes Bisome.

Bugha-Charaby, est chargé de terminer les murailles de Qazwyn , II , 307.

BOKHARA (prunes de ), III, 343 (mines de turquoises de), ibid, 360.

Bondouo. (Voyez Noisette.) Bonnet des Persans, IV, 4.

Bonaq, signification de ce mot, IX, 134.

Bordover, terme de marine. I, 120.

BORYTH. (Voyez Uchnaum.) Bosphore, ses côtes toujours dangereuses, I, 120 et 122.

BOSTANDJY - BACHY, importance de cette dignité en Turkie, VIII, 69. Bouddha, nom d'une divi-

nité indienne, IV, 185; est révéré dans le Thibet, VIII. 76.

Bouddhistes, ou sectateurs de Bouddha, IV, 188.

Bourgs (noms des quatre) dont la ville d'Ispahan étoit originairement composée. VIII, 145; détails sur ces bourgs, ibid.

Boustan, poëme de Sa'dy, V. 57.

BOUTAN (le), province du Thi-bet, III, 322; rapprochement entre ce nom et celui de Bouddha, VIII, 76.

Bourros (la dynastie des). partage les états des Déïlémytes ; se divise en plutie; à quelle époque, X, 185.

BRAHMA, auteur des Védà, III, 33; lieu où sa religion a

probablement pris naissance, VIII, 76.

l'œuf du mon-Brahmanda , de, II, 268.

Banumanes, différentes manières d'écrire ce mot; son étymologie, IV, 188; les Brahmânes composent la première caste des Hindous; leur propre opinion sur leur origina et sur de feu, VI, 88.

Brahmes. ( Voyes Brábmames.)

sieurs branches; est andan- BRASSES, longueur de cette mesure en Allemagne, II,

74. BROGARD. ( Voyer Zerbeft. ) BULGHAR, III, 257.

Bunn, feve avec laquelle on prépare le qahwéh, II, 280.

Buzuadsemine, VIII., 218. Bygn-Altun , monnoie turhe; sa valeur, IV, 186.

Byn-A'Ly. ( Voyer Zoù-Hhaléifek.)

Brst ou Pandjeh; ce que Kæmpferappelle ainsi, VIII,

Bysty, monnoie; sa valeur. IV, 181.

CACHALOT (le), à grosse tête; ses excrémens produisent l'ambre selon le docteur Swédiaur , f. III , p. 227. CAFE. (Voyez Qahwéh et Bunn.)

CAIMACAN, orthographe, et signification de ce mot, I,

24. Calendrica persan, réformé, par qui, II, 252 et suiv., et IV, 210.

Camirée, ville, II, 314, CANAL du Kureng. ( Voyez Kureng. )

Ganal de Nedjef non terminé: II, 271.

CANAUX dérivés du Zendéhroud, ou Zayendéhroud, VIII, 156, et voyez au mot Eoux.

Carran pâchā . orthographe et explication de ce mot, I, 41...

CAPITULATIONS. ( Voyes Traités de paix.

CARA, ou Kara-Kechicha. ( Voy. Qurak-Qessys.)

CARAGALLA, piege qu'il tend à Artaban V, roi des Parthes . X . 172.

CARACTÈRES d'écriture arabe. leurs différent noms et usages , IV, 250 ; caractères chudiformes employés dans les inscriptions de Persépo-· lis; sur quoi gravés; leur intelligence perdue, *ioid*., **258.** 

CARAVANSERAI. ( Voyes Karván-sérái.)

CARBASSUS, quelle étoffe est ainsi nommée par les Latins ; étymologie de ce nom ; vient du mot samskrit harpaçam, IV, 156.

CARMASAT: (Voyet Behadm, sernomme Kormanohan.") CARMES (les), établissent une imprimerie à Ispahân, IV, go.

Carron, son séjour au Japon; son projet, sa mort, III, 14.

Cantes géographiques, l'art de les dresser connu des Petsans ; A'skéry–Khân en avoit déposé une à la Bibliothèque Impériale. (Voy. 117. ) ( Nota. Il l'a retirée.) Cashrque. (Voyez Kasbeki.)

CASSIUS, chasse Orodes de la Syrie, X, 168. CAVADES. (Voyes Kobád.)

CAVE et puits profonds. (Voy.

Chemákhy.

CAVIAR, œufs d'esturgeon salés , I, 130 ; est en usage chez plusieurs peuples, III, 400. Chore. (Voyet Ssudr.)

CERP, III, 381.

CERTA, signification de ce mot, II, 380; conjectures auxquelles il a donné lieu, ib. CHAH-BAHMAN-SOU, nom du kour, H, 30.

Сили, nom d'un lieu de plai-

sance, II, aga.

Charé'r (l'imam al ), docteur orthodoxe, II, 412; jurisconsulte; son ouvrage, V, 1 et 2; établit la secte qui porte son nonr, VII, 185; époque de sa naissance; sa mort, IX, 25.

CHAPÉ'Y , secte offhodoxe des Musulmans , fondée par l'imân Châfé'y, VII, 185.

Силн et Padchah, étymologie et signification de ces deux mots, VI, 1.

CHAR-A'BBAS Ief, ou le Grand. ( Voyez A'bbas Cháh ).

CHARBEYG-L'OUZBEK - est pris dans Merve, X, 190. Снан-Виче, I, 166, 167.

Снан – Djihan, déirôné par son fils, II, 2/2.

CHAH-HHADJY-HHAPEZ n'est point le fameux poete Hhâfiz, VIII , 419.

CHAH-HHUCE'IN. (Voyez Hitocėin.

CHAH-KHEDER, variante sur la prononciation de ce mot. VIII, 420, et V, 57.

CHAR-Koun, nom d'une muntagne, III., 354.

Chan - Mohren, espèce de

pierre, d'où elle est tirée, III, 364. Сплн-Nамен, робте, le seul livre existant écrit en farsy pur, IV, 262.

CHAH - Poun. ( Voyez Cha-

pour Ier. ) CHAH-ROKH, est enfermé, où. et à quel âge ; est éht au trône de Perse, X. 216; a les yeux crevés, 117; surnom que lui donne un kistorien; remonte sur le trône, malgré la loi qui en exclut les aveugles ; s'enferme dans Méchehed , ibid. ; suite de revers et de succès pendant son régné, 218.

CHAH - SEETY. (Voyes Seef)

CHAH-THARMASP', érige Thehrân en ville ; à quelle époque, VIII, 166.

CRAH - TCHÉRAGH, CE que c'est que cet édifice : sa fondation ; est réparé ; son usage actuel, VIII, 419

CHAH-ZADEH-ZOUL-FEGAR. VIII., 419.

CHAHRIBAR. ( Voyen Chahryár.)

CHARRYAR, général persan; cause de sa révolte; fait périr Ardéchyr - Koutebek; usurpe le trône : courte durée de son regne ; est assassiné; sa hauteur, X, 182.

CHAHY, monnoie; sa valeur, IV, 181, 185 et 186.

GHALDÉEN, rapport de ses lettres avec le Dévanâgary, IV, 25q.

CHAM, nom arabe de la Syrie; pourquoi ainsi nommée, VI, 13q.

CHAMA, montagne, VII,

CHAMAKHY, ou Chamākhyéh, ancienne capitale du Chyrvan, ruinée par les Turks sous A'bbās-le-Grand, II, 310; déchue de son ancienne splendeur, ibizi.; conquise par Fathh-A'ly-Khān; l'ancienne ville abandonnée pour la nouvelle; forme et étendue de cette dernière; détruite par Aghā-Mohhammed - Khān; sa population actuelle, ibid.; entourée de montagnes, cave et puits profonds qu'on trouve dans une de ces montagnes, ibid.

CHAMBEH, signification de ce mot, IV, 396.

CHAMEAU, noms donnés à cet animal en persan et en arabe, III, 376; on l'appelle par allégorie: Vaisseau du désert, ibid.

CHAM'EH (E'yd), sête des lumières, VIII, 411.

CHAMBHAZAI, fable des juifs sur cet ange, VI, 226.

CHAMYRAN, petit canton de Théhrân, VIII, 165; surnommé le flambeau de l'Iyrân, ibid.

GHANVAR, jus exprimé de ses feuilles; ses effets employés par les Malais; noms de la graine, des feuilles et du pollen des fleurs de cette plante; préparation et usage des feuilles et de la graine; prédilection des Arabes pour le chanvre; ils disent en avoir reçu l'usage des Indiens; noms qu'ils lui donnent, IV, 80.

CHAPELETS, doutes sur l'époque de leur invention; employés par les Musulmans, VII, 26.

CHAPOUR, fils d'Ardéchyr, lui succède; époque de son événement; fonde un lieu de plaisance à Qazwyn, II, 393; histoire de sa mère; est sauvé par la commisération d'un vézyr; fait la guerre aux Romains; ses conquêtes; fait prisonnier l'empereur Valérien; est arrêté dans le cours de ses victoires; fonde un grand nombre de villes; sa mort, X, 173.

CHAPOUR II, manière étrange dont il est appelé au trône de Perse; est fait prisonnier; nouveau genre de captivité; se venge des Grecs; paix conclue; âge auquel il mourut, X, 175, 176.

mourut, X, 175, 176. Chapour III, époque de sa mort, X, 176.

CHAPOUR-KHOUREH, canton; pourquoi il s'appelle ainsi, VIII, 212.

CHAQQ - RL - QAMAR; miracle de Mohhammed, VII, 264.

Vent réimprimés; quelles sont les meilleures éditions, I,  $\rho$  et suivantes; avantages de la nouvelle,  $\rho iij$  et suivantes; grande réputation de l'ouvrage, ix et x; abrégé de la vie de Chardin, par l'éditeur, xj; époque et

lieu de sa naissance, *xij* ; son premier voyage; quand et à quel âge il l'entreprend; se rend aux Indes Orientalas ; route qu'il suit ; retour en Perse; temps qu'il y passe; est fait marchand du roi de Perse; son crédit; il en profite pour faire des observations exactes , ibid. ; apprend le persan; est auteur de plusieurs ouvrages non publiés; savoit mieux la langue vulgaire que la littérale; ignoroit l'arabe, xij; visite Persépolis; y rencontre Thévenot le neveu; ibid.; son retour en France, ibid.; retourne en Asie; cause de son départ; emporte une grande quantité de bijoux; prolonge son séjour en Perse, ibid.; passe de nouveau aux Indes; part de Surate; conjecture sur son retour en Europe; se réfugie en Angleterre; reçoit la décoration de chevalier et se marie; nommé plénipotentiaire du roi Jacques II en Hollande, et agent de la compagnie des Indes Orientales ; publie la seconde édition de ses voyages; ibid.; meurt à Londres , *xvj*.

CHARISTUS, fleuve de la Col-

chide, I, 157,

CHAROUYEH. (Voyez Qobad

Chyroùyéh.)

CHARPENTIER, rédige les voyages de Chardin; son mau-vais style vérifie la justesse des sarcasmes de Boileau, I, xoj et xoij; sa mort, ibid.

CHASSE, moyens qu'on y emploie pour faire lever les oi-

seaux, III, 397.

CHATHRANG, nom du jeu d'échecs en persan, III, 453.

CHAUKEH, différentes significations de ce mot arabe: rapport qu'elles ont en-tre elles, VI, 105.

CHAY-MAHBOUL, dernier roide la dynastie des Châyens.

X , 155.

CHAYENS, rois de la race de Chây-Kelyou ; leur soin de conserver tous les êtres animés, X, 156.

Снев Raqaib, ou cheb réka'at , sête musulmane , IX. 120.

Chébangaréh. (Voyez Deráb-Djerd.)

Сниві Mi'râdje, la nuit de l'ascension, IX, 134.

Сневі Sadza, ou Sadzah. (Voyez Léllet éloùgoù d. `

Сненав êd-Dyn-Aboù A'bdâllah Yaqout, auteur du Mo'asdjem ål - Boldån, VIII, 163; cité, 164; auteur du Mouchtarik, cité, VIH. 16a.

CHEHERESTAUN, signification de ce mot, VIII, 65; étoit anciennement le nom d'Ispahân , 66 ; sa distance de Yéhoùdyéh , bâtie en terre, 148.

CHEHRESTAUN et Médynéh, noms donnés à Ispahân, VIII, leur signification . 46 et 81; Chehrestaun environnée d'une muraille par Alexandre, 46.

CHEHREVA, nom d'une monnoie de cuir, VIII, 75.

Снинум . ancien nom de Zendjân , II , 375.

CHEKESTÉH, caractère d'écripourquoi nommé ture , ainsi; employé dans les administrations, et par les

Musulmans de l'Inde, IV, 276.

Chem'a Kafourt, espèce de bougie; de quoi composée, V, 14.

CHEMMAM. (Voyez Destem-

Снёмоўчі (le prophète), mosquée qui lui est dédiée, II. 400.

II, 209. CHEMS êd-Dyn (Khôdjah), agrandit l'enceinte de Sâvah, II, 409.

CHER, montagne, VII, 159. CHERAB-KHAUNEH, mot composé; sa signification, III, 43.

CHÉA'AH Hhakym, quels magistrats désignés sous ce titre en Perse. V, 341.

CHERA'YA AL ISLAM, etc., ittre d'un Traité de droit, VI, 69.

CHERBEHDJY bachy, titre d'une charge, V, 353.

CHERYF, personnages aux quels ce titre est donné; sa signification, VI, 202.

CHEVAUX. très-nombreux dans la Médie, II, 362; leur nom en plusieurs langues, III, 366; espèces partieulières, 367.

CHÈVAE, ses noms chez différens peuples, III, 381.

CREYKH, signification de ce mot, VI, 53.

CHEYKH êl-îşlâm (le), administre la justice spirituelle, V, 341; attributions de sa dignité. VI, 51; a la permission de s'asseoir devantle souverain actuel de la Perse, X, 236.

CHEYKH - A'LY - SEHEL, son tombeau, VIII, 160.

CHIEN. sa chair regardée comme un aliment insâme; défense d'en manger, III, 261.

Снігрява arabes, leur origine indienne, IV, 290.
Снімоїв, leur invasion chez

Chinois, leur invasion chez les Oïghours, IV, 390. Chirabdyt-Bachy, nom d'u-

ne charge, III, 216.
CHIRURGIE, idée des Persans

Sur cet art, VII, 390.
CHI'YTES, origine de cette

secte; son acharnement contre celle des Sunnytes, VI, 171; son enthousiasme pour A'ly, 172; maudit les trois premiers khalyfes dans ses prières, ibid.; étymologie du mot chi'yte, 173; Nâdir veut les réunir aux Sunnytes, X, 214.

CHORBA - BERENDJE . nom du riz cuit à l'eau , IV, 35. CHOROMITHRÈNE , ville , III ,

133.

CHORSAC. (Voyez Khór Sah.)
CHOSROES Ier, soutient la guerre contre Trajan; est chassé du trône des Parthes; y remonte; s'allie aux Romains; époque de sa mort, X, 170.

CHOVEHTER, notice sur cette ville, VI, 143.

CHOUDAN. (Voyez Soudan.) Choux monstrueux de Mingrélie, I, 159.

CHRETIENS, regardés comme polythéistes par les Musulmans, VI, 190; appelés par eux Nediys, et pourquois, signification de ce mot , 321; les chrétiens de Perse sont pour la plupart Arméniens, schismatiques; leur nombre; résidence de leur partriarche; provinces où ils sont en plus grand nombre; ils ont souffert des guerges

civiles; tribut annuel qu'ils paient; avanies, X, 241. CHRISTIANISME, son établissement en Géorgie, I,

Chung-Fan, signification de ce mot, IV, 394.

CHY'A et Rafézy, noms des sectateurs d'A'ly; leur si-

gnification, III, 267. CHY'ITES. (Voyez Chi'ytes.) CHYR, signification ambigue de ce mot, IV, 142.

CHYR - CHAH, monarque Indien ; époque de son règne , IV, 169.

CHYR - KHAN bien reçu par A'bbas Ier, X, 96.

CHYRAZ, capitale de la province de Fars, III, 262, et VIII, 211; ses roses préférées pour la distillation de l'essence, IV, 66; leur mérite, V, 155; cette ville n'est plus telle que Chardin la décrit; causes de sa décadence; notice historique des événemens qui s'y sont succédés depuis Thahmas-Qoùly-Khân, VIII. 423 et suivantes; son histoire depuis l'époque de sa fondation; sa description; naturei de ses habitans ; ses mosquées; ses tombeaux; son territoire, etc., 442 et suiv. CHYBAZ (raisin de), III. 33**9**.

CHYRAZ (vin de), quels raisins on emploie pour le faire, III, 33<sub>7</sub>.

Chyrouyen. ( Voyez Qobdd-Chyrouyen.)

CHYRVAN, nom d'une province et d'une ville, IV,

CHYRYN, préfère l'amour du sculpteur Ferhad à la passion

du roi Khosroù Perwyz son époux, X, 181.

CIANEUS-FLUVIUS, OH CIANI-DZKHALI. second bras de l'Eugour , I , 156.

Cieux, au nombre de sept, selon le Qoran; origine de cette idée, VI. 221.

Circassiens transportés à Kiochk-Zer, VIII, 222,

CITRON. (Voyez Narendje.) CIVETTE, son nom en arabe; est produite par l'animal nommé Zéhad ou Zébadel, III . 328.

CLERGE (le) de Perse, dépouille de ses biens par Nodir-Châh; sage mesure de précaution , X , 211.

CLIMAT d'Ispahan, ses avantages, VIII, 157.

Coing, nommé Bih en Persan. et le cotignac mermélân, III, 343.

Coje, restitution et signification de ce mot corrompu IV, 200.

Carrons, codors. ( Voyez Codours.)

CODOURS, fleuve de la Min-grélie. I. 150. COLCHÉEN (l'ancien), n'est pas une langue morte, I, 182.

Colchide . I . 149 ( Voyez Mingrélie ) ; ancienne étendue de la Colchide, I, 153; origine égyptienne des habitans de la Colchide.

Comineire, étendue de cette province selon Ptolémée, III, 275.

Comistène, ou régulièrement Cominsine. (Vuyez ce

Composition épilatoire, III. 329CONSTANTINOPLE; comment nommée par les Grecs mo-dernes, VIII, 70.

CONTRATS de mariage chez les Persans (noms des ), II,

COPHTE. ( Voyez Qofthe. ) CORNEILLE le Bruyn; injustice des reproches qu'il sait aux dessins des ruines de Persépolis, de Grelot, I, xeiij.

Connouller, arbre; ses noms en arabe et en persan, III. 293.

COROCONDAMA, ville, bourg, ile ou presqu'ile, I, 144.

Conou, village, est aussi nom-mé Ghor, III, 11. Cosnous. (Voyez Khosroù-

Noùchyrvân.)

Cosses, anciens peuples, habitoient le Lauristan. III.

Costume des Persans, de quoi composé, IV, 3; des persanes, 16; de quoi composé , ibid.

Cours de Djem-chyd, II, 251, de Joseph, ibid.

Couronne d'Allemagne; monnoie reçue en Perse; sa valeur , IV, 185.

COURTCHES. (Voy. Qourtchy.) Chassus, défait par Orodes, quand, et en quel lieu, X, 168.

CRIMÉE. (Voyez Qrym.) Ствырном, capitale de la Parthide ; prise et saccagée par les Romains, en quelle an-

née , X , 171. CUPIQUE (caractère). (Voy.

Koufy. Cuivar (mines de ), lieux où elles se trouvent, III, 356; le métal qu'on en tire fait un des principaux articles d'exportation du Japon, IV, 156.

CYRUS, fleuve. (Voyes Kour. )

D

Dabistan, titre de l'ouvrage de Mohhammed Fâny, t. IV, p. 256; ce livre est très-curieux ; il établit une race antérieure à celle des Peychdâdyens; la première partie traduite et publiée, par qui, et en quelle langue, X, 152.

Dagu, montague. (Voyez ce mot. )

DAGH-ESTAN, situation de cette province, II, 286; est la même que le Lesguystàn , III , 175.

Dak , nom des postes aux hommes dans l'Inde ; à

quelle distance placée les unes des autres, IV, 160; dâk aux chevaux inconnus dans l'Inde avant Chyr-Chah, IV, 169. Daman, situation de cette ville, IX, 47.

Danyo (Voyez Poids.) DAOUD Khan, fils d'Allah-Veyrdy-Khân, VIII, 417. DAR-EL-IRKA'AT . signification de ces mots, IX, 537. DAR-EL-MOUHHEDYN, signifi-cation de ces mots, II, 460.

DARA le jeune, ne règne point immédiatement après Dàrab ; quels sont les rois dont les histoires nationales ne sont pas mention; conjecture sur l'époque de son avenement ; contradictions des écrivains d'Europe et d'Asie sur le caractère de ce prince assassiné après la perte de la bataille d'Arbelle; en quelle année, X, 163 et 164.

DARAB, ou Dârâ, son règne; fables des Orientaux sur ce prince, X, 163.

DARAB-DJERD, son nom actuel, VIII, 211.

DARAB-KAYAUNY, roi de Perse, aussi nommé Asgher ( le petit ), fonde la ville d'Ebher; est le Darius Codomanne des Grecs; durée de son règne, II, 384. DARIUS-CODOMANNE. (Voyez

Dáráb-Káyáuny.)

DAROGHAH (le), remplacé par le Kecthektchy-Bâchy, et par le myr a'ças, V, 259.

DAULET - CHAH, auteur du Tezkérét - âl - Cho'arâ , Vies des poëtes Persans , V, 57 et 137.

DAYÉH, ce mot ne paroît pas être le titre d'un souverain barbaresque, VI, 3.

DEFILE d'Alexandre, est le même que les portes Caspiennes, III, 257.

DEFTER, remarque sur l'étymologie et la signification de ce mot . V , 437.

Defter-dar-Efendy, ministre de la Porte othomane, I , 132.

Drhi - Dounbah, village, sa description, VIII, 474.

Deni - Guerdour, signification de ces mots, VIII,

'DEHLY, sac de cette ville, prise par Nádir Cháh ; cérémonies nuptiales du fils de Nadyr, X, 213.

DEIBADJE (âl). (Voyez Caractères d'écriture.)

DÉILÉMYTES (dynastie des), durée de sa puissance; provinces sur lesquelles elle s'étendoit, X, 185.

Dellal, signification de ce mot, IV, 160.

DÉMAVEND (montagne de), ses mines de cuivre, III, 356.

Dent de Mohhammed, conservée à Constantinople, VIII,

Dendjezyn. (Voyez Dergué-

DEREMSELLAH, hôtelleries de l'Inde , II , 147.

DERGUEZYN, situation de ce village; ses productions et ses impositions, VII, 456.

DERKHEROUD. nom d'un canton de Mérâghah , IV, 203.

DERVAZEH-MURGUY, porte d'Ispahân ; à quel sujet fermée, VII, 289.

DERVYCH, signification littérale de ce mot, V, 13 et VII , 112.

DERY, dialecte, pourquoi nommé ainsi ; formé du Pårsy, IV, 260.

DERYA - CHYRYN, lac voisin. d'Eryvân , II , 166.

DERYAI - NOUR, signification de ces mots; nom du plus gros diamant du roi de Perse, X, 237.

DESTEMBOUYEH, espèce de melon très-estimé en Perse; sa forme agréable ; son odeur exquise ; aussi nommé chemmâm, pays où il est abondant , III , 335.

DESTIN (opinions des Mahométans sur le ) . ils y croient fermement, III, 406.

Destour, nom des prêires guèbres, VI, 88.

DEULET, ou devlet khaunéh, signification du premier mot, VIII., 132.

Divanaeany, caractère sacré des Brahmanes, IV, 259; son al phabet, 261.

DEVOUEMENT héroïque de la femme du gouverneur de Baghdad, V, 313.

DEY, incertitude sur l'étymologie de ce mot, VI, 3.

DHOAIR, poëte persan, excelle dans les pièces de vers nommées qassydah, V, 131.

Dizu, formules employées par les Musulmans pour exprimer ce nom, H, 93, 94.

Dique célèbre de Chouchter, construite par un empereur grec, VI, 144; digue d'Azsed - èd - Daulet; digues. (Voyez Eaux.)

Dindons, apportés par les jésuites; en quelle année introduits en France, III, 385

DIBHEM. (Voyez Poids et Monnoies), désigne une pièce d'argent, IV, 176.

Distance d'Ispahân à quelques lieux de l'I'râq - A'djémy, VIII. 161.

Dives, mauveis génies; viennent du Nord, III, 278. Divinité, expression qui la

désigne chez les Indiens ; la même que dans l'Ecriture-Sainte , IV, 455.

Division du territoire d'Ispahan, VIII, 158.

DJANED, guerre contre les Infidèles; tous les Musulmans y sont obligés, VII. 69.

DJA'FAR (l'imâm), VIII. 220. DJA'FAR ben Mohhammed ben O'mar (Aboù-Ma'char), connu en Europe sous le nom d'Albu-Masar', grand astronome et astrologue, vivoit du temps du khalyfe Mâmoùn, IV. 219.

Mamoun, 1v. 213.
DJA'FAB-KHAN, quatrième fils de Ssâdiq, échappe à la destruction de sa famille, X, 222; se révolte contre A'ly Mourâd, 223; est reconnu par les principaux seigneurs de deux provinces; preud deux fois Iapahân; est défait par Aghâ Mohlammed, ibid.; se contente d'une partie de la Perse; provinces qui forment sea états, 224; périt à Chyrâz; quels sont les auteurs de sa mort, ibid.

DZAGHATAÏ, et Holâgoù détruisent la dynastie des Khârizmyens; fondent deux nonvelles dynasties; pays où elles règnent; sont détruites par Tymour, X, 186.

DJAMASP, Ou Zamaspes, ne règne qu'une amnée, X, 179.
DJAMY (le mollà A'hdoûl-Rahhman), poète persan, auteur du Béhâristân, V, 135, et du poème de Jeseph et Zuleïkhà, 136.

DJAM'I - A'BBAGY, Code du droit religieux et civil des Persans; son auteur, VI, 326.

DJAR (êl-), port de mer; vaisseaux qui y abordent; situation de la ville, VII, 194.

DARROUN, description de cette petite ville; son commerce; grand nombre d'avenglea qu'on y trouve, et pourquoi; grande quantité de mouches, VIII, 466 et suivantes.

DJATAMANSI. (Voyez Nardépî.) DJAUHERDAR. (Voyez Paulda Djatékerdés.) DJAYY, ancien nom d'Ispa-hân, VIII, 146.

DJAYY, canton d'Ispahân, VIII , 158.

DJEBR, signification de ce mot, IV, 296.

DIEMENNOM, étymologie de ce nom; désigne l'enfer, et pourquoi ; ses différentes significations, VI, 232. ( Voyes Diy-Mennom.)

DJEHHFAH, bourg ou station,

VII., 215.

Djehrem, sa fondation attribuée à Behmen , VIII , 211. DJELADAR, signification de ce mot, V, 365.

DJELADAR-BACHY, titro d'une

charge, V, 365.

Djelal-Eddyn-Melik-Chah, réforme le calendrier persan , II , 252 ; est auteur de l'ère diélâléenne; ses tables astronomiques, IV, 210; sa . mort ; durée de son règne, VII. 491.

DIELALENNE (ère), prince qui en est l'auteur, IV, 210; temps où elle commence,

414.

DJEMCHYD, ancien roi de Perse ; époque de sen ave-nement, X, 258; monumens élevés par lui, II, 250 et 251; institue l'année solaire, X, 158, et le Nourouz, II, 254; jette les fondemens d'Hamadan, III, - 🏚 : tes historiens ne désignent point quels sont les faubourgs d'Ispahân qu'il a bâtis, VIII., 145; il achève Persépolis; sa sagesse, sa magnificence; Zohhak le détrôme, X, 158.

Djemeren-A'Aqeben, tradition au sujet de ce lieu; pratique qu'y observent les pélerins de la Mekke, VII, 181.

DJEMLAH ( Mohkammed ), notice sur ce personnage célèbre, VIII, 66; abandonne Qothoub-Châh; son fils est emprisonné, VIII, 200.

DJENGUYZ-KHAN. ( Voyen Támoùdjyn.)

Direyo, signification de ce mot, III, 18a.

DJERVD BAZ, signification de ce met composé; est le nom d'un jau, HI, 182. Dazv, l'orge, IV, 102.

DJEVAN-CHYR-KESRA, succède à Châbryâr, X., 182.

Diny, descendant d'Abad-Arzoù ; est élevé à la royauté par le conseil des sages: fande une nouvelle dynastie, X, 185.

DJEY-ABAR, dernier princa de la dynastie des Djéyens; abdique en faveur de Kelyoù son parent, X, 185.

DIEYEMS, dynastie de rois de Perse, fondée par Djéy,

154 et 155.

Dizzaïny, quel corps de troupes est désigné sous ce nom, V, 311.

Djézyéh, tribut payé par les juifs et les chrétiens aun Musulmans, VI, 131.

DJIDDAH, l'entrée de cette ville n'est pas défendue aux Européens ni aux Grecs: vaisseauu qui y arrivent, VII, 157.

DJIHAN - ARA, histoire publice en persan et en aniglais par le major Ouseley, VIII, 144

Diehan - Numa . cosmographie turke, citée, VIII, 165, 166.

DJIHAUN-CHAH, prince de la dynastie du Mouton-Noir, II . 324.

DJORHAM, père des Arabes du Hhedjáz, IV, 251.

Djoulah, manière de prononcer et d'écrire ce mot, sa signification, VIII, 15.

Djouren. (Voyez Kouréh.) DJULFAH ( Esky ), l'ancienne Djulfah, II, 303 ; nom de son pont ; 305 ; grande longueur des arches de ce pont; sert au passage de Tymour, ib., est ruiné par A'bbas-le-Grand, 306; opinion de M. Barbié du Bocage sur sa construction, ibid.; les habitans de Djulfah sont transférés à Ispahân , VII , 113 ; fon– dent la nouvelle Djulfah; sa population; description de ·ce bourg, 113 et 114; il n'offre plus qu'un monceau de ruines, X, 241.

DJY - HENNOM, situation de cette vallée; temple que les juifs y élèvent à Molok; le nom de cette vallée appliqué à l'enfer, pourquoi, VI , 232.

DJYHHOUN, fleuve, est l'Oxus des anciens , III , 256.

DJYL - DJYLAN. ( Voyez Sesame.)

DJYM (la lettre), diversité de sa prononciation, IX,

Don, nom moderne du Tanaïs, I, 130; Sélym veut l'unir au Volga par un ca-nal; ce projet reste sans exécution, VII, 57.

Doomao - Khan, général de Khodà-Bendéh; battu par Mousthafa pacha, X, 192. Dormans (les sept), II, 294. Dou-Bouti, Vénitien, mon-

noie; a cours en Perse; sa

valeur, IV, 185.

Dov-Rouven, nom d'une espèce de rose, III, 348.

DOUAIRE des femmes, II, 232. Dourry-Efendy, ambassadeur othoman auprès de Châh-Hhucéin, VIII , 167; sa relation traduite et publiée, ib. Dow (Alex.) cité, VIII. 67.

DRANGER. ( Voyez Zerangéens.)

DRANGES. (Voy. Zerindje.) DSOURBAH, sa prononciation en persan; ce que c'est, VIII , 495.

DUCAT hollandais, sa valeur, IV, 185.

Dulband, étymologie probable de ce mot, X, 144. DULDUL, bataille où Mohham-

. med monte ce mulet; sa soumission miraculeuse aux ordres de son maître, VI, 254.

DYAR-BEKR, ville située près les sources du Tigre, II, 174.

DYHSTAN, nom d'un canton de Mérâghah , IV, 203.

DYN, remarque sur ce mot, V, 458.

DYFAR, ce que c'est que cette monnoie, IV, 176.

DYNAR-BYSTY, monnoie, sa valeur , IV, '180.

DYVAN, recueil de poésies; de quoi il se compose, V, 133. DYVAN-BEYGUY, charge; ses attributions, N, 341; divanbeyguy n'est point une corruption de dyvânugn-beyg, IX , 422.

Dzeke, prière, VII, 86. Dzoul-Feqan, épée d'A'ly; sa célébrité ; signification de son nom, II, 441.

Dzoul-Noun, notice sur ce célèbre Ssoufy, V, 103.

Eau, sètes en son honneur chez les anciens Persans, tom. VII, pag. 258.

EAUX, moyens ingénieux des Persans pour les conserver; digues et canaux; sont sous l'inspection du myr-âb, ou grand-maître des eaux , IV, 99 et suiv.

EBHER, notice sur cette ville; étymologie de son nom, II, 386 et 387.

EBN êl-Boùâb-A'ly-ben-Hélâh, célebre écrivain; corrige et perfectionne le ca-ractère Bady'a, IV, 250.

EBN-HAUQAL, ce qu'il dit sur Ispahan, VIII, 152; ne fait point non plus que Mac'oùdy . mention de Théhrân , 162.

ECARLATE, est la couleur favorite des grands; ne peut être employée dans les habits des marchands, IV,

Echec et mât, étymologie de ces deux mots, III, 453.

Echres, étymologie du nom de ce jeu , III , 453.

Еснвев, assassine Mahhmoùd; quel étoit ce personnage; il s'empare du .trône; signale son avènement par des massacres, X, 206 et 207; se met en campagne contre Nådir: perd une bataille sanglante; sa mort hâtée par le chagrin, X , 208.

Echref (palais d'), III, 277. Echs-miazin, position de cette ville, et signification de son mom, II, 171.

ECLAIRAGE en Perse, V, 370.

Ecoliers, châtimens atroces qui leur sont infligés en Perse , IV, 225.

ÉCRITURE cursive, ses noms chez les Arabes et les Persans, IV, 228. EDESSE. (Voyez Erek.)

Erchars, résidence de cesnomades; leur nombre, X. 242.

Егласуав, ou Afrâcyâb, ancien roi de la Tatarie de Perse; son histoire, III. 259. EFRAD-BIL-A'MREH. (Voyez

Pélerinages.) EFRAD - BIL - HHADJE. (Voyez

Pélerinages.) EGYPTIENS (les), enfermoient des trésors dans la sépulture

de leurs rois, VIII, 353. EHLI-TCHEHAR, explication de ces mots, IX, 39.

ELEPHANT (ère de l'), temps où elle commence; circonstance qui lui a donné lieu , IV, 418.

ELOQUENCE. ( Voyez I'lm. )

ELYAS - MYRZA, ses incur-sions dans l'I'raq persique, II, 341; est fait prisonnier par le roi de Perse, et enfermé dans une citadelle où il meurt . ibid.

E'mad-Ed-Daulan, s'empare d'Ispahân, VIII, 148.

EMERAUDES (mines d'), en Egypte, II, 195.

Émim, géans dont il est parlé dans la Bible , II , 135. ÉMYR, étymologie et signification de ce mot arabe, II,

135, et VIII, 62.

EMYRZADEH. (Voyez Myrza.) Enakym, les enfans d'Enak, VIII, 397.

Engolfer, terme de marine,

I, 119. Engour, fleuve de la Min-grélie, I, 156.

Encouri, seuve de Géorgie, I, 34g.

ÉPEE, grande quantité de mots arabes employés pour la désigner , IV. 144.

Epître dédicatoire du Couronnement de Soléiman adressée à Louis XIV, IX, 379 e**t 380.** 

ERE. (Voyez Hegire, Abradedjerd, et chacum des nous respectifs. )

EAEK, opinions différentes des écrivains bibliques sur ce mot; est le nom de la ville d'Edesse, et le même mot qu'Arach., III, 266.

ERRHALIQ. noir d'un vête-ment, IV. 4. Èrvan, ou Ervan, significa-

tion du nom de cette ville, II., 161; sa position géographique, 165; voisine d'un lac , 166 . 169 ; à quelle époque les Persans la changerent de place, 170; elle passe sous la domination des Russes, ibid.; manière dont quelques auteurs écrivent son nom , 181. :

Enz-Roum, ou Etzenroùm,

ancienne capitale de la partie turke de l'Arménie, II, 173; situation de cette ville, 174.

ERLEN, millet, IV. 102.

Eslam, opinion sur la signification de ce mot, VI, 174 et suiv.

Essence de rose, sa composition; date de son invention, III , 349.

Esther, son tombeau, III, 281; signification de son nom , 368.

Estinhazen, signification de ce mot arabe, VI, 333.

ÉTAIM, abondant dans l'ile de Banca, III, 16.

ETANG (fête de l'), jour où on la célébre, II. 270. É'MAD-DAULET, dignité, III,

Etoffe d'or de la Qa'bah ; où

fabriquée; son nom en arabe, IV, 152. Evangiles (les quatre), im-

primés en persan par les carines d'Ispahan, VIII, 294. Expression singulière des Per-

sans pour témoigner le mécontentement, III, 412; pour annoncer la mort de quelqu'un . 422. E'YD, fête. (Voyez à leur lef-

tre respective les différentes fètes musulmanes. )

EYLAM, incertitudes sur ce mot, III, 260.

E'z. ( Voyez Chèrre. )

 $\mathbf{F}_{\cdot}$ 

méridionale, II, 102; opinion sur l'étymologie de ce mot; est le titre du souverain de la partie méridionale de la Chine, tom. VI, p. 2.

FAGHFOUR, noin de la Chine FANYAKH. (Voyez Raisin.) FAQYB, signification de ce mot, VII, 112, et voyez lè mot Dervyche. FARABY (el). (Voyez Mohhammed Tarkhûny.) FARACH, FARACH, opinion sur ce mot, III, 263; sa signification, VIII, 214.

FARAN (province de), ses mines de fer, III, 356; son

acier, ibid. FARS. (Voyez Chevaux.)

FARS, opinions sur ce nom donné à une province, et pourquoi, III, 263; ses mines de fer; son acier, estimé, 356; son étendue, ses limites, VIII, 209 et suiv.

Fans, ou Fârsy, désignent la Perse en général; origine de ces mots, III. 366. FARSANG, sa valeur, VIII,

228. FATALISME, généralement reçu chez les Musulmans, III,

FATHH-A'LY-CHAH, commande l'armée en l'absence de son oncle Aghå - Mohhammed, X, 225; lui succède au trône de Perse, 230, et VIII, 168; anéantit Ssådeq-Khân; quitte le nom de Bâba Khân; prend le titre de châh, X, 230; habite Théhrân, et pour-quoi cela, VIII. 168; sa rupture avec la Russie; causes de cette guerre; campagnes malheureuses, X, 231; il envoie un ambassadeur à Bombay; rixe entre les gens de celui-ci et des cipayes; il est tué, 232 et 233; Fathh-A'ly implore le se-cours de la France; envoie un ambassade à l'Empereur Napoléon, 234; origine de Fathh - A'ly; son goût pour les arts; il est poëte, et encourage ses émules, 235; ses poésies sont renfermées dans le Zynat al-Modaihh; explication de ces mots; Tome X.

il récompense l'auteur d'un beau poëme; il crée une charge de premier peintre; ses soins pour rappeler les Persans à leur ancien caractère, ibid.; grande vénération du peuple pour sa longue barbe, 236; son portrait apporté par M. Jaubert, V, 202; son courage; excursions annuelles dans le Khorâçân; audiences publiques, X, 236; magnificence de ses ornemens royaux; il n'a point adopté les précautions de ses prédécesseurs contre leurs parens, 237.

Fathimen, fille de Mouca, fils de Dja'far , II , 427. Faucons, nombre considérable de ces oiseaux dans la fauconnerie du roi de Perse,

III, 394. FBHLEH. (Voyez Péhlevy.) FRHLOUY. (Voyez Pehlevy.) FENU-GREC, et par corruption fénégré; plante; ses propriétés; très-connu des anciens; naturalisé dans nos provinces méridionales, III. 298.

Fron (al) Akber (al), Traité de jurisprudence; son auteur, V, 1re.

FEQHAL-HHADYTZ, Traité de jurisprudence ; son auteur . V, 2. – El-Loghât, autre Traité sur la même matière,

ibid. FER (mines de), III, 355.

FERAHH - ABAD, nom d'un lieu de plaisance d'A'bbasle-Grand, autrefois Thahâun , III , 277.

Ferakhoun, nom d'un canton près Méraghah, IV, 203.

FERAKH-ZAD, monte sur le

trône de Perse, est empoisonné, X, 183.

FEEDOUCY. (Voyez Hhaçan ben Mohhammed.)

FERGHANAH (montagne de ), ses mines de cuivre, de plomb et de turquoises, III. 356.

FERGHANY ( al ). (Voy. Moh-hammed.)

FERHAD, ses amours avec Chyryn, X, 181. FERHAD - PACHA, chasse les

FERHAD - PACHA, chasse les têtes rouges (les Persans) de Tauryz, et y construit une citadelle, II, 342.

FERHENG, ce mot est persan et non arabe; sa signification, II, 109.

Frandoun, roi de Perse, X, 158; ses vertus; on donne son nom aux bons monarques; vers persans à sa louange; partage l'empire entre ses enfans, ibid., et III, 260; achève ses jours dans la retraite, 159.

FERRACH, signification de ce mot, VIII, 214.

FÉRY-BOURZ, personnage des temps héroïques de la Perse, II, 101; tente inutilement de s'emparerd'Ardebyl, 368. FÉRYCH, est le nom de l'aspha-

FERYCH, est le nom de l'asphadèle et de la colle même, IV, 146.

FÈTE. (Voyez les noms des fêtes à leur lettre.)

FETHH-A'LY-KHAN, conquiert Chamakhy; abandonne l'ancienne, et restaure la nouvelle, II, 311.

Fru, moyens employés par les Persans pour l'allumer, III, 359; opinions des Brahmanes à son égard; son culte commun à ces peuples et aux Guèbres, VI, 88. Févaouz le Sâçânyde, établit le canton de Qobâd-Khoùréh,

VIII, 212.

FEYROUZ, détrône son frère

Hormouz, III, 178; son
ingratitude; périt dans une
bataille, X, 178.

FEYROUZ, fils d'Yezdedjerd, se retire à la Chine; histoire de ce prince; laisse un fils, X, 184.

FEYROUZ - ABAD, première ville du canton de Koùréh-Ardéchyr-Khouréh, VIII, 211; ancien nom de cette ville; n'est point l'ancienne Persépolis, ibid.

Persépolis, ibid.
FEYROUZABADY. (Voyez Mohhammed-ben-Ya'qoùb.)
FEYROUZ-KOUH, limites de la
province de Théhran, VIII,

province de Théhrân, VIII, 166.

FIEN. (Voy. Fyen.)

FIGUIER. (Voyez Andjyr.)

FIGUIRR. (Voyez Andjyr.)
FIRICHTEHI - MURK. (Voyez
Mourdad.)

FLOTTE, les Persans n'en ont pas, V, 313.

Fo, divinité chinoise, reçue des Thybétains, VIII, 76. FONDOUGLY-TURK, monnoie, sa valeur, IV, 185.

FONTAINE souterraine, VIII, 430.
Fondoug et fondoug-girân.

(Voyez Noisette.)
FOUSTAQ. (Voyez Pistache.)
FRANKI, nom d'une tribu des

FRANKI, nom d'une tribu des Européens dans le Levant, III, 175.

FROMENT. (Voyez Gondam.)
FRUITS et productions du canton d'Ispahân, VIII, 158.
FYEN, II, 463.

GAMECHA. (Voyez Janus.) Gaou, détrône le tyran Zohhâk, et met à sa place le petit-fils de Djemchyd, tom. X, pag. г58.

GAOU-KOUHY, nom persan du

cerf, III, 381.

GAOUDOUL, nom d'un canton de Mérâghah, IV, 203. GAOUR, ce que c'est que ce mot, VIII, 356.

GARABUSE, ou Grabuzes, forteresse de Candie, I. 101.

GAZOPHYLACIUM, etc. n'est point l'ouvrage du père Ange de Saint - Joseph, pourquoi, VIII, 293 et 294. GEDROSIENS, leur capitale, V,

122.

GEHENNE, étymologie de ce mot. (Voyez Djy hennom.) Génois, leur commerce sur

la mer Caspienne, III, 175.

George (portrait de Saint-) sur une porte d'Erzeroum. II , 32.

Georgie ou Grousie, étendue de cette province, et ses divisions, II, 28 et 29; fausse étymologie de ce nom, 31 et 32

Géorgiennes (les), sont moins belles que Chardin ne les présente, II, 40.

GERMANICUS chasse le roi d'Arménie, qu'Artaban III avoit mis sur le trône, X, 169. Grava, la même ville que

Terva. (Voyez ce mot.) GHASL, signification de ce mot dans la pratique reli-

gieuse, VI, 327. GHAUTHAH (âl), VIII, 233, (Voyez Outs.)

GHAZAHI-OHHOUD, époque de cette célèbre bataille, VII, 262; funeste au parti de Mohhammed, ibid., 263. GHAZAL, Antilopes, III. 38 r.

GHAZEL, quelle est l'espèce de pièce de vers désignée sous ce nom, V, 131.

GHAZAN - KHAN, empereur mogol, réside à Tauryz. embrasse l'islamisme; son règne très-court ; son code. II , 323.

GHAZOUET-KHENDEQ, combat célèbre; quand et contre qui livré par Mohhammed,

ÝII, 2.

GHOLAM, conformité de ces esclaves avec les Mamloùks. V, 283.

GHOLAM-CHAH, signification de ces mots, II, 198.

GHOLAM-CHAHY, quel est le corps de troupe désigné sous ce nom, V, 328.
GHOUSL. (Voyez Ghasl.)
GHOUZZ. (Voyez Aughouzy.)

GHROUCH-TURK, valeur de cette monnoie, IV, 185.

GHY, nom du beurre dans les Indes, fait partie des offrandes, VIII, 268.

GIRAFFR, III, 381.

Gom, ou gomi, grain qui est la base de la nourriture des Mingréliens, I, 161.

GOMBEZ - LALA, signification de ces mots, VIII, 220. Gomi. (Voyez Gom.)

Gomroun, erreur de Chardin, VIII, 517. (Voyez Bender-A'bbás. )

GONDAM, froment, IV, 102. Gori, village de Géorgie, X 2

nommé aussi Ougour, II, 36.

GOTARZES, ses cruautés; il abdique, X, 169; reprend le sceptre; sa tyrannie; meurt, ibid.

GOUDERZ, général de Lahorâsp; ses exploits; pénètre fort avant à l'ouest, X, 161.

GOULPHIGAUM, situation de cette ville, VII, 362.

Goun, 4e classe des nomades de Perse; tribus qui la composent; nombre d'individus qu'elle compte, X, 243.

Gour - Bazargaun, situation de ce karavanséra; bons melons d'eau qui viennent aux environs, VIII, 494.

GOURIA, situation et population de ce canton, I, 327.
GOURNEIN - KHAN, prince de Géorgie, est assassiné par Myr-Veïs dans son gouvernement de Qandahar, X, 200.

GOYRA (Antoine de), relation de son voyage en Perse, citée, VIII, 11.

GRAMMAIRE arabe; noms des parties qui la constituent; premier auteur qui en a traité, IV, 285.

GRAND-SRIGNBUR (le), premier imam de son siècle, selon les Sunnytes, et tous les partisans d'Omar, V, 206.

GRELOT, auteur des dessins des voyages de Chardin, I, xoj; sebrouille aveclui, xoj, xoij et xliij; s'attache à Ambrogio Bembo, jeune Vénitien, ibid.; fait les dessins du voyage de celui-ci, xoij.

GRENADE, ses différentes espèces; particularités de cel-

les de Kâchân et d'Yezd; appelée ndr en persan, et nardán ses pepins. roummán en arabe; ce dernier nom donné à une balance nommée romaine en français, III, 342.

GRENIERS, souterrains. (Voyez Matémorah.)

GROUSIA, nom que les Russes donnent à la Géorgie, II, 32.

GURBRES, ne doivent pas être confondus avec les Hindous; sont dispersés dans toute la Perse, VI, 88; conformité de ces deux peuples sur le culte de feu, ibid.; ont été exterminés; quelques-uns se sont échappés; lieu de leur habitation, X, 242.

GUECH - KHOUNYAUN, doutes sur la signification de ce mot, VII, 440.

GUERCHASE, ou Kichtasp; succède à Zoù, son père; est le dernier roi de la race des Peych-dàdyens, X, 159.
GUERDELAN, village, sa situation, VII, 279.

Guber Acout, étoffe; avec quoi fabriquée, IV, 4.
Guer (Voyez Noix.)
Guez, évaluation de cette mesure, IV, 97 et 131.
Guez, monnoie, IV, 185.
Guer (Voyez Noix.)
Guil - Chah, fils d'Yéçân—Adjam. (Voyez Kayouma—

Adjam. (Voyez Kayoumaratz.) Guil - Chahyens. (Voyez Peych-Dadyens.)

GUL. (Voyez Rose.) GULBAR, tour, VII, 449. GULBAR, poëme de Sa'dy, traduit par Gentius, IV, 57.

GULMYKHEK , clou de girofle;

composition de ce mot, III, 348. GUNDJUD. (Voyez Sésame.) GURIAUNA, ville, II, 457. Guy-Hennem. (Voyer Djy-Hennom.) GUYLAN, province, III, 275;

HABILLEMENS des Persans, de

sa soie, IV, 162 et suivan-GUYLAN (mer du). (Voyes Khozar. ) GYMNOSOPHISTE, signification et étymologie de ce mot. IV. 188.

### Н

quoi composé, tom. IV, pag. Haboul, idole des Arabes avant Mohhammed, VI, 189. Hagas. (Voyez A'gas.) HACHYCHAH, chanvre. ( Voy. ce mot. ) HALLAGUECH. (Voyez Raisin.) HAMADAN, fondation et particularités de cette ville , III, 28ı. HANWAY, auteur d'un voyage en Perse, II, 357. Haroun al-Rachyd (le khalyfe), fait empoisonner l'imâm Moùça, II, 427; meurt à Thoùs, VIII, 142. HAROUT et Mâroût, fable du Qorân au sujet \ de ces deux anges; d'où tirée, VI, 226. HAYATELY ( le roi des ), aide Feyroùz à détrôner son frère; punit Feyroùz de son ingratitude, X, 178. HEBREU. (Voyez Arabe.) HECHT-ROUD, nom d'un canton de Mérâghah , IV, 203. HEFT - IQLYM ( les sept climats), cosmographie persane citée, II, 348; son auteur, ouvrage très-rare en Europe; est à la Bibliothè-

que Impériale de France, V, 117; cité, VIII, 164.

cette ère des Musulmans.

HESIRE, commencement de

II, 96; étymologie et signification de ce nom, IV. 407 ; première hégire , IX , 95.

HERBIN (M.), auteur d'une calligraphie orientale; sa mort; son éloge, IV, 274; entreprend un traité de musique des Arabes, IV, 300.

HERMAPHRODITE, comment nommé en persan, VII, 42.

HEZAR - DJÉRYB, maison de plaisance; pourquoi appelée ainsi, III, 215; étendue de ses jardins; nature de leur sol, VIII. 33.

HEZAR-PA, nom d'une espèce de ver, III, 384.

HEZAR - PRYCHEH, signification de ce mot composé, III , 216.

Ниавван , grains d'orge mondé, employés dans les poids, IV. 174.

HEABYB ûl-Seir, abrégé d'his-toire, par Khondémyr; composé par l'ordre de Hhabyb-ullah; en quelle année terminé, IV, 21g. HHAÇAN et Hhocein, époque et lieu de la mort de ces

deux îmâms, II, 263.

HHAÇAN (Ouzoun), prince de la dynastie du Mouton-Blanc; succède à son frère Djihânguyr ; est célèbre dans nos histoires d'Asie sous le nom de Ussuncassan, II, 322; sa mort, VIII, 293; durée de son règne, X, 187.

HHAÇAN - QAZY , titre d'un

poéme, II, 436.

Hhaçan - ben - Mohhammed ( Aboùl-Qâcem ), surnommé Ferdoùcy; son histoire de la Perse écrite en vers : grand age dans lequel il termina ce poëme, IV, 218 et 219; promesse du sulthân Mahhmoùd demeurée sans effet; satire faite contre ce prince; Ferdoùcy s'éloigne de la cour, V, 126. HHAÇAN-KHAN-QADJAR, com-

pétiteur de Kérym au trône de Perse; fait prisonnier,

X, 218.

HHADJAR-AL-ACOUED, fragment d'une idole des Arabes, VII, 166.

HHADJEFAH. ( Voyez Djehhfah.)

Ниарју-Гатин, rectification et signification de ces mots, VIII , 18<u>.</u>

HHADJY-IBRAHYM, trahit Louthf-A'ly; perd contre lui deux batailles; moyen qu'il emploie pour lui enlever le fruit de ces victoires, X. 236. HHADJY - KHALFAH, auteur

cité, VIII, 164, 167 et

HHADJY-KHALYL, riche marchand d'Ispahân; est envoyé à Bombay ; manière singulière de mander des ambasseurs à peu de frais pour le gouvernement ; réception honorable qu'on lui fait; rixe entre les gens et les cipayes de sa garde; cause de ce malheur, X, 232; mort de Hhadjy-Khalyl, 233.

HHADYTS, ou Hhadyz, traditions. (Voyez ce mot.) Recueil de Hhadyts, II, 275; fragment d'un recueil de Hhadyts, 276; sont des traditions orales, VI, 248.

HHAFEZ - AHHMED , pāchā , général othoman , échoue devant Baghdad, X , 196.

HHAFIZ, célèbre poëte persan; genre dans lequel il a excellé ; son éloge , V, 131 ; A'skéry - Khân , ambassadeur du roi de Perse régnant, apporte ses œuvres en France; grande réputation dont elles continuent de jouir, 137 ; signification de son nom ; personnages à qui on le donne, 138; description de son tombeau, et raison pour laquelle il est dans une bien plus grande vénération que celui de Sa'dy, VIII, 42g.

HHAÏDER, signifie lion en arabe , surnom d'A'ly et d'Ismaël Sséfy , II , 321 .

Huaiden et Hhaidery, signification de ces mots arabes, X , 189.

Ниміпенч. (Voyer Ni'met Olahy.

Никум Васну, titre du premier médecin du roi de Perse , V, 368.

HHARYM-OU'RF, magistrat; ses attributions, VI, 70.

HHALYFEU, signification de ce mot arabe, VII, 215. HHALWADJY - BACHY, titre

d'une charge, V, 352.

HHAMD - OULLAH - BEN - ABY-BEKR, auteur du Nozhatál-Qoloùb, géographie per-sane, II, 336; cité, V, 117, et VIII, 164 et 169; son opinion sur la fondation d'Ispahân, 145; ce qu'il

dit de cette ville, 151. Нимихан, pris par Chardin pour le hamzah; IX, 412.

HHAMZAH, fils de Tahmas, règne en Perse , II , 342.

HHAMZÉH monte sur le trône de Perse; en quelle année; est assassiné peu de temps après, X, 193.

HHANBAL (l'imâm) s'attire la colere du khalyfe; sa mort,

IX , 26.

Нилопри, ou Hhaoùz, VII, 331; signification de ce mot, X, 137.

HHAOUYZEH, ville fondée par Châh - Pour - Dzoùl - Aktâf, VI , 141.

HHAOUZ. (Voyez Hhaoùdh.) HHAOUZ-MAHY, VIII, 199.

HHAQQMENEM, remarque sur ce mot composé, IV, 455; l'idée qu'il renferme se retrouve dans l'Ecriture-Sainte , ibid.

HHARAM, signification de ce mot, VII, 381.

HHARAM-VELAYET, tour ainsi appelée, VII, 445; rue qui porte ce nom, 449.

HHAREM, appartement des femmes, II, 228; signification de ce mot; à quels lieux il s'applique, V, 240; le portier du hharem est toujours un eunuque noir, **356**.

HHAREM (al). (Voyez Caracteres d'écriture. )

HHATEM - THAI, arabe célèbre par sa générosité, VI, 248, et VII, 454.

Нимм, le nom de la constellation du Serpentaire, désigne aussi la mère du genre humain, IV, 328.

HHEDJADJE, plaisanterie de

ce célèbre général au sujet de Médyne et de la Mekke : suites qu'elle eut, VII, 197; il préside à la restauration de la Ka'bah , *ibid*.

HHEDJAH, signification de ce

mot, II, 426.

Hurdjaz, étymologie du nom de cette province; sa position, VII, 155.

Ниемчав, cinquième roi des Arabes; leur donne une langue selon quelques auteurs, IV, 247.

HHENNA, ou hhinne, II, 203; est le cyprus des anciens; son nom chez les modernes; ses feuilles employées pour la teinture; est abondant en Chypre, III, 314.

Heocein (l'imâm), son tom-beau, VI, 442.

HHOCE'IN BEN A'BDALLAH, fils de Syna (Abou-A'ly). (Voy.

Avicenne.) Нносеїн (châh), est porté sur le trône de Perse par la faction des eunuques; son caractère; désordres de son règne, X, 199; révolte des Afghâns; Myr-Véïs se fait reconnoître sulthân de Qandahâr; défaites consécutives des Persans; Khosroù-Khân répare leur perte, et met le siége devant Qandahâr; il est battu, et se fait tuer de désespoir, 200; nouvel échec ; on reconnoît l'impossibilité de réduire Myr-Véïs; révolte des Abdâllys ; perte de Hérât ; les Persans sont battus; les frontières dévastées par les peuplades voisines, 201; Louthf-A'ly défait Mahhmoùd, fils de Myr - Véis ; il est arrêté par l'intrigue de la faction ennemie: la Perse.

sans défenseur, reste en proie aux factions; conquêtes et victoires des Lesguvs et des Afghans; Mahhmoùd arrive devant Ispahân, 202; trahison du wâly d'Arabie; la famine désole les assiégés; mauvaise volonté des gouverneurs de provinces ; Hhoceïn capitule , et abdique ; paroles mémorables que Mahhmoùd lui adresse en recevant l'aigrette royale, 203; confirme son abdication par une circulaire, 204. HHOCE'IN-QOULY-KHAN, frère de Fathh-A'ly-Châh; ses révoltes, X, 237; douceur de son châtiment. 238.

HHOLAGOU. (Voy. Holakou.) HHOLTIT, nom de l'assa fatida, III, 308.

Ниоиду, dialecte de la Perse,

IV. 263. HIA-FÉN, signification de ce

mot chinois, IV, 394. HIÇAB-RAQM, ou raqm-èbdjeb, signification de ce mot, IV, 288 et 290.

HINDAH, mère et aïeule de deux khalyfes; sa haine et sa cruauté envers Hhamzah, VII. 263.

HINDOUS, leur civilisation antérieure à celle des Grecs, IV. 190; doutes sur leur antiquité par rapport à celle des anciens Persans; conformité entre ces deux peuples; preuves de leurs ancienues liaisons, 256; leur trinité expliquée, VI, 189. HINDOUSTAN envahi, conquis et démembré par Nâdirchâh, X, 212 et 213.

HING. (Voyez Hinguycéh.) HINGUYCÉH et hing; signification de ces mots, III, 308. HIPPOBOTAS, plaine de la Médie; origine de ce nom, II, 362.

HITOPADÉSA (l'), est le même livre que celui qu'on attribue a Pydpây, VIII, 218; on l'apporte de l'Inde sous le règne de Khosroù-Nouchyrvân, X, 179.

HOLAGOU et Holâkou-Khân, fait construire l'observatoire de Mérâghah, IV, 203; réunit les titres de Khâqân et de Pàdchâh; signification de ces mots, 209. (Voyez Djagha-tây.)

Homay, fille d'Ardéchyr, roi de Perse, lui succède durant la minorité de son fils Dârâb; fait construire le palais de Persépolis, X, 162.

Homayoun, roi de la dynastie Peych-dâdyenne; époque où il a régné, V, 462; signification et étymologie de son nom, ibid., et II, 354. Horde. (Voyez Hourdoù.) Hordou, signification de ce mot talar, I, 123.

HORMISDAS. (Voyez Hormoùz.)

Hormisdas II. (Voyez Hormouz.)

HORMODZ. (Voyez Hormoùz.).
HORMOUZ 1er, roi de Perse,
173; ses grâces; protége les
Manichéens, époque de sa
mort, 174.
HORMOUZ II, sa magnificen-

Hormouz II, sa magnificence et sa justice; durée de son règne. X, 175.

HormouziIII, est détrôné; juste motif de son malheur, X, 178.

Hormouz IV, fils de Khosroù-Noùchyrvân; son règne, X, 94; chasse les conseillers nommés par Nouchyrvân; crimes et mal-

heurs de son règne ; est détrôné, et perd la vie, X, 180. Honmouz (l'île d'), produit le meilleur plâtre, IV, 113; prise sur les Portugais; quand et par qui, IX, 245; sa description et son histoire, 246 et 247.

Hou! hoù!remarque sur cette exclamation des derwyches et des Ssoufys, IV. 457; occasion où ils la profèrent,

476.

HOUGHENG, ancien roi de

Perse . II . 411 ; sa religion, IV, 259; bâtit Chouchter, VI, 143; sa justice et sa sagesse; mérite le surnom de Peych-dad; origine du nom des rois de sa race ; ses actions, X, 158.

Huile, ses noms en persan; -d'olive, - de Sesame, IV, 83. (Voyez Roughen.) Hychem. (Voyez Mourdad.) HYRCANIE, étendue de pays comprise sous ce nom, II,

Ι

275.

IBÉRIE, étendue de cette ancienne province, tom. II, pag. 28. (Voyez Géorgie.)
IBN Fârès. (Voyez Ahhmed.) IBN - HAÏTAM. ( Voyez Ahhmed. )

IBRAHYM-BEN-HHABYB, se sert le premier de l'astrolabe chez les Musulmans, IV,

336.

· Івванчи - Снан , dispute le trône de Perse à son frère ; triomphe par la ruse; son avènement à la couronne ; est pris par Châh-Rokh, et mis à mort , X , 216. ICHYK-AGHACY-BACHY, titre

d'une charge , V. 356. IDEQOUT (l'), des Oïghours, pris par Mangou - Khân, IV, 391.

IDOLATRIE des Arabes. antérieure à Châpoùr - Dzoùl-Aktâf, VII, 180.

IDOLE de pierre à l'entrée du palais de Mohhammed le Seldjougy**d**e, VIII, 149. ILKHANYENS, pays sur lesquels

s'étend leur domination; sont dispersés par Tymoùr , X . 186.

I'LM-AL-ABSSAR. (Voyez Perspective.

- âl-Aba'âd. ( Voyez *idem*. ) - âl – Nodjoùm , astrologie , V, 314.

– âl-Oerânât, V, 315; science des conjonctions des planètes , ibid.

--- âl -- Ikhtyârât , science des choix, ibid.

I'lm - al - Djoghbafyah, la géographie; ce nom, emprunté du grec, n'a point d'équivalent en arabe; objet de cette science, V, 116; ouvrages qui en traitent, ibid., et IV, 116.

I'LM-AL-HHIKMET; la philosophie.

- âl-Feqh, la jurisprudence, V, 1; Traités sur cette science, *ibid.*; fondée sur Qorân, est la meilleure des études, ibid.

285.

I'lm-al-Mégahhat, la géodosie, V. 116.

I'LM - AL - MANATZIR. (Voyez Perspective.)

I'LM-AL-TASSRYF, la gram-

maire. – âl-Nahhoù , la syntaxe , IV ,

— âl - Izâb , *ibid.* , 286.

- al-Ma'any, ou al-Béyan, l'éloquence; division de cette science, ibid.
- Hendéceh-êl-Ménâzel,

géométrie, 288.

- ál-a'dad et ál-Hhiçáb, l'arithmétique , ibid.

— âl – Moùceyqy, la musi-299; ses différens gue , noms; en quoi consiste cette science; inventeurs selon les Arabes, ibid., 300; Traités de musique en grand nombre, ibid.; Megassedâl-Hhân, ouvrage célebre, ibid.; Traité de M. Herbin sur cette matière, ibid. ; opinion sur la musique des Orientaux, 301.

IMAM, signification de ce mot, V, 206, et VI, 291; synonyme de khalyfe; ce titre donné aux quatre principaux docteurs de la religion musulmane par les docteurs a douze Sunnytes, ibid. personnages par les Chi'ytes; ibid.; le dernier de ces îmâms a disparu depuis longtemps, ibid.; l'imam toujours visible selon les Sunnytes; ses fonctions, ibid.; qualités qu'il doit avoir, ibid.; le Grand - Seigneur premier imam, ibid.

Imam-Hhocein, village; d'où iltire son nom; sa situa tion,

VI ,\_441.

Imam-Zadeh, VIII, 231. IMAMS (les quatre), leurs noms; particularités qui les concernent; leur doctrine, IX , 25 et suiv.

I'MARAT-BEHECHT, autres noms de ce béau salon , VIII , 3q. IMIRETTE, canton de la Géorgie . I . 329.

Imprimerie de Constantinople; date de son établissement:

- des Carmes à Ispahân :

- des Arméniens à Djulfah,

IV, 90; — des Médicis; beauté des types arabes qu'on y employoit; ouvrage qui y a été imprimé , **2**85.

IMPURETÉ, objets impurs, VI, 321.

INCHA, Recueil de protocoles et formules, III, 424

Inscriptions de Persépolis en caractères cludiformes; langue dans laquelle elles semblent avoir été écrites ; leur intelligence perdue, IV, 258; autres, dont les caractères ont quelque conformité avec les alphabets hébreu et chaldéen, expliquées, 250; tous ces caractères diffèrent du pehlevy et du zend ; inscriptions de Nagchi-Roustam et des médailles sâçãnydes; ne ressemblent point aux autres, 261; plusieurs de ces inscriptions et légendes ont été expliquées ; VIII, 246; sont de cinq espèces et de quatre dates, 247; quels sont leurs caractères, ibid.; traduction de plusieurs , 320 et 327.

Instrumens de musique des Orientaux ; leurs noms. V, 307.

Ioxi, signification de ce mot. VI, 260.

IQAMAH, station, VII, 175.

Igssass (al). (Voyez Caracteres d'écriture.)

I'BAQ-A'DJEM, ou bélâd êl-Djébel, notice sur cette province; est la Parthide et l'Assyrie des anciens, II, 371 et 372.

I'nagein (les deux I'raq), quels pays sont compris sous

ce nom, III, 266.
I'nq-Medyny. (Voyez Ver.) Irivan. (Voyez *Erypán*.)

IsGAOUR, situation de cette rade, I. 333.

Ishnaq, fils de Hhamaqah; célèbre écrivain; nombreux disciples qu'il forme, IV,

Islam, la religion musulma-ne désignée par ce mot, V, 52.

Islamisme, étymologie de ce mot, VI, 52.

ISMARL - SSOFY (châh), sa généalogie; âge auquel il commence à paroître ; défait Alvand - Beyg; il fait battre monnoie à son coin; s'empare de Tauryz, X, 189; suite de succès et de conquêtes; il perd la bataille de Tchâldérâun ; fuit vers Ispahân; perd Tauryz, et une grande partie de ses provinces occidentales; nouvelles acquisitions; époque de sa mort, 190; son âge; lieu de sa sépulture ; quels

sont ses quatre fils, 191. ISMARL II, frère de Thahmâsp, passe d'une prison sur le trône de Perse; courte durée de son règne : meurt empoisonné, X, 191; meurtres sans nombre, 192. ISMAEL III, roi de Perse, as-

sassiné par son frère au moment de le faire assassiner lui-même, X, 193; durée de son règne, II, 342,

et V, 244. Ismael châh, compétiteur de Kérym au trône de Perse, X , 218.

Ismarl Ebn O'bad Razy, ré- '

pare Qazwyn, II, 397. Ismael ben êl-Afdhal A'ly êl-Ayyoùby(êl-Mélikêl-Mouyyd O'mad ed-Dyn Aboul-Féda), prince de Hhamâh, célèbre historien et géographe ; est auteur de Tagoùym âl-Boldan, tables des contrées, et du Mokhtassar fy Akhbar al-Bachar, abrégé de l'Histoire Universelle; ces deux ouvrages sont traduits et imprimes, IV, 216 et 217.

Ispanan , idée des Persans sur la grandeur de cette ville., VII, 273; sa population actuelle selon M. Olivier, ib.; son circuit selon Kæmpfer, 284; notice étendue sur cette ville, d'après les écrivains orientaux, VIII, 144 et suivantes; construction de la grande mosquée, X.

195. Isspananyuns, leur caractère, VIII, 155.

Issperoud, fleuve; le même que le Roùd-Déylem, III,

Isshhab, nom donné à douze apôtres que Mohhammed se choisit, VI, 176. Issннав âl-Medzāheb. (Voyez

*Imáms* ( les quatre. ) Issthakhan, ou Tchéhel Minâr, capitale du Fârsistân, VIII, 211; est la même ville que Persépolis, 246; ses ruines sont les restes du palais de la reine Homâï, 247; sa citadelle est la plus ancienne et la plus forte de

tout le royaume, 405.

ISTIKHADJE, signification de ce mot arabe, en astrologie, V, 315

IYL-KHAN, surnom adopté par Holâkoù-Khân, et tous les souverains moghols, IV, 210. IYLAUN. (Voyez *lyrán*.) IYBADJE, troisième fils de Fé-

rydoùn, ancien roi de Perse; donne son nom à l'Iyrân , III , 26a

Ivran, ou lyraun, nom de la Perse, II, 111; opinions sur l'étymologie de ce mot ; étendue, limites des provinces qui composent ce pays, III, 256; est le môme qu'Iylaun, 25q; quel prince lui a donné son nom ; diversité de sentimens à cet égard . 260.

IZZA. ( Voyez Cherre. )

J

JANISSAIRES, par qui créés; à quelle époque ; bénis par le dervyche Beyg-Tach , tom. V, *pag*. 298.

Janus, le même que le Ganecha, ou Poulyar des Indiens , IV, 179.

Jasmin, ses différentes espèces; lieux où il est abondant, III, 346.

JAUBERT (M.), envoyé français en Perse ; son arrestation à Bayâzyd; longueur de sa captivité; est sauvé par la victoire d'Austerlitz; arrive à Thehrân; son séjour à la cour; la Relation de ses voyages et de sa mission est attendue avec impatience, X , 234.

JAVA (roi de), ses titres, III, 52. JAXARTES (le) confondu avec le Tanaïs, I, 13q. (Voyez

Syhhoùn.)

JEHOVA, peine portée contre ceux d'entre les Juifs qui prononcent ce nom de Dieu, VI, 259; opinion sur son étymologie égyptienne , 260. JÉRUSALEM (le royaume de),

considérablement réduit, I.

JÉSUITES (les), apportent le quinquina en France et les

dindons. (Voyez ces mots.) Jos, n'étoit ni juif ni arabe; mais un cultivateur Syrien, VIII , 233.

Jonas, (le prophète) nommé Dzoùl-Noùn; à quel sujet,

V, 105.

JOSEPH . coupe merveilleuse de ce patriarche, II, 251. Jouns du mois persan, II, 285; commencent le soir chez la plupart des orien-taux, IV, 396.

Journéz de marche chez les Persans; à combien esti-mée, IV. 67.

Jugement dernier, comment rendu selon les rabbins, VI, 229; doutes des Musulmans sur le lieu où l'on doit se rassembler pour ce jugement, 242.

Juirs (les), regardés comme polythéites par les Musulmans, VI, 190 ; leur nombre à Ispahân au 12º siècle, VIII, 148 ; leur nombre actuel en Perse; état de mépris dans lequel ils vivent, X, 241.

Juiverie (la). (Voyez Yéhoù dyyéh.)

Jurisprudence. (Voyez. I'lm feqh. }

#### K

KA'BAH, ses idoles, tom. VI, *pag.* , 189 ; antiquités et destinations de cet édifice ; par qui érigé, 3<sub>7</sub>3.

KABOUL, province, III, 257. KABOUL, ville où le souve-

rain des Afglians fait sa résidence, II, 348.

Kabyn, douaire, 230.

KACHAN, ou Qâchân, ville; ses étoffes, IV, 163; ses scorpions, 5, notice sur cette ville, 7; ses grenades, 342. KACHMYR (les roses du), sont préférées pour l'es-

sence, IV, 66. KAFER (kârvânsérâï de), VIII,

KAPPA, Kaffah ou Kaisah, ancienneté de ce nom, I, 127; note sur cette ville,

Kaн-Guil, espèce d'argille, IV, 115.

KAT. ou kay, ou ky, si~ gnification de cet ancien mot persan , II , 363.

Kaï - Kaous, ancien roi de Perse ; durée de son règne,

II , 363.

Kai-Khosnou, fonde Ardébyl II; Féry-Bourz lui en dispute la possession, 368. Η,

KAT-KHATOU-KHAN introduit les papiers-monnoies en Perse; à quelle époque, IV,

218.

KAÏ - QOBAD, ancien roi de Perse, II, 363; fonde la dynastie des Kayânydes, 384; habite Ispahân; à quelle époque, VIII, 145. Kajyren ( safran sauvage ), IV, 84.

Karhet , portion orientale de la Géorgie, II, 31. KALATY. (Voyez Raisin.) KALY (soude). III, 328. Kandilanaphtis, étymolo-

gie et signification de ce mot, II, 425.

KANDOUFALQAN, canton de Théhrån; ses poires et ses

pêches vantées, etc., VIII, 165. KAOU-KOUHY ( cerf ) , signification de ce nom, III,

KAOUTSER, fleuve du paradis; ses particularités, VI, 47 et 253.

KARAVANES, leur marche journalière estimée, IV, 168 KABAVANSÉBAI. (Voyez Kár-

vánsérái.)

KARDUEL, ou Kartvéli, l'an-cienne Ibérie; II, 31; division de ce canton de la Géorgie, 36.

KARTVELÏ. (Voyez Karduel.) Karvanserai, et plus correctement karvanseraï, signification de ce mot, II, 81 et 242; description de ces hôtelleries de l'Orient, ib. ; kârvânséráï rebâti par Soléiman châh, VIII, 196. ( Voy. sur différens karvanséràï les mots Aghâ-Taqy. — Kâfer. — Tchâh - Talkh. — Mouzaffary, et autres qui se trouvent à leur lettre.

KARYZ, signification de ce mot, II, 390.

KASAC, peuple, et canton voisin de la Perse, II, 152. Kasbeki, monnoie, IV, 182. KAY. (Voyez Kai.) KAZROUN, VIII, 212.

KAZYREH ( safran sauvage ), IV, 84. KEBYR ( al ). ( Voyez Carac-

tères d'écriture. )

KECHERTCHY. (Voyez Kechik.) KECHIK . signification de ce mot, V, 239.

- Khâuneh , salle du palais du roi de Perse, ibid.

KECHMICH. ( Voyez Raisin. ) KECHMICH Ouloughy. ( Voy. ibid.)

Kecthertchy. (Voyez A'çás.) KED, mot pehlvy, sa signifi-cation, III, 170.

Kelaunter, charge, répond à celle de maire, VI, 77.

KEMAL êd-Dyn Isma'il l'Ispahânyen ; ses vers sur la méchanceté de ses compatriotes, VIII, 156.

Kemkhal, fleuve de la Géorgie, I, 419.

KERADJE, canton d'Ispahân, VIII, 159.

KERATH (le), vaut trois grains d'orge, III, 318.

KERAUN, ce que c'est que ce mot, sa signification, VIII,

KERBAS, arbre, est le même que le qothon âl-chedjéry, III , 316.

KERBELA, situation de cette plaine, VI, 441; ses particularités , ibid. ; propriétés de la terre dite de Kerbelà, 442; étymologie de son nom, ibid.

KERKDAUN, signification de ce mot composé, VII, 459. KERMAN châh. (Voyez Beh-

KERMAN, province, III, 281; ses mines de turquoises, 364; ses roses préférées pour la distillation de l'essence de ce nom, IV, 66.

samskrit *karpaçam*; est le carbassus des Latins, IV, 156 ; de guoi fabriguée , *ib*.

KERYM - KHAN, son mérite; sa naissance; avoit servi sous Nâdir - Châh ; s'empare de Chyraz; anéantit ses rivaux; provinces dont il se rend maître; ne veut point prendre le titre de chah; se donne celui de Vakyl; durée de son règne, X, 218; pros-périté de la Perse, ibid. et 219; le souvenir de Kérym encore cher aux Persans; âge auquel il mourut; ses grandes qualités, ibid.; son tombeau est brisé par Aghâ-Mohhammed; ingratitude du peuple de Chyrâz envers le bienfaiteur de cette ville , 227; sa pierre sépulcrale reconnue dans un jardin, 228. KERYM-KHANY, monnoied or, IV, 185.

Kesna, fils de Hhaïss, succède à Azermi-Dokht; incapacité de ce monarque ; il est mis à mort, X, 183.

KESRY, prince persan, cède la couronne de Perse à son maître légitime , X , 177.

Китсич, nom de la chévre en turk; ses noms en arabe et en persan, VIII, 503.

KETKHODA, signification et étymologie de ce mot com-posé, I, 99 et III, 170; la charge de ketkhoda répond à celle de commissaire de police, VI, 77.

KHADJOUQ, signification de ce mot, VIII, 44.

KHAIBER, ce que c'étoit que cette petite ville prise par Mohhammed; miracles opérés ; ce que sont ses habitans VIII, 447 et suivantes.

KERPAS (étoffe de), vient du Khaled-ben-Aby-kl-Heyadje,

célèbre copiste en caractère koufy, ouvrage qu'il transcrivit, IV, 249. KHALLAKH, beauté de ses ha-

bitans, III, 7.
KHALYFES (les)', possedent Ispahan 298 années lunaires, VIII, 148; soumettent la Perse à leur empire ; la font gouverner par des lieutenans; formation de plusieurs petites dynasties, X, 185.

KHALYL, nom d'un caractère d'écriture arabe, IV, 250.

KHAN, définition de ce titre, II , 99 et 197 ; établi à Thehran par A'bbas - le – Grand , VIII , 166.

KHANBALEQ, nom de la ville de Pékin; est au pouvoir des Tatars Mantchoux, III,

Khan-Ghazan (minar), le minaret du Khân-Ghazân, II, 323.

Khaouaredje, dyvån; im-

pôt, V, 405. Khaqan, titre du monarque de la Chine septentrionale, II. 102; est un mot tatar qui répond au titre de pádcháh ; Holákoù réunit l'un et l'autre, IV, 209.

KHAR. (Voyez Ane.) KHARADJE - PADCHAH, signification de ces noms, IV,

Кнаввоиzéн , nom du melon d'eau en persan, III, 333.

KHARBOUZEHI-PACY, chemmâméh , hindouany et destemboùyiéh, noms de différentes espèces de melons, III , 33o.

Kharkhstaun et khâuréhstâun, village et kârvânsérâï ; pourquoi appelés ainsi , VIII , 495.

KHARIZMYENS, supplantent les

Seldjougydes; sont exterminés par les Moghols, durée de leur puissance, X, 186.

Kнop. (Voyez Khodá.)

KHODA, signification de ce mot; est le même que khod, III, 170.

KHASS, signification de ce mot, IV, 182.

Кпаssин, signification de ce mot, il désigne le domaine du prince ; le mobilier de la couronne dans l'Inde, V, 250.

KHATEM 21 - 2mby2, épithète à Mohhammed, donnée VI, 269.

KHATHAY. (Voyez Qátây.) KHAUNÉHI-GUEBRAUN, ce que c'est, VIII, 464. KHER. (Voyez Ane.)

KHERFADJE (al-). (Voyez Caractère d'écriture.)

Кневсьн, jardin d'Ispahân 🕻 dérivation de son nom, VIII , 40.

KHER-GOUCH, lièvre, signification de ce nom, III, 38 t.

KHER-ZEHREH, ou kher-zehr, quelle espèce d'arbre, III,

KHEZR-LE-VIVANT, nom d'une fontaine ; lieu où elle se trouve, VIII, 428.

Khilassét-al-Akhbar , abrégé d'histoire, par Khondémyr ; en quelle année composé ; dédié à l'émyr A'ly-Chyr, IV, 418.

KHIL'AT, robe d'honneur, III, 229, étymologie de ce mot qui désigne les présens donnés par le monarque à ses sujets; de quoi composés, V, 271.

pavillon d'Ispa-KHILOUET. hân, VIII, 23.

KHOM-GHADYR, signification de ces mots, IX, 23. (Voy. Etang. ) ( fête de l' ).

KHONDEMYR, (Ghyats ed-Dyn ben-Homam êd-Dyn surnommé), fils du célèbre Myrkhond, auteur du Khi-lâssét âl – Akhbâr; abrégé d'Histoire universelle et du Hhabyb ûl - Séïr; autre abrégé sur le même sujet, IV , 218.

Khonsa, signification de ce mot, VII, 42.

Кноваçан (capitale du), III, 133, est l'Aria et la Margiana des anciens, V, 252.

Khordjany (âl-) Aboûl-Oùafa, auteur d'un commentaire sur Euclide, IV, 215. Khorma, nom de la date en

persan, III, 842.

Khorrem-Derreh, VIII, 415. Khor-Sak, mot composé; sa signification; est un des noms donnés aux Persans, III,

KHOSRAUGUERD, ancienne capitale du Baïhak, aujourd'hui Sebzvâr, III, 336.

Khosrou. (Voy. Chosroes Ier.) Khosrou-Nouchyrwan, époque de son avenement au trône de Perse; durée de son règne ; ses qualités ; éloge qu'en fait le Prophète autorité de ses maximes; fait la guerre aux Grecs; est vaincu par Bélisaire; provinces qui composoient ses états; fait traduire l'Hitopadėsa, X, 179; grand age auquel il mourut, 180.

Khoskou-Perwyz, roi de Perse ; ses bonnes qualités au commencement de son rèque; ses revers et ses succès dans la guerre contre les

Grecs; refuse d'embrasser l'islamisme; s'abandonne à son naturel vicieux; haine des Persans; il est détrô-né; sa mort, X, 180; durée de son règne; sa pas-sion pour Chyryn; magnificence de sa cour; objets curieux ; éléphans blancs amenés en Perse; époque de sa fin tragique, 181.

Knosnou-Khan, général Persan : victoires qu'il remporte sur les Afghâns; met le siége devant Qandahâr; refuse une capitulation aux assiégés; veut qu'ils se rendent à discrétion; est battu; se fait tuer de désespoir, X, 200

et 201.

Khosnou - Abad, maison de plaisance de Châh-A'bbas II, où il meurt, X, 198.

Киотивин, се que c'est que cette prière, X, 94.

KHOUADJEH, vulgairement coja, titre communaux Persans et aux Turks; signification de ce mot, IV, 209.

KHOUAF (canton de), ses mines de fer, III, 356.

KHOUAREZM, province, III, 257.

KHOUSF. (Voyez Noix.) Khouz, opinion sur ce peu-ple, VI, 142.

Khouzistan, notice geographique sur cette province, VI, 141.

Khouzy , langue , VI . 142. KHOZAR (mer de), III, 257; est aussi nommée mer du Guylàn et du Mâzendérân, et est la même que la mer Caspienne, ibid.

KHOLAFA, titre du chef des Ssefy, V. 300; fonctions et attributions de cette dignité, ibid.

Kiaya,

KIATA. (Voyez Kethhoda.) KICKART, couvent situé à huit lieues d'Eryvân, II, 175. Kichictchy - Bachy. (Voyez

Kechik.)

Kichmichs différens noms de cette île; ce qu'elle est, VIII , 506.

Kichtasp, établit le siége de son empire à Persépolis; embrasse la doctrine de Zo-

roastre, X, 162.

Kiki, observations sur ce mot grec ; désigne l'huile du palma-christi; paroît être un mot égyptien, IV, 85. Kindus (âl), ou âl-Kendi. (Voyez Ya'qoùt.)

KIOCHE-ZER, bourgade, VIII, 221 et 222.

KIRMAUN-CHAH, ses inscriptions, VIII, 399. KISILOSEN. (Voyez Qizil-

Hhocéin.)

Kitab âl-Déoùâyr êl - Mémâcah, ouvrage d'Apollonius Pergæus, IV, 214.

**K**ıтлв âl - Djebr, titre de la traduction d'un ouvrage de géométrie composé par Aristote, IV, 215.

KITAB âl - Hhodoùd, traité d'Aristote, traduit en ara-

be , IV, 215.

KITAB-AL-MAKHROUTHAT, titre d'un ouvrage d'Apollonius Pergæus, traduit en arabe, IV, 214

KITAB âl-Mérâssed âl-Ethlâ'a, ouvrage cité, VIII, 162. KITAB - NISBETI Al - Djédour,

autre ouvrage d'Apollonius Pergæus, IV, 214: Koctzim. (Voyez Koktchin.) Kodouri. (Voyez Codours.)

Konen, différentes significations de ce mot en hébreu; il désigne un prêtre, pourquoi, VI, 88.

Tome X.

Kонног, collyre pour les yeux, VIII. 147.

Koktchin, ville célèbre par une bataille et un traité de paix , I , 86.

Koleilah-we-Dimnah, traduction de l'Hitopadêsa de

Vichnou Sarma, X, 179. Koss, mesure, IV, 179. KOTATIS, ville de Géorgie; II , 12.

Koubecha, nom de lieu, III,

Kouchan. (Voyez Nard-Epi.) Koupan, ville; sa célèbre école; doute sur son antiquité; passage de Khondémyr qui y est relatif ; figures sculptées sur les murs de sa grande mosquée ; elles paroissent avoir rapport au culte des Sabéens ; antiquité de cet édifice, IV, 248.

Koury, caractère d'écriture arabe; ses formes; ressemble au stranghèlo; paroît en dériver; inventé par Moramer - ben - Morrah; adopté pour le Qoran; Arabes qui excellèrent à l'écrire ; variations qu'il subit, IV, 249.

KOUFYQUE (inscriptions en caractère), VIII, 248 et 325. (Voyez Koùfy.)

KOUH-SOLEIMANY (montagne

de Salomon), a Afghâns, II, 348. asile des

Koun-Ssora, montagne; ruines qu'on trouve vers le mi-

lieu, VIII, 117.

Kount-Nour, signification de ces mots; nom d'une rose énorme qui fait partie des pierreries du roi de Perse, X, 237.

Kouhi-Qadem-Kheze, montagne; se nomme aussi Qadem-Gâh, sa situation et sa description, VIII. 427 et suiv. Y

Kounnoud, rivière, III, 8. Koukailouyen, montagne, VII, 279.

Koung, signification de ce mot, est le nom de trois ports da golfe Persique, IH, 518.

Koun, source de ce fleuve, II, 30.

Kourde (Langue), nom d'une classe de nomades de la Perse ; nombre des tribus qui la composent, X, 242.

Koundes, ces nomades parcourent la Perse, habitent le Kourdistân ; leur langue diffère du Persan, IV, 3; vie errante, et origine présumée de ce peuple, V,

KOURDISTAN, pays des Kourdes, III, 3.
KOUREH, signification de ce mot, VIII, 211.

Kourén - Ardenyr - Khou-RÉH, VIII, 211.

Koureh - Issthakhar, VIII.

Kourk, pelisse turke, IV. 154. Kourout, rivière. (Voyes Kouhroud.)

KOUTEL-NA'L-CHEKENY, mon-

tagne, VIII, 220.
KOUTEL-OURTCHYNY, monta-

gne, VIII. 193. KUCHTASP, héros fabuleux;

donne un nom au Sedjestâun; élève une digue, V, 120.

KULAH, bonnet des Persans, IV, 4.

Kundjan, ses mines de ser, III, 356.

KURRIG, cours de ce fleuve ; travaux exécutés pour le réunir au Zendéh-roud, personnages qui y ont présidé,

VII, 279. Kutais. (Voyes Kotatis.)

### $\mathbf{L}$

L (l') se confond avec l'r dans les anciennes langues de la Perse, tom. III, p. 259.

LAB, fils d'Edrys ou Enoch, IV, 335; son nom entre dans le mot dsterlab; anecdote à ce sujet, ibid.

LADJEVERD, lapis lazuli; pays qui le produisent, IV,

144.

LAHHYAN (combat de Mohhammed contre la tribu de ),

VIII, 267.

LAHORASP, quelques savans veulent que ce soit le même que Cambyse; différence du caractère de ces deux princes, X, 161.

LAKNY (al). (Voyez Arte-

guin.)

LALA, explication de ce mot . I, 60.

LALEH. (Voyez Tulipe.) LAM'I (âl-)âl-Mo'allem âl-

A'djåb, titre d'un Dictionnaire arabe : son auteur . IV , 244.

LA'NET-BER-O'MAR, significa-tion de ces mots, IX, 52.

LANGUES anciennes de la Perse : leur affinité avec celles d'Europe et de l'Inde, II, 102.

- Latine (la langue) a em-prunté beaucoup de mots samskrits, IV, 136; ses rapports avec cette langue. IV, 255.

-Langues Européennes , leur rapport avec les langues de la Perse et de l'Inde, ibid.

Lapis lazuli. ( Voyez Ladje-

verd. )

LAR, pays conquis par Allah-Veyrdy - Khân , sa situa-tion; ses habitans, VIII, 484. LAREDJE, ile. (Voyez Ara-

cia.)

LAT, divinité des Arabes avant Mohhammed , V, 149.

LANDJAUN (province de), fontaine qui s'y trouve; propriétés de son eau, III, 391. LAURISTAN, situation de cette province ; est habitée par les Kourdes; ses limites; est le royaume des Elamites, selon le missionnaire Sanson; paroît être la Cossea des anciens; sa division. III, 280, 281.

LEGS pieux, comment nommés, V, 249, par qui ré-

gis, ibid.

LEILET, nuit. (Voyez les fètes nocturnes à leurs lettres res-

pectives. )

LELEH-BEYG (Mohbeb A'ly), projet qu'il forme de réunir le Kureng au Zendéh-Roùd, VII, 280.

LESGUYS, différentes observations sur ces peuples, IH, 175; ils dévastent les provinces limitrophes de la Perse, X, 201, s'emparent de Chyrvân ; victoire mémorable sur les Persans, 202. LESGUYSTAN. (Voyez Dagh-

Están.)

Letchkoum, district de la Mingrélie, I, 153.

LETTRE sur le couronnement de Soléïmân , X , 141. LETTRES arabes (les), ontune

valeur numérique; anecdote à ce sujet, IV, 293.

Lettres (belles- ) , cultivées à Ispahan plus que partout-ailleurs, VIII, 154.

Libre arbitre, nie par les Musulmans, III, 406. Lièvaz, III, 381.

Lion (nne) avec un soleil, emblème de la monarchie persane, III. 277.

Litière des Persans , II , 233.

Livres en ancien persan, entierement anéantis, IV, 25q. Loga ou loguer, signification de ce mot; il entre, en sams-krit, dans la composition du Parasangaloga d Hesychius.

IV. 179. Lotus. (Voyer Sédrat 41-

Montehy. )

Louthe - A'LY, Dja'ar-Khan lui consie le gouvernement de Chyraz, X, 223; il fuit à Abou-chehr après la mort de son pere; marche contre Chyraz; défait l'armée de Séyd-Mourâd, 224; est recu dans Chyrâz aux acclamations du peuple ; battus par Agha Mohhammed; échoue devant Kermân ; désastre de son armée; marche contre Bâhâ-Khân; quel est aujourd'hui ce personnage, 225 ; la trahison de Hhâdiy-Ibrâhym cause la défection de son armée; victoire sur ce traitre; seconde victoire auprès de Chyraz; il ne peut point en profiter, 226; ne prend point Zergoùn par la trahison de son secrétaire; surprend le camp d'Agha-Mohhammed ; charge impétueuse; triomphe; suites désastreuses de sa victoire, 227 ; prise d'Yezd ; évènemens de la campagne; prodiges de courage, 228; Kerman emporté d'assaut ; victoire sous les murs de cette ville; il s'y enferme, ibid.; trahison des habitans; il Yз

s'enfuit à Qom; le gouverneur veut le livrer à son compétiteur; défense héroïque; il est mis à mort, 229. LUNE (la), ses noms en hébreu, IV, 399; déesse de la lune. (Voyez Azara.) LUNETTES (les), ne sont point employées par les astronomes Arabes, Persans et Turks, IV, 209.

# M

Ma'Bats (Leïlét âl-), fête, t. VI, pag. 371. Macao, ville, III, 69. Macis, III, 47.

MACIS, 111, 47.

MADAÏN, capitale de la Perse
prise par Châhryâr, X,
182.

MADARM. (Voyez Mataram.) MADERIPETCHEH.) Voyez Raisin.)

Mags, étymologie de ce nom, VIII, 374.

MAGHAN, plaine sur les bords de l'Araxe; Nadir - Châh y reçoit la couronne des Ssofy; époque de cet évènement, X, 210.

MAHABAD, monarque célèbre; son nom est samskrit; étendue de son empire; reçoit un livre sacré du Créateur; son contenu; nombre des Mahâbâd qui lui ont succédé; ils répondent aux Menous des Indiens, IV, 256; fonde une dynastie antérieure à celle des Peych - Dadyens. ( Voyez Abadyens); est le premier législateur du monde et le premier homme de la création actuelle ; avoit survécu. ainsi que sa femme, à la destruction de la création précédente, X, 152; il promulgue un code, qui pourroit être le même que celui de Menou, X, 153.

MAHABADYENS, supplantés par les Peych-dàdyens . IV, 25g. MAHHMEL, étoffe d'or de la Mekke; où fabriquée, IV, 152.

Mahhmoud-Sebeqteguy, anecdote relative à ce sulthân; nommé aussi Ghaznévy, II, 112; il fait la conquête de l'Hindoùstân, 348; enlève Ispahân aux Boùyydes, VIII 150; promesse qu'il fait au poëte Ferdoùcy; elle reste sans effet par les conseils de son vézyr : satyre de ce poëte contre Mahhmoùd, V, 126 ; il partage la dépouille des Déîlémytes; ses possessions dans l'Inde et en Perse, X, 185.

MAHHMOUD-CHAH-KHOLDJY; astronome; temps où il vivoit; extraits de son ouvrage publiés par Greaves, IV, 205.

MAHHMOUDY, monnoie, sa valeur, IV, 181 et 185.

MAHOMETANS, leur scrupule à l'égard du papier, IV, 171.
MAÏDAUN-NEOU, place d'Ispahân; signification de son
nom, VII, 397.

Maidaun-Naocheguyaun, place d'Ispahân. (Voyez Maidaun-Néoù.)

Maïn, ville du Qouhestân, VIII, 232. MAJORDOME. (Voyez Mehter.)
MALAIS, leur naturel; breuvage dont ils usent, IV,
80.

MALCOLM (le capitaine), va en ambassade près de Fathh-A'ly; souvenir que ses largesses laissent aux Persans, X, 231; ses propositions sont rejetées, 232.

MALEK, mélâk, et Malak, nom des anges en arabe; opinions sur l'étymologie de ces mots, VI, 222.

MALEK (l'imâm), sa mort, sa sépulture, etc., IX, 26.

MA'MAR-BACHY, nom d'une charge; emplois qui la constituent, IV, 126.

Mamoun (le Khalyfe ål-), fils et successeur de Hâroun âl-Rachyd; deux ouvrages portentle nom de ce prince, IV, 213.

MAN. (Voyez Poids.)

MANDAGARA, deux villes de ce nom, II, 318.

MANESTI (M.), résident de la compagnie anglaise à Bassrah se rend à la cour de Fathh-A'ly; y fait le rapport de la mort tragique de Hhâdiy Khalyl à Bombay, X, 233; emmene le neveu de cet ambassadeur, ibid.

Mangeurs de chiens; nom donné aux Persans. (Voy.

Khôr-Sak.)

Mangov-Khan, fait prisonnier le souverain des Oïghours, IV, 390.

MANŒUVRE et tactique des Persans, V, 326 et suiv.

Manufactures d'Ispahân, encore renommées aujourd'hui, VIII, 150.

MANY, chef de la secte des Manichéens; écorché vif parordre de Behrâm I<sup>er</sup>, X, 174. MAOUARA âl - Nahar, l'ancienne Transoxane, II, 371, et III, 257.

MAQRYZY (Ebn âl-), auteur d'un Traité des poids et mesures, des Musulmans, IV, 172.

Magssoud - A'THTHAR, droguiste; son kârvân-sérâï, VII, 324.

MAQSSOUD - BEYGUY, situation de ce village, VIII, 201. MARBAUN, pont le plus ancien d'Ispahân, omis par Chardin; sa description, VIII, 92

MARBAUN, nom d'un ancien village près du même pont, annexé à la ville d'Ispahân, VIII, 92.

MARBYN, canton d'Ispahân, VIII, 159.

MARCHANDS (les), ne peuvent point porter l'habit couleur écarlate ou cramoisie, ni des boutons d'or à leurs habits, IV. 4; ordonnance de Châh-A'bbâs touchant leur turban, ibid., 18.

MARCHE ( journée de ) des Persans; à combien estimée. IV, 67. MARDJAUN. ( Voyez Perle. )

MARDJAUN. (Voyez Perte.) MARDOCHEE, son tombeau, III, 281.

MARGASGAN, dom Garcias y place les ruines de Persépolis, VIII, 411.

MARIAGES des Musulmans, II, 225, 227; contrat de mariage, 230.

mariage, 230.

MAROUT. (Voyez Hároùt.)

MASAR (Al-bu-). (Voyez.

Dja'far ben Mohhammed.)

MASCARADE. étymologie de
ce mot., III., 447.

MASKHAREH. (Voy. Mascarade.) MASSACRES d'Ispahân sous le règne de Mahhmoùd l'Afghân, X, 205.

MASTHRAH, espèce de règle pour rayer le papier, IV, 280; sa forme, ibid. MAT. (Voyez Échec.)

MATABAM, titre du roi de Java, le même que Madarm, III, 52.

MATCHYN, quelles provinces sont désignées sous ce nom, IV, 390.

MATEMORAH, greniers souterrains des Arabes barbaresques, I, 142.

MA'YER - BACHY, titre d'une charge, V, 354.

Ma'z. ( Voyez Chèvre. )

MAZENDERAN, province, ses chaussées, II. 367; son air malsain. III, 278; sa soie. IV, 163.

MAZENDÉRAN ( mer du ). (Voy. Khozar) ( mer de ).

MECHEHED-MOUQEDDES, signification du nom de cette ville; son histoire. III. 133; sa situation; renferme le tombeau de l'imâm. Riza; devient capitale du Khorâçân à l'exclusion de la ville de Thous. IV. 201.

MECH'AL-DAR-BACHY, nom d'une charge, III, 450; ses attributions, V, 36g.

MEDICIS (Ferdinand de), grand-duc de Toscane, II, 188.

MÉDICIS (les), rendent de grands services aux lettres orientales, II, 188; établissent une magnifique imprimerie orientale. IV, 285. MEDJELES, signification de ce

mot, III, 37.

MEDYNE, étymologie du nom de cette ville, VII. 169; épithète qu'on lui donne; sa signification, 195; les khalyfes de Baghdåd y érigent la mosquée funéraire du Prophète; état de son temple avant cette époque, 197. MEDYNET. (Voyez Médyne et Chêhrestán.)

MEFTAHH (âl-). Voyez Caractères d'écriture. )

MEHDY – MYRZA, auteur de l'histoire de Nâdir - Châh, II, 345.

MEHDY (Voyez Mohhammed-Mehdy.)

MEHDY (âl-) Mohhammedben Aboù-Dja'far âl-Manssoùr. (Voyez Mohhammedben Aboù-Dja'far âl-Manssoùr.)

MEHIAR, signification de ce mot; bonnes flèches qu'on fabrique dans ce village; commence le pays de Fârs, VIII, 195.

MEHMANDAR, signification de ce mot persan composé, II, 137.

MÉHMANDAR - BACHY, titre d'une charge, V, 372.

MERTER, nom d'une charge; fonctions qui en dépendent, ordinairement remplie par un eunuque, III, 408.

MEYÇAN. (Voyez Mésa.)
MEKKE (la), distance de cette
ville à la mer Rouge et à
Médyne; sa latitude, VII,
157; doute sur l'étymologie de son nom; villes qui
en portent un à peu pres
semblable, 169; prise et
pillée par les Wahâbytes, 173.
MEKS (Moscovie). III, 257.

MERTEB, signification de ce mot, IV, 225.

MELEK-CHAH. (Voy. Djelal ed-Dyn, etc.

MELIK-A'LY, anecdote à son sujet, VII, 470.

MELIK êl - Dâr, signification de ces mots, VIII, 420. MELIK âl – Tudjar, notice sur cette charge, V, 262.

MELONS, abondans en Perse; noms des différentes espèces, III, 330 et 331.

Menan, signification de ce mot; se retrouve dans le chaldéen et la langue samskrite; a passé dans le grec, IV, 356.

MÉNAVA-SASTRA. (Voyez Me-

nou ) ( code de ).

MENAT, divinité des Arabes avant Mohhammed, V. 149.

Menou (code de), jouit d'une grande vénération dans l'In-

de , X , 156.

Menous des Indiens, sont au nombre de quatorze; livre laissé par le premier, IV, 256. MENOUTCHEHER, ancien roi

de Perse, II, 411; améliore le gouvernement de la Perse; ses revers, X, 159.

MÉQASSED, âl-Hhân traité sur la musique; son auteur; est traduit en français, V. 300.

Men du Caucase (la), I, 150: - noire, n'est pas plus orageuse que les autres mers, 417.

Менаснан, notice étendue sur cette ville, IV, 202 et

suivantes.

MERMELAN. (Voyez Coing.) MERVAH, idole. (V. Naylah.) MERVARYD. (Voyez Perle.) MESA, port de la mer Rouge; sa situation; nommé Mésène par les anciens, Meïçân, ou Muchân par les Ara-

bes, VII, 169. MESABATÈNE, partie de la Susiane, II, 385.

MESDJED, de quelle racine

est dérivé ce mot. 193 et 194.

Mesdjedi - Madéri - Soleï-MAN, erreur de Chardin au sujet de cette mosquée, VIII, 432.

MESSABETA, nom d'un peu-ple, II, 385.

Messa'A, signification de ce mot en poésie orientale. V, 130.

MESURES persanes, leurs noms, leur valeur; choses auxquelles elles servent, IV. 177 et suivantes.

MÉTHAF, signification de ce mot arabe, VII, 165.

METHRA. (Voy. Mihr.), VII, 62. METSQAL, ou mesqal. (Voyez Poids.)

MICHIACOUR, karvan-séraï. III , 13.

Mirl, ses noms en grande quantité dans la langue arabe, IV, 144.

MIHIR, ou mihr, étymologic de ce mot, VIII, 62. ( Voyez Soleil.)

MILITAIRE (état) de la Perse, V, 326 et suiv.

MILLET. (Voyez Erzen.) MILLET, étymologie et signification de ce mot, VI, 174. MINAREH, IX, 194.

Mines d'argent, montagnes où elles se trouvent, III, 354;

—de fer , 355. MING-BACHI, charge militaire, V, 314.

MINGRÉLIE, étymologie de ce mot, I, 149; autres noms de la Mingrélie, 153.

Mingrelien (le), note sur cette langue, I. 152; dérive du tatar, 193.

MIRADJE, illusion d'optique; sa cause, VIII, 491. MIRDAD. (Voyez Mourdad et

Mithridates. )

MITHRIDATES Ier, son avènement; ses conquêtes; pénetre dans l'Inde; son caractère ; sa mort ; durée de de son règne, X, 166.

MITHRIDATES II, ses succès contre les Scythes; ses conquêtes; durée de son règne; il meurt, X. 167.

MITHRIDATES III, est soupconné de l'empoisonnement de son père ; justifie ce soupçon par sa conduite ; est détrôné par son frere, X, 168, et

MITEA. (Voyez Mihr.)

MNASKIRES, succède à son oncle ; en quelle année ; guerres civiles entre lui et ses compétiteurs au trône des Parthes; triomphe et meurt paisiblement; à quel âge; durée de son règne, X, 167.

MOCHAY'I, signification de ce mot ; erreur de Chardin,

IX, 3o.

MocLès ( le dervyche ), auteur des Mille et un Jours,

IX, 204.

Mode, habillemens aujourd'hui à la mode en Perse, IV, 3; la mode n'y varie point comme en Europe, 15.

Modum, châtiment de ceux qui auront manqué de faire cette prière, VI, 241.

Mognous, étendue de leur empire, II, 316; s'emparent de <u>l'Inde</u> sous la conduite de Bâbour, III, 272.

Mohhammed, ses ennemis lui donnent le surnom d'Abtar; à quel sujet, V, 240; ne crée point sa religion; sources où il en puise les dogmes; réussit par le sanatisme de ses sectateurs;

fait gloire de son ignorance," VI, 181; idée des peines et des récompenses après la mort; où puisée, 191; il est surnommé Khâtem âl-Ambyâ, 269; est aussi appelé Ahhmed; conformité qui se trouve dans la signification de ses deux noms. 284; construction de sa mosquée funéraire, VII, 197. Mohhammed-Fany, auteur du

Dâbistân. ( Voyez ce mot. ): MOHHAMMED KHODA-BENDEH, refuse la couronne de Perse. X, 191 ; l'accepte malgré lui après la mort d'Ismaël II ; préféroit les pratiques religieuses aux soins de l'empire; manière dont il passoit son temps pendant que les Ouzbeks lui enlevoient plusieurs provinces; avantages sur, les Othomâns; il marche contre A'ly-Qouly-Khan, X . 102.

Mohhammed-Roustam-Khan, succède à Khosroù-Khân dans le commandement de l'armée persane; est défait par Myr-Véïs, X, 201. Моннаммер-Век-Авои-

Dja'far âl-Mânssoùr (âl-Méhdy) l'Abbacyde, reconstruit la ville de Rey, II,

410.

Mohhammed al - Newadiy (Chams êd-dyn Aboù-A'bdallah); son ouvrage sur les noms du vin, IV, 72.

Mohhammed-Ben-Ketsyn al-Ferghâuy, astronome; son Traité du mouvement des astres traduit et imprimé,

IV, 210.

MOHHAMMED ben - Mohhammed âl - Fârcy ( Taqy êd-Dyn Aboùl-Khair), auteur d'un commentaire sur les Elémens d'Euclide, IV, 215.

Mоннаммко ben - Mohhammed âl - Hhâceb ( Aboùl-Oùafà ), traduit un Traité de géométrie d'Aristote, IV, 215.

MOHHAMMED-TAREHANY
(Aboù-Nassr), surnommé
âl-Farâby, célèbre philosophe; est connu en Occident sous le nom d'Alfarabius; sa mort; son immense
érudition, IV, 216.

Mоннаммер-Homam êd-Dyn ben-Khoù avend-Châh ben-Mahhmoùd, connu sous le nom de Myr - Khond, auteur d'une histoire universelle très-célèbre; temps où il florissoif, IV, 217. Моннаммер ben-Ya'qoù b de

MOHHAMMED ben—Ya'qoùb de Feyroùz-âbâd (l'îmâm Medjed êd-Dyn), auteur d'un célèbre Dictionnaire arabe; sa mort. IV. 244.

sa mort, IV, 244.
MOHHAMMED ben-A'ly, fils de
Moqlah (Aboù - A'ly), vézyr du khalyse âl-Moqtader;
révolution qu'il cause dans
l'écriture arabe; invente un
nouveau caractère, châtiment qu'il éprouve; sa mort,
IV, 251.

MOHHAMMED ben - O'mâd (Aboù - Yâcer - Chems êd-Dyn), jurisconsulte; son ouvrage, V, 2.

Mohhammed - Mehdy , fils d'Al-Hhaçan âl - A'skéry; notice sur cet îmâm, V,

Mohhammed - Djebal - A'amely (Béhâ êd-Dyn), auteur du Djâm'i - A'bbâcy, VI, 326.

Mohhammed-Djemlah, notice sur ce personnage, VIII, 66. Mohhammed-Taqy (l'îmâm), notice sur la vie de cet îmâm, VIII, 412.

Mohhammed-Chah, souverain de l'Hindoustân; battu et fait prisonnier par Nâdir; donne une de ses filles au fils de son vainqueur; recouvre une partie de ses états; quelles sont les provinces qu'il perd, X, 213.

Mohhammed-Naby-Khan, neveu de l'ambassadeur Hhâdjy-Khalyl; lui succède dans ce poste auprès de la compagnie anglaise; son séjour à Bombay; il n'avance point les négociations, X, 233.

Mоннадар, caractère d'écriture arabe, IV, 250.

Mohhsen - Fany, auteur du Dâbistân, IV, 256. Moher-dan-Qachoun, titre d'une charge, V, 452.

Mois persans, II, 253.

— arabes, signification de leurs noms, IV, 401 et suiv. Varient selon la lune, IX, 48.

MORHTASSAB-FY-AKHBAB ål-Bachår, abrégé de l'histoire universelle par Aboùl-Fédå, IV, 216; manuscrit autographe de l'auteur appartenant à la Bibliothèque Imriale; cet ouvrage traduit et imprimé, IV, 216.

Molok, vallée où les Juiss élevèrent un temple à oette idole, VI, 232.

Molouk âl - Théoùâyf. (Voyes Archkanyens.)

Mome, notice étendue sur cette liqueur; ses noms, ses différentes espèces et ses propriétés; se recueille dans les environs de Dârà, III, 311 et suivantes.

Monasticité, opinions sur son origine, IV, 189,

ŗ

Monnoirs (hôtels des), dans l'empire othomân; monnoies turkes, I, 15 et 16; les khâns de Crimée font battre monnoie dans deux villes, I, 28; - persanes rarement frappées dans le pays; varient dans leur valeur, pourquoi; n'ont point cours partout; apportées d'Europe, IV, 184; nom et valeur de quelque :unes, 185, et II, 202; valeur et noms actuels de plusieurs, 168 ; monnoie de cuir; — de papier substituée à l'argent, VIII, 75. (Voyez Papiers - Monnoie.) Montagne de Salomon (Voy. Koùh Soléimány), montagnes (noms des) en turk, I, 145.

Montassen-Billan, assassine le khalyfe Mutéwekkel-Billah, son père, II, 336. Montesquieu, opinion de cet écrivain sur la succession au trône dans l'Orient, V,

248 ; cité touchant le roi de Perse, 285.

Monumens élevés par les Grands à Ispahân, VIII, 150; ruinés par les révolu-tions du dernier siècle, ibid. Monamen ben-Morrah est l'in-

venteur du caractère koùfyque antérieur au Prophète, IV. 248; lieu de sa naissance; il connoissoit le stranghėlo, ibid., 249.

Moscovie. (Voyez Meks.) Mosqués royale d'Ispahân. somme dépensée par A'bbas pour sa construction. VII, 351 ; ses particularités *, ib.* , 353; étymologie du mot mosquée, IX, 193 et 194.

Mota'an, détails sur ce mariage temporaire. II, 228. Mors arabes, altérations qu'ils

subissent en passant dans la langue persane, V, 262. MOUAMIRAT (âl-). (Voyez caractères d'écriture. )

Mouça âl-Hâdy-Billah, quatrième khalyfe ommyade; sa mort, II, 396.

Mouça, fils de Dia'far (l'imâm), est empoisonné. II. 427.

Mouchtarek (al-) Oùedha'a oùé êl-Moukhtélaf Sséga'a, ouvrage cité, VIII, 160 et 170. MOUCOUM. (Voyez Mousson.)

Mourry, définition de ce mot et de cette dignité, I, 40.

Moudstehed (les), remplacent le dernier îmâm, V, 206; notice sur ces personnages, 211; signification de ce mot, IV. 194.

Moulouk, n'est pas le pluriel

de mulk, X, 57. Moum. (Voyez Momie.)

Moumenany. (Voyez Momic.) Moumyn-Khan, se révolte contre Châh-Rokh; est massacré, X, 217.

Mounaregoun (al-), surate du Qorân , apportée du ciel à Mohhammed par l'Ange Gabriel; quels sont les Musulmans appelés Mounâfé-qoùn, VII, 69.

Mounchy al - memalek, titre d'une charge, V, 451.

Mounter et Nékyr, emploi de ces deux anges, suivant le Qorân ; origine de cette tradition, VI, 229.

Mounzin ou Moussyr, situation de ce Kârvân-sérâï, VIII, 470.

Mouqourar, signification de ce mot ; les legs pieux désignés sous ce nom ; par qui régis, V, 249.

Mouran-Khan, prend Bagh-dad, V, 313.

Mourad Brys, vaincu par Is-

maël; est mis en suite, et périt, X, 189 et 190.

MOURDAD, cet ange donne son nom à un mois et à un jour, VI, 494; productions auxquelles il préside, ibid.; avantages réservés à tout ce qui arrive pendant ce mois et ce jour, ibid.; étymologie du nom de cet ange, ibid.; comment nommé par les Persans modernes et par les Arabes; nom qu'il paroît avoir reçu des Juifs, ibid.; ses attributions selon eux, ibid.

Mounydaun, pluriel de mouryd, signification de ce mot,

IX , 204.

Mousson, véritable orthographe, étymologie et signification de ce mot, III. 80. Moussthauff (mieux, Mustaufy). Voyez ce mot.)

Mousthara-Pacha, défait Dogmag-Khan, général de Khoda-bendéh; prend le Chyrwan, Téflys et Chamakhy, X, 192.

MOUTON-BLANC (la dynastie du), son établissement, X, 186; s'accroît, et supplante la dynastie du Mouton-Noir, 187.

Mouron Noin (la dynastie du), année de sa fondation; est supplantée par la dynastie du Mouton-Blanc, X, 186-187. Mouz' A, port de l'Arabie,

VII., 169. Mouzaffary (keryân-séráï),

VIII, 46o.

MUBA'BLEH (E'yd), ou E'yd Méssâlehh; quand commence cette lête; à quelle occasion on la célèbre, IX, 40. MUCHAN. (Voyez Mésa.) MUDJTÉHÈD. (Voyez Moudj-

tehed.)

MUDZAHEB-ERBA'A, nom des quatre rits orthodoxes des Musulmans, IX, 26.

Muzzzens (les), appellent à la prière; étymologie de leur nom, VII, 11.

MUFTY, signification de ce mot; il désigne une dignité, VI, 56.

MUHADJÉROUN, quels compagnons de Mohammed furent ainsi nommés, VI, 178.

MULET, ses noms en persan ancien et moderne, III, 368.

MUNADJEM-BACHY, chef des astrologues, V, 369.

MUNAILLE qui sert de guide

MUNAILLE qui sert de guide aux caravanes dans le désert; par qui construite, II,

333.

Munchid el-Thaleb-Ilaï-Esnaï el-Mathaleb, titre d'un ouvrage d'arithmétique, IV, 214.

Mucherskyn, génitif de Muchérykoùn, polythéistes, II, 460.

MURIATE d'ammoniaque.
(Voyez Sel ammoniac.)

Musc, opinion sur l'animal qui le porte, III, 320. Musique, inventée par Pytha-

gore, IV, 300; noms des instrumens qui lui sont propres, ibid., 307. (Voyez au mot I'lm.)

MUSEALY. (Voyez Raisin.) MUSLIMOUN, signification de ce nom; à qui donné, VI, 176.

MUSTAUFY (ou Moustaufy)
Mouqoulat, attributions de
cette charge, V. 249; Mustaufy el-Memalek, signification de ces mots, VII, 456,
IX, 409.

Musthafa, surnomé Kâteh Tchéléby, et Hhådjy-Khalfah. (V. Hhádjy-Khalfah.) MUSULMANS, leurs opinions sur la destinée; mient absolument le libre arbitre, III, 406; étymologie de leur nom; VI, 175; ils maudissent les juifs et les chrétiens; pour quelle raison, 190; les pays septentrionaux leur sont interdits, pourquoi; adresse d'un khân de Crimée à profiter de ce préjugé, VII, 57; sont obligés à la guerre contre les infidèles, et ne peuvent point faire une paix indéfinie avec eux, VII, 69.
MUTECEDDY-MOUQOUFAT, at-

MUTÉCEDDY-MOUQOUFAT, attributions de cette charge,

V, 24q.

MUTEFERRAQAH, détails sur ces espèces de gardes du corps du sulthân, I, 48. MUTEWERKEL-BILLAH, kha-

MUTEWERREL-BILLAH, khalyfe, succède à son frère Vâteq; il est assassiné par son fils Montasser-Billah, II, 336.

MYAUNÉH, ville autrefois importante, actuellement ruinée, II, 364

MYAUNÉH-KELLÉH, signification de ces mots, X, 139. MYCHMYCH, nom de l'abri-

\_cot, III, 341.

MYL, ou meyli-châthir, explication decemot, VIII, 96.
MYR, syncope d'Emyr, V, 290, IX, 201. (Voyez Emyr.)

MYR-A'BD-RL-A'ZYZ-KHAN, frère de Myr-Véïs, veut remettre le Qandahar au roi de Perse; est assassiné par Mahhmoùd, X, 201.

Myr.-A'Ly, fils aîné de Fathh-A'ly-Châh; son naturel sanguinaire; réponse qu'il fit à Aghà-Mohhammed; est fils d'un esclave; causes de son

exclusion de la succession de son père; ne la tient pas pour irrévocable, X, 238.

MYR - AB, en quoi consiste cette charge, IV, 99; a l'inspection de toutes les eaux de la Perse; sujet aux séductions; ses émolumens plus considérables que ceux des grands dignitaires de l'empire, IV, 100.

MYR-AKHOR-BACHY, charge; ses attributions, V, 363. MYR-CHEKAR-BACHY, titre d'une charge; ses attributions, V, 3.

MYR-HHADJY, titre d'une dignité, III, 135.

MYRI-CHEKAR-BACHY, nom d'une charge, III, 394. MYRKHOND. (Voyez Mohham-

med Homâm ed-Dyn.) Myr - Mahhmoud - Galky, fils de Myr-Véis, assassine son oncle; sujet de ce crime; succède à son père; entre dans le Kerman, X, 201; s'empare de cette province ; est défait par les Persans; rentre en campagne; revers et succès ; siége d'Ispahân ; prise de Djulfah; capitulation de Hhocéïn ; conditions qu'il veut lui imposer; recoits on abdication; paroles qu'il lui adresse, 202 et 203; entre dans Ispahân; épouse une fille de Hhocéin ; heureux commencemens du règne de Mahhmoùd; changement subit; il s'abandonne à sa férocité ; cause de cette révolution, 204; réduction des habitans de la capitale; trahison; massacre épouvantable ; sa durée , il défait l'armée de Thahmasp; les Arabes le forcent à la retraite, 205; il échoue uneseconde fois devant Yezd; sa déroute et sa fuite; rage assassine qui le possède; massacre des parens de Hhocéïn; il est assassiné luimême; inutilité de ce crime; son âge; époque de sa mort, 206.

MYR-VEÏS, chef de la tribu Afghâne de Gadjeh, assassine le gouverneur de Qandahâr, X, 200; massacre sa garde, ibid.; se fait reconnoître sulthân; remporte plusieurs victoires sur les Persans; est défait par Khosroù-Khân; le batà son tour, ibid.; nouvelle victoire ib.; jouit paisiblement de son royaume; époque de sa mort, 201.

MYRZA, différentes significations de ce mot selon ses différentes positions, II, 345; étymologie de ce mot, et réfutation de sa fausse étymologie, VIII, 62.

Myaza - Mehdy , historien de Nâdir , X , 214 et 215 ; exemplaire de son ouvrage donné à la Bibliothèque Impériale ; par qui , ibid.

MYRZA-MOUMEN, signification de ces mots, X, 41.

MYRZA-SEYD-MOHHAMMED, crève les yeux à Châh-Rokh, X, 217.

## N

NABATHY, nom arabe des Nabathéens, t. VI, p. 302. NABUCHODONOSOB. (Voyez

Bakht-Nassar. ) NADIR, offre sesservices à Thah-· mâsp, et en est accueilli; son dessein; qu'est-ce que c'étoit que cet aventurier; il change en peu de temps la face des affaires; défait les Afghâns et les Turks, X, 207; campagne de 1728, ibid. et suivantes; bataille sanglante; défaite d'Echref; nouvelles victoires; il entre dans Ispahân; nom que lui impose la reconnoissance de Thahmasp; la fortune continue à sourire à ses armes ; nouvelles conquêtes, 208; prise de Hérât et du Khorâçân ; retour à Ispahân ; dé– pose Thahmasp, 209; couronne A'bbâs III; raison qui · lui fait mettre cet enfant sur

le trône; victoires et conquêtes sous son règne ; est battu ; défaite de Tapal O'tsmân ; reçoit le sceptre dans la plaine de Maghân, 210 🛢 époque de son couronnement ; ilveut réunir les Sunnytes et les Chi'ytes; dépouille le clergé de ses biens; réponse énergique qu'il lui fait, ibid. et suivantes; triomphes et calamités de son règne ; ses trésors regorgent ; misère du peuple ; nouveau mode de perception; têtes coupées ; il porte la guerre dans l'Inde; date de cette expédition, 212; conquête de cette vaste région ; sac de Dehly; Nådir rend au vaincu une portion de ses états : retourne en Perse, 213; réduction des Afghâns; victoires sur les Turks; projets de Nâdir; motif de ses

efforts pour réunir les Chi'ytes et les Sunnytes; il fait crever les yeux à son fils; s'en repent ; fureur frénétique qui le possède; pyramides de têtes humaines. 214; projet de massacre éventé, ibid.; il est assas-siné, 215. (Voyez Myrzá-Mehdy.)

Nadjdjan (âl-), surnom arabe d'Apollonius Pergæus,

IV, 214.

NAHHOU, mot employé dans la Grammaire arabe; désigne la syntaxe, IV, 285.

NAKHDJÉVAN, différens noms de cette ville d'Arménie, II , 297.

NAKHL, signification de ce mot, VIII, 488.

NAPHTHE (sources de). ( Voy. Sources. )

Nanquin, anciennement la résidence de l'empereur de la Chine, III, 298.

NAQACHEDJIHAUN, signification de ce mot composé, VII, 3<sub>97</sub>.

NAQARÉH, ou négâréh-khâunéh, signification de ces mots; l'objet qu'ils désignent fait partie d'un khi-l'at, V, 271; est l'attribut de la puissance souveraine en Asie, VII, 338.

Nagcheday, signification de ce mot, VII, 397.

NAQCHI - RADJAB et Naqchi-Roustem; ruines entre Tchehel - Minar et Issthakhar, VIII, 247 et 117.

Naqu, présent du fiancé, II.

230.

Nar. (Voyer *Granade*.) NABBISTAN, étymologie et signification de ce mot, III.

NABD épi, nom de cette plan-

te dans différentes langues : III, 35o.

NARDAN. ( Voyes Grenade. ) NARDJYCH (Narcisse), III, 347. NARROJE, nom du citron, III, 343. (Voyez Orange.) NARSES. (Voyez Narsy.) NARSY, fait aux Romains une

guerre malheureuse; durée

de son règne X, 175. NASSR-ALLAH-MYRZA, fils de Nådir; son mariage; circonstances particulières de cette cérémonie, X, 203.

Nassr-Allah, fils de Châh-Rokh, défend la Perse contre les Afghâns, X, 217.

Nassyrêd-Dyn (Mohhammed ben êl-Hhaçan), el-Thoùcy; temps où florissoit cet astronome, IV, 201; notice sur sa vie et ses ouvrages, VII, 290.

NATANE, nom d'un village et d'une vallée, III, 11.

NATHAN, ville, III, 11. NAUBET-GAH. (Voyez Nagareh Khaunéh.)

Nourouz . jour de la nouvelle année chez les Persans, II. 251 et suiv.

Naïlah, fille de Sabah, changée en pierre à cause de son impiété ; devenue une idole des Arabes; inauguration de sa statue ; placée sur la montagne de Mervah; porte aussi ce dernier nom, VII, 180.

NAZAFASATY. (Voyez Raisin.) NAZIR, V. 344.

NE'AMET-OLAHY, ou Ni'mét Olahy, noms des partisans des Bandouryens, ou de la dynastie de Mouton-Blanc, II, 321; faction ennemie des Hhaïdéry, VIII, 156.

NÉBQ et Nébeq(le), nom de l'alisier, le même que le E'nâb

selon un auteur cité, et désigne le jujubier, le fruit du sédrah , III , 294. NECHADET, ancienne ville du Fârsistân, VIII, 112. NÉDAMEY, signification de ce mot, VII, 154 NEDJEF ( désert de ), sa situation et ses limites. III. 257. NEDJEF-ACHREF, description de cette ville de l'Arabie, NEDJYS. (Voyez Chrétiens.) Nxканн , mot arabe qui désigne le mariage et l'acte du mariage, II, 227. NEKYB. (Voyez Mounker.) Nemroud. (Voyez Kaï-kâoùs.) NENUPHAR. ( Voyez Tchechen Nyloùfâr.) Negareh - Khauneh. (Voyez Nagaréh-Khaunéh.) NERGUES (Narcisse), aussi nommé Zéryn - qadehh (coupe dorée), III, 347 NERMADEH, signification de ce mot persan, VII, 42. NESKHY, étymologie de ce nom de l'écriture cursive des Arabes , IV, 228 ; différence qui existe entre elle et le tsulutsy dont il est emprunté, 275; inscriptions gravées avec ces caractères, VIII, 24 NESRYN. ( Voyez Rose à cent feuilles.) NESSYHHET el - Moloùk, poëme de Sa'dy, V. 57.

35 r NESTA'LYQ, caractère d'écri-ture, IV, 276. NINE, ou Ninone (sainte), convertit les Géorgiens, 1, 198, II, 44. NICERON ( le pere ), sa notice sur Chardin fautive et inexacte , X , *xij*. NICHADER. (Voyes Ocheq.) Noisette, nommée fondouq et bondoug ; fondoug-girân . casse-noisettes, III, 344. Noix, nommé guirdgán et guérz en persan, et par corruption *djerz* en arabe, Khouf est son véritable nom dans cette dernière langue, Щ , 344. Normoudy, ou Nokhodek. ( Voyez Raisin. ) NOUCHADZER. (Voyez Ocheq.) Notes de la nouvelle édition de Chardin, rédigées d'après les auteurs orientaux, et les meilleures relations, etc. . X. viij. Notice chronologique de la Perse; raisons qui l'ont fait ajouter aux Voyages de Chardin dans cette édition, I, x; commence, X, 151 et suiv. Nounzen, vaincu et tué par Afracyab, X, 159. Nozahat âl-coloùb, et plus correcteme a. Nozhat al-Qoloùb, géo : phie persane ; son auteur, II, 336, et V, 117; ci ée, *passìm*.

NYCHAPOUR, ville reconstruite par Châpoùr, X, 173.

. Observatoire(l')de Maragâh, fondé par Holâkoù - Khân, étoit sous la direction de Nassyr êd-Dyn; anecdote au sujet de sa fondation, tom. IV, pag. 203.

Оснво, oùchag nichâdher, nouchâdzer et noùchâdzer; noms du sel ammoniac, III,

329.

ODENATUS, arrête Châpoùr au milieu de ses triomphes, X,

173.

Odichi, ou Odissi, district de Mingrélie, I, 153; n'est point la Mingrélie proprement dite, 195.

Odissi. ( Voyez Odichi. )

ODYSES, peuple, II, 364. Œur du monde (l'), joue un grand rôle dans les cosmogonies orientales, II, 268; nom des œuis en persan. IV, 132.

Ognons (les), nommés Pyåz en persan, III, 349.

Ohnoup, montagne d'Arabie; étymologie de ce nom, VII, 263; donne son nom à une célèbre bataille, ibid.

O'ignours (notice sur les), IV, 300 et suivantes; ressemblance de leurs lettres avec le stranghélo; conjectures sur cette identité, 392. Osseaux (espèce d'), enne-

mis des sauterelles, III,

OLIVE ( huile d' ).

OLIVIER. (Voyez Zéitoùn.) OLOUGH-BEYG (Mohhammed Téraghai myrza), petitfils de Tymour ; sa naissance; provinces qu'il gouverna, IV, 205; fonda l'observatoire de Samargand; aima beaucoup les sciences : exemple de la prodigieuse mémoire de ce prince, 206;

sa mort, 207. O'man êd-Dyn Aboù Yahhya Zakaryâ, auteur de l'Ad-jâïb âl-Boldân, VIII, 163.

O'man âl-Khyâm, astronome, dresse les tables astronomiques de Djélâl êd-Dyn 🙏 IV, 210.

O'man ben Ahhmed ben ål-Djouzy; son poëme, IV, 215.

O'MAR, s'empare d'Ispahan, VIII, 148.

O'moir âl-Iylkhâny, titre de l'Abrégé des tables Ilkhânyennes, IV, 210.

O'MREH, chapelle près de la Mekke, VI, 373. Once (l'). (Voyez Youz.) Ongoua. (Voyez Gori.)

O'QAIL, fils d'Yahhya, VIII, 170.

Oranges, étymologie de ce nom qui n'est pas pris de la couleur dorée; il vient du persan *nárendje* , III , 346. ORGE. (Voyez Djev.)

Ongue (l'), inventé par Aristote, V, 300. ORKHAN Ier, crée les janissai-

res, V, 298.

Onmuso, ce que c'est que ce génie, VIII, 366. Onodas, est mis à la tête des

mécontens de la Parthide; attaque son frère ; le prend, le tue, et monte sur le trône ; à quelle époque ; défait Crassus; est chassé de la Syrie par Cassius; ses guerres contre les Romains; secourt les assassins de César; est battu par Ventidius; meurt:

ORODES II, durée de son règne; est assassiné, X. 168. Os coccix, VI, 241. (Voyez Résurrection.) OSMANLY. (Voyez Turks.) O'TSMAN est assassiné, VI, 169. Ouag'an - Nevys, grand se-crétaire d'état; ses fonctions; est l'historiographe de Perse ; antiquité de cette dernière fonction, V, 258. Ouard. (Voyez Rose.) Ouassayet, testament, VI, OUCHAQ. (Voyez Ocheq.) OUEZYRY-TCHEP. (Voyez Oùag'ah-Névys.) Oudhou, signification de ce mot dans la pratique religieuse, VI, 327. OUITH, quelle prière est ainsi nommée : n'est pas d'obligation absolue; cas où on en est dispensé, VII, 57. OUDJAUN, situation de ce lieu, VIII, 226. Ou'Loum êl - ryâzet. ( Voyez Sciences mathématiques. ) Oun-Bachy, charge militaire, V, 314.

meurt; durée de son re-gne, X, 168. Ovoovn (leïlet êl-), antiquité de cette sète; conjectures sur son institution, IX, 120 et suiv. . Обочан. (Voyez Poids.) Our, nom d'une citadelle ou d'une ville, II, 314. Ou'nr, le droit civil est désigné par ce mot chez les Mu-sulmans, VI, 71. Ou'nr hhakym, quels magistrats sont désignés sous ce titre en Perse, V, 341. Ours (la terre de), habitée par le patriarche Job ; ses beautés, VIII, 233. OUYN. (Voyez Raisin.) OUZBERS (les), enlevent à Thahmasp plusieurs places importantes, X, s'emparent de Hérât ; battent les Persans; fondent un royaume dans le Khorâçân, 194; leurs possessions actuelles en Perse, X, 239 et 240. Ouzengou - Qountchy - DJY bachy, titre d'une charge, V, 366. Ouzoun. (Voyez Hhaçan.) Oxus. (Voyez Djyhhoùn.)

P

PACHA, altération de bâchâ. (Voyez ce mot.) PADCHAH, mot persan, est le titre des souverains; répond au Khâqân des Tatars; ces deux titres portés par Holakoù, tom. IV, p. 209. PADZEHER, panzeher, ou bazber (bezoar), doutes sur la signification de ces mots, III, 318. Pahlouy. (Voyez Péhlery:)
Tome X.

PAI-DULDUL; signification de ce mot, VI, 254. Palach. (Voyez Pélách et Phrapatius-le-Grand.) PALAMBANG, nom d'un roi et d'un fleuve, III, 15. Palma-Christi, ses noms en différentes langues ; est le kiki des Grecs , IV, 85. PAMPE. (Voyez Nard-Epi.) Panicum italicum, ou gomi, I, 161.  ${f z}$ 

O'zzay, divinité des Arabes avant Mohhammed, V. 149. PANZÉHER, ( Voyez Pádzé-PANTCHAH ( livre ). Voyez

Poids.) PANTHEBE. (Voyez Youz. Papier, préjugé des Mahometans à son égard, IV, 171; manière dont les Orientaux le règlent, 280; papiers - monnoie introduits en Perse; à quelle épo-que, et par qui, IV, 218. PARACH. (Voyez Cheval.) 218.

PARACLET ou Périclet, différentes significations de ces deux mots; Mohhammed induit en erreur à ce sujet, VI, 284; le dernier est sy-nonyme d'Ahhmed.

PARAH, valeur de cette mon-

noie turke, I, 16.

PARAPAMISADES ( pays des ),
Alexandre y bâtit l'Alexandrie du Caucase, V, 122.

PARASANGAGOLA, étymologie de ce nom, IV, 178. PARASANGUES. (Voy. Mesures.)

PARCH. (Voyez Cheval.) PARFUMS, les femmes ont seu-

les en Perse le privilége d'en user, IV, 16.

Parsy, dialecte, pourquoi nommé ainsi ; est la langue des savans; paroit formé du samskrit, IV, 262.

Pansys (génie des), VIII; 366, 368

PARTAMASPATE, fait roi d'une partie de la Parthide parTrajan ; est chassé par ses sujets , X , 170.

Passa, description de cette ville d'après plusieurs géographes, VIII, 415.

PASTEQUE, opinion sur l'origine de ce mot, III, 333.

Patans, aussi nommés Pitans, étoient bons militaires, III, 322

PATNAH, capitale du Béhar, VIII , 76.

PAVOT (pilules de), leur vertu, IV, 74.

Pays septentrionaux. ( Voyez Musulmans.)

PAZEND, ancien dialecte de la Perse ; de quelle langue formé , ÍV, 257.

Piçan guédah, signification de ce mot ; conjectures sur l'antiquité de Chyrâz, VIII, 440.

Pechymany, signification de ce mot persan, VII, 154.

Pentevi, langue de laquelle il dérive ; paroît moins ancien que le zend ; temps où il a cessé d'être en usage; ses rapports avec le chaldéen; quel en est le mo-tif, IV, 257 et suiv.; son alphabet, 261; manière de l'écrire, ibid.; différentes manières d'écrire et de prononcer son nom ; n'est pas le même que le farsy; est l'une des six principales langues de la Perse, ibid., 263; pays où on le parle; créé par Fehleh, ibid.

Peich-endaz, mot composé, sa signification, III, 32.

Peigh-Kech-Nevys, titre d'une dignité, III, 134, et V, 376. Peïchous, capitale des Af-ghâns, II, 348.

PEINTURE (état de la), en Perse; proscrite par Mohhammed, V, 202 ; charge de premier peintre du roi asses importante en Perse, ibid. PÉKIN. (Voyez. Khanbâleg.)

PELAAU (pilau), détails sur sa préparation, et les différentes manières de l'employer, IV, 35.

PÉLACH, son règne heureux et paisible, X, 178.

PELERINAGES de deux villes sacrées, I, q2; les Persans en ont de quatre sortes dissérentes, VII, 214.

PELICAN. (Voyez Sagáb.)

Perles, nommées mervaryd chez les Turks et les Tatars; mardjaun chez les Persans; le premier mot est une corruption du grec, III, 362.

PERRA, mot samskrit; sa signification entre dans la composition du mot parasangue, IV, 178; se retrouve dans la langue zingarique, bengaly et kourde, ibid.

Persan moderne, son affinité avec le samskrit, IV, 178; nommé déry ; de quelles langues formé, 255; Per-san (l'ancien); doute sur son antiquité à l'égard du samskrit, ibid.; intelligence des mots qui le composoient; conservé dans les langues qui en dérivent, 257; s'écrit avec les caractères arabes, 261.

PERSANES, leur costume : de quoi composé; étoffes qui sont employées; ont seules le privilége de porter des bijoux et d'user de parfums; ce qui constitue leur beauté; leur coquetterie; moyens qu'elles emploient pour faire ressortir leurs charmes: leurs manières voluptueuses; les Persanes sont grossières dans leurs discours, indécentes dans leurs expressions, dans leurs images, IV, 16 et suiv.

PERSANS, leur vénération pour A'ly, II, 436; leurs manières affables ; nommés les Parisiens de l'Asie , III, 405; leur habillement; ils éludent la défense religieuse de porter de la soie; leur luxe et leur mollesse; ne portent point de bijoux ; se moquent du costume des Indiens ; anecdote à ce sujet, IV, 4; leurs idées sur la beauté, 16; leur langue mêlée de samskrit; ils yintroduisent des mots et des phrases arabes, 178; n'ont pas de traductions exactes d'ouvrages Grecs; quellessont leurs richesses en ce genre; leur ignorance touchant l'histoire d'Occident ; n'ont aucun monument des guerres de leurs ancêtres contre les Romains, 199; doutes sur l'antiquité des Persans par rapport aux Hindoùs; conformité entre ces deux peuples; preuves de leur ancienne liaison, 256, et X, 151; les Persans se teignent la barbe en noir ; et se brûlent, ou rasent les poils de tout le corps ; leur passion pour le bain ; proverbe à ce sujet, V, 300; cultivent la peinture sans succès. 202; empruntent des Arabes les termes techniques des sciences, 314; leur tactique militaire, 326 et suiv.

Perse (la), nommée lyraun par les Orientaux, III, 256; Elam dans l'Ecriture, 260; étymologie de son nom, 366; son antiquité reculée ; son origine absolument inconnue, X, 151 ; anarchie qui la désole après la mort de Dârà, 164, événemens qui se succèdent depuis l'extinction de la race des Sâçânydes jusqu'à

l'empire des Ssofy, 165 et 166; état actuel de la Perse, X , 239 et suivantes.

Penses (les) , leur éducation , III , 264.

Persepolis, liste des voyageurs et des savans qui ont viii , écrit sur ses ruines. 245; est le Tchéhel minâr ou Issthakhar moderne, 246, le hollandais lager en donne une description détaillée; où elle se trouve, X, 117. Perspective ( science de la ), ses différens noms en ara-

be, V, 313. PÉRY, signification de ce

mot persan, II, 53. Pescennius, déclaré empereur; secouru par Vologèses, III, est tué, X, 171.

Peris de la Croix le père, traduit un ouvrage sur la mu-sique, V, 300.

Peych - Dadyan, ou Peych-Dâdyens (les), ancienne dynastie des rois de Perse; sa durée , I, 332; supplante les Mahâbâdyens ; époque de son usurpation; substitue la religion de Houchenk à la croyance des Brâhma-IV, 259; ( Voyez nes . Thahmourats.) nom de ses rois, et durée de leur règne, suivant différens auteurs, 150 et suivantes. Philosophia indienne, IV,

Phrahataces, durée de son rëgqe; est assassiné, X,

PHRAHATES Ier se signale contre les Mardes; les dompte, et meurt; durée de son règne , X , 166.

PHRAHATES II, hérite du trône de Mithridates; son règne est moins long et moins glo-

rieux ; ses expéditions; il périt dans un combat, X, 166. PHEAHATES III, envoie des ambassadeurs à Lucullus; s'allie avec les Romains; est empoisonné; parqui, 167. PHRAHATES IV, soutient la guerre contre Antoine; ses conquêtes; est chassé par ses sujets; remonte sur le trône; reconnu par Auguste; salmort, X, 168. PHRAPATIUS-LE-GRAND, monte sur le trône; en quelle année ; est peut-être le même que le Palâch, ou Pélâch des écrivains persans ; durée de son règne, X, 165 et 166. Pietro della Valle, cité, VIII.

166. Pilau. (Voyez *Péláaù*.) Pirahen, nom d'un vêlement.

IV, 4. Pistache, nommée pistah en persan, et foustah en arabe , III , 344.

PISTAH. (Voyez Pistache.) PITANS. (Voyez Patans.) Pitt (Joseph), sa relation du pélerinage de la Mekke ciiée, VIII, 175.

PLATANES, leur nom en persan ; ornent les rues de Théhran, VIII, 167.

PLATRE, d'où vient le meilleur en Perse, IV, 113.

PLOMB (mines de), lieux où elles se trouvent, III, 356. PLUIE, très-rare en Perse. IV, 99.

Pluriel (personnes du), employées par les Persans et dans l'Inde par politesse, V. 347.

Poconus, roi des Parthes; inquiète Domitien; par quelle supercherie; est chassé par les Parthes, X, 170. Poesie orientale nom du

vers, V, 131; de l'hémistiche, ibid.; Qoth'ah; ce que c'est, ibid.; Ghazel, pièce érotique; Qassydah, pièce de vers, ibid.; remarque sur la manière de rimer des Persans, 133; Dyvân , ou recueil de poésies, de quoi composé, ibid. Poins des Persans, le man; son évaluation approchée; aussi nommé batman, IV, 173; Pantchah (livre); son évaluation ; rothl est la moitié du man ; équivaut à notre livre ; dirhem paroît être l'origine du mot dragme ; a éprouvé beaucoup de variations dans sa valeur; est aussi le nom d'une monnoie, 174; metsqal est nom générique des poids; signification particulière de ce mot ; s'applique au dynâr; sa valeur a varié; dâneq ou dâniq est le tiers du dirhem ; son évaluation, oùqyah; sa valeur, sså'a chéra'y; sa valeur, IV, 174 et 175. Police. (Voyez Darogháh.)

POLITCHERNEM, nom d'un pont de pierre, VIII, 221. Polytheïsme, les Arabes accusés à tort de le professer,

VI, 189.

Politheistes. ( Voyez Mucherykoùn.)

Pont-Euxin, origine de ce nom, I, 417 et 419. PORTES caspiennes. (Voyez

Défilé d'Alexandre.)

Portugais (les), perdent l'île d'Hormouz, X, 195.

Postes, nommées beryd par les Persans. (Voyez Dak.) Poul, signification de ce mot persan, IV, 185; Tchynavad, ou Tchynver. (Voy. Serath.)

Poulad djauherder, acier ondé, III, 355.

Pouli néou, mauvais état de ce pont, VIII, 237.

Pouli syah, monnoie; sa va-leur, IV, 185 et 186.

POULYAR. (Voyez Janus.) Pour, signification de ce mot,

II, 385; est corrompu du zend, 393. Pouran-Dornt, fille de Khos-

roù Perwyz, monte sur le trône; Mahomet meurt sous son règne, X, 182.

Pourana (notice sur les), III , 33.

Pourany, sorte de mets, X, 182. Pakcor, ou pérécop, signification de ce nom slavon, I . 123.

Prononciation, aversion des Persans pour les pronon-ciations dures, V, 262.

Propuères (nombre des), selon quelques docteurs musulmans, VI, 264; et de ceux qu'on appelle Ssahheb êl-Kitab, 265.

PROPHTHASIA, capita Zérangéens, V, 122. capitale des

Prolémée, inventeur de l'astrolabe, IV, 336.

PTOLEMBE. ( Voy. Antiochus.) Puna, capitale du pays des Gédrosiens ; signification de ce mot en persan et en samskrit, V, 122.

Purifications, avec quoi elles peuvent être faites, faute d'eau, VI, 332.

Pych-Namaz, signification de ces mots; emploi qu'ils dé-signent, VIII, 6.

Pych-Dadyan. (Voyez Peychdâdyân.)

PYRAMIDES (les), n'étoient point originairement destinées à servir de tombeaux, VIII , 312.

Pyr-Zed (galbanum), d'où provient cette gomme, III, 328.

Pythagore, doutes sur son voyagedans l'Inde, IV, 190; silence des auteurs indiens à ce sujet, ibid.; invente la musique selon quelques auteurs, 300.

QABA, nom d'un vêtement, tom. IV, pag. 4,

Qaban (royaume de), abondant en mines, III, 355.

QAÇAS, ou féçâs (monta-gne de), sa mine de fer, III , 355.

Qachaun. (Voyez Qachoùn.) QACHOUAT, et vulgairement cagiavat, litière, II, 233. QACHOUN, ou qachaun, signification de ce mot tatar, V, 452, et VII, 457.

QADER (léîlet âl-), signification de ces mots, IX, 174. Qadhy - Zadkh él - Roùmy (Ssalahh êd-Dyn), astronome, est auteur d'un commentaire sur Euclide , IV, 207.

QADYM, signifie Dieu, et pourquoi, VIII, 365.

QAHAB, canton d'Ispahan, VIII, 159; signification de ce mot, ibid.

QAHWEH, cafe, introduction de ce breuvage en Arabie et en Europe, II, 280.

Qa'ïQa'an, montagne, VII, 159.

QAYSSERVEH, fondation de ce marché; remarque sur l'étymologie de ce nom, et la manière de l'orthographier, VII, 358.

QAL'AH, signification de ce mot arabe, II, 86. QAL'AT berg, château; étymologie de son nom, VII, 485.

QALAM (roseau) employé

pour écrire; marais où il se trouve; manière de le préparer et de le tailler; IV, 274; qalam-térách ; canif; sa forme, ibid.

Qalem âl - sidjellât. (Voyez Caractères d'écritures.) QALEM Minar, tour., VII.

468. QALY-QALA, ville ou forteresse, II, 1.

Qamous, titre entier de cet ouvrage, IV, 244; est un Dictionnaire universel de la langue arabe; son auteur; l'abrégé d'un ouvrage plus considérable, ibid.

QANAT, objets désignés par ce mot, VI, 33.

QANDAHAR, soumis par Nadir; confié au gouvernement de Riza - Qoùly Myrza, X, 212.

QAND - DEHAR, signification de ces deux mots, X, 45. QAPYDJY Bâchy, titre d'une

charge , VI , 21. Qаван Djam'a , Qarah Djuldéh, livre prophétique, célèbre chez les Persans, V, 238 ; n'a pas encore été ouvert, son contenu, ibid.

QARAH ôghly, signification de ces deux mots ; donnés comme nom aux esclaves géorgiens, V, 228.

QARAM poùl, monnoie, IV, 185; sa valeur, 181d., 186.

QARAM-QESSYS, signification de ce nom de village, II, 154.

QARA Qoròm, nom d'une montagne, IV, 391.

QARA Youçouf fonde la dynastie du Mouton-Noir, X, 186.

QASSYDAH, quelles sont les pièces de vers ainsi nommées, V, 131.

QATAY, quelles provinces sont comprises sous ce nom, IV, 300.

QATCHAM, nom d'une tribu nomade de la Perse; détestée des autres tribus, X, 242; nombre des gens qui la composent, ibid.

QATCHARY, nom des habillemens aujourd'hui à la mode

en Perse, IV, 3.

QATHAR, plus correctement Qithar. (Voyez ce mot.) QATHRAH, ses mines de fer, III, 365.

QAZY (plusieurs espèces de)
en Perse; qázy, magistrat ecclésiastique, V, 262;
qázy lesker, juges d'armée,
ibid.; qázy particuhers,
ibid.; fonctions de ces derniers dans les villes; manières dont ils rendent la
justice; ont donné liet a
plusieurs contes orientaux,
ibid.; administrent la justice spirituelle, 341.

QAZWYN, ou Qazotiyn, ville; Châpoùr Is y fait bâtir un lieu de plaisance; mais n'en est pas le fondateur, II, 393; sentence de Mahomet à son sujet, 394; elle est réparée par Ismaël Ebn O'bad Razy, 397; Bogha Charâby est chargé de terminer ses murailles, ibid.; ses mines de fer, III, 355; les habitans de Qazoùyn chassent les Afghâns de leurs murs, et sont cause des massacres d'Ispahân, X, 204. Qazwyny (âl-), ce qu'il dit d'Ispahân, VIII, 152.

QEBLAH (la), étymologie et dissérentes significations de ce mot, VII, 20. QEBAN. (Voyez Pélerinages.)

QERAN. (Voyez Pélerinages.) QERMIZ, mot arabe; se joint avec guermi; signification de ce composé, II, 318.

QITHAN, signification et étymologie de ce nom, III, 378, V, 485.

QITHMYR, chien des sept dormans, II, 294.

QızıL, mot turk; sa signifi-

cation, II, 368. Q1211-BACH, pourquoi les Persans sont ainsi nommés,

III , 267. Qizil - Hnoceïn , rivière du Mâzendérân ; est aussi nommée Séfy - Roud ( fleuve

blanc). II, 368.

QOBAD, fils de Zoù; ses avantages sur les Tourânyens; il
les rejette au-delà de l'Oxus;
remonte sur le trône de ses
ancètres; fait plusieurs règlemens; divise les routes
en farsangs, X, 160.

QOBAD, roi de Perse; déposé et rétabli; est pere de Nouchyrwan, X, 173. QOBAD Chyroúyéh, assasine son père; monte sur le trône; meurt de remords, X,

181.

QOBAD Koùréh, VIII, 212.

QOM, notice sur cette ville,
II, 45q; un gouverneur de
cette ville livre Louthf A'ly
pour sauver son frère, X,
22q.

QOMICHAH, bourg, significa-

tion de ce mot, VIII, 197. OOR TCHYTE (dialecte). ( Vov.

(Qorán QORAN en quel dialecte il est écrit . IV. 244; sert de base sulmais, V, 1; pureté de son style, VI, 273; nom-mé Sy-Paréli, VIII, 6; sa descente du ciel; quand et comment, VIII, 174

QORBAN (les deux fêtes du), ou des sacrifices ; à quelle époque célébrées, V, 154. QORBAN (é'yd), sète, mois où elle tombe, VI, 370.

Qonouch, ou qourouq, si-gnification de ce mot, VI, 32.

Oossan ( la digue de ), considérablement dégradée ; réparée par Djaouly, VIII. 238. QOTH'AH, signification de ce mot en poésie orientale,

V. 130. Qотнв-ÈD-Dyn Mohhammed, fonde la dynastie turke des

Kharizmyens, X, 186. Qothoub-Chan, VIII, 200. Qouch - KHAUNEH ( maison des Oiseaux), partie de la fauconnerie du roi de Perse, V, 367.

OOUCH-KHAUNEH-TOQDJY, ce que signifient ces mots, VIII, 122.

Qoudrety, épithète donnée à la momie, III, 311. QOUHESTAN, province; ses mines de fer, III, 356.

QUUL-LAR, notice sur le corps de troupes ainsi nommé, V, 304.

Qoul - LAB aghacy, charge, V, 305.

Ooulendjan, château avec des dependances, VIII, 197; climat, productions, ibid. à la legislation chez les Mu- Qouly-Khan, souvent nommé dans l'histoire d'A'bbas, VII., 364.

Qouly-Khan (l'imam), fils d'Allah Veyrdy Khân, VIII, 417.

Qounyen, ville, III, 256. **Фоинтсич** ( les 2,000 ), donnés en présent à Gheykh Sséfy par Tymoùr; doivent la vie à celui-là ; leur atta÷ chement à ses descendans. X , 188.

Qounteny, corps de troupes; opinion sur l'étymologie de leur nom, V, 299; leur origine, ibid.; notice étendue sur ces troupes, 303. QOURTCHY-BACHY, grade mi-litaire, répond à peu près

à celui de connétable , V, 302 ; importance de cette dignité, 303.

QOUTHABAH, célèbre écrivain ; invente quatre caractères d'écriture, IV, 249. QRAL, nom donné par les

Orientaux aux souverains d'Europe, II, 354. Qrym, ou Qyrym adacy, I,

123, 128. QUART de cercle, immense grandeur de celui qui fut construit par ordre d'Oloùgh Beyg, IV, 208.

Quinquina, apporté en France par les jésuites, III. 385.

R (1') se confond avec l'l dans les anciennes langues de la Perse, tom. III, pag. 259. RACHYD (le khalyfe), ses

noms , III , 434. Rachyd ed-dyn ( Fadhl âllah vézyr Khôdjah), auteur d'une histoire curieuse des tribus et des princes mogols; ell e a été abrégée par Aboùlghâzy Bayadoùr Khân, et traduite en français , II, 325. RAFEZY. (Voyez Chy'a.) Raga, ville, II, 413. RAGEIA. (Voyez Raga.) RAHDAR, gardes des chemins

en Perse, VI, 124. Rаннмет, fleuve du paradis,

VI, 47.

RAISIN, ses différens noms dans les langues de l'Inde ; son nom générique en persan; ses diverses espèces; terroir où croissent ses meilleures qualités, III, 337 et suivantes.

RAM, divinité indienne, V, 121 et 122, VII, 257.

RAM, ancienne capitale du Sedjestâun; Zerendje lui succède, V, 121.

Ramadhan, sa prononciation en persan, IX, 150.

RAMDJERD (digue de ), trèsancienne ; nommée par son fondateur , VIII , 238. Fekhrestan,

RAMMAL, signification de ce mot ; désigne les magiciens, pourquoi, IV, 435.

RAOUZET âl-Ssafà, titre de la célèbre histoire de Myrkhond, IV, 217.

Rasso Mâmoùn, titre d'un ouvrage d'astronomie, IV,

RA'YYET, ou ra'âyâ, quelle partie du peuple désignée sous ce nom, V; 308.

REDJEL êl-ghorâb ( pied de corbeau), est le nom des renoncules, III, 347.

REHEH. (Voyez Raisin.) Religion musulmane, ne fut pas créée par le génie de Mohhammed; elle se compose des dogmes de plusieurs religions, VI, 181. REPUDIATION, ou divorce (dé-

tails sur la ), II, 239. RÉSURRECTION, ses noms en

persan ; comment doit-elle s'opérer selon les Musulmans, VI, 241.

REVENUS, manière de les affecter employée en Perse ; antiquité de cette coutume,

V, 410.

REY, ville reconstruite par al-Mehdy Mohhammed-ben âboù Dja'far âl - Manssoùr l'Abbacyde, voisine d'Ispahân, fondée par Seth, saccagée, et ensuite rebâtie par Ménoùtchéher, II, 410 et 411; anecdote sur cette ville, 414; est plus grande qu'Ispahân, VIII, 152. REYAL, sa valeur, IV, 186.

KEZA, signification et prononciation de ce mot arabe,

VII, 296.

RHINOCEROS ( vertus chimériques des tasses faites avec la corne du ), II, 119.

RHUBARBE, en quel lieu croît la meilleure, III, 299.

RIÇALET âl - Mohhammédyéh fy'l-Hhicab, traité d'arithmétique ; son auteur ; à qui dédié , IV, 215. RICHTÉH. (Voyez Ver. ) Riviènes, très-rares en Perse, IV, 99.

Riz, ses noms en persan et en arabe, IV, 32; cuit à l'eau est chez les Persans un aliment vil : manière de le

préparer , ibid.

Riza (l'imâm), son tombeau à Méchehéd IV, 201. (Voyez A'ly, fils de Moùça.) Riza Qoùly Myrza, fils aîné de Nâdir ; fait gouverneur du Qandahâr , X , 212 ; a les yeux crevés par ordre de Rizz. (Voyez Riz.)

Rohyllan, nom d'une tribu; sa signification , II , 348.

Rois de Perse; passage de Montesquieu sur le pouvoir despotique qu'ils exercent, V, 285; comment on les a appelés grands Sophys, 310; coutumes qu'ils introdui-sent en Egypte, 410; habitent Thehran à différentes époques, VIII, 167.

ROKHT SAHHIL (montagne de), II, 462.

ROKN-ABAD, signification de ces mots ; c'est le nom d'un ruisseau célèbre par les vers de Hhâsie, VIII, 241.

Roxnêd-Daùlah ben Boùyyéh, s'empare d'Ispahân , VIII , 149; entoure la ville d'une muraille, ibid.

Rokn åd-deulet. (Voyez Rokn ėd-daùlah.)

Rokou'a, prostration, VII, 72. ROMAINE, nom d'une espèce particulière de balance; étymologie de ce mot, III,

Romains (les), consacroient leurs routes au dieu Terme, ou à Mercure, IV, 179. Romelie, nom altéré d'une province othomane, I, 67.

Romieu (M.), envoyé français en Perse; y périt, X, ž34.

Roga'y, caractère d'écriture

arabe, IV, 250. Roquette (faire la ), explication de ces mots, I, 4 et 5.

Roses à cent feuilles, leur nom en persan, III, 346; nom des roses ordinaires en persan et en arabe ; leurs dif-férentes espèces ; servent à faire de l'essence, 349; quelles sont celles qui donnent la meilleure, IV, 66; excellence de celles de Chy-

råz , V, 155. Roseau. (Voyez Qalam.) Rothl. (Voyez Poids.)

Roud Dévlem. (Voyez Issféroùd.)

Roum, quels pays sont désignés sous ce nom , II , 384. ROUMAZAHH , montagne , VII ,

ROUMAN, plus correctement roumman. (Voyet Grenade.) Rours, valeur de cette mon-noie, III, 323.

Rougov khân. (V. Afrácyáb.) ROUSTAM, ou Roustem. héros persan très – célèbre dans les romans, II, 101, 102 et 440; incertitude sur ce personnage, VHI, 420.

Routes, placées sous la protection du dieu Terme et de Mercure chez les Romains; sous celle de Ganécha (Janus), chez les Indiens, IV, 178.

ROUYD-CHETYN, canton d'Ispahan, VIII, 160.

Rovz Hhecher, Nechoùr, qyâmet. (Voyez Résurrec-

Rouz Ma'béz, fête, VI, 371. RYCH Sséfyd, signification de ces deux mots, III, 157; sont le titre d'une charge.

VI, 77. RYCH Sefyd-hharam. (Voyes Barbe blanche.)

RYBHANY, caractère d'écriture arabe, IV, 250.

S

Sabrisme, origine vraisemblable de ce culte, tom. VII , *pag.* 170.

SABY, et plus correctement Ssáby ; doutes sur tout ce qui concerne cette nation. VI, 136; ses Traités religieux. ibid. ; conformités des idées des Ssåby avec celles des Hindoùs, ibid.; étymologie du mot Ssâby, 138; deux nations de ce nom citées dans la Genèse, ib.; offrande qu'ils faisoient au sphinx, VI , 149.

SABY, nom des chrétiens de Saint-Jean; leur habitation actuelle, X, 242.

SACE, étymologie de ce nom des Scythes, I, 145.

Sagan, aïeul d'Ardéchyr Bâbégân ; descendoit des anciens rois de Perse, X, 172.

SAÇANYDE, ancien dialecte persan; conformité des anciens alphabets avec celui desautres idiomes, IV, 262. SAÇANYDES (dynastie des), son établissement, X, 172 et 173.

SACERDOCE (le), attribution de la souveraineté chez les anciennes nations, VI, 88; coutume des Hébreux au sujet du sacerdoce, ibid.

SA'DY, vers de ce poëte sur l'ane du Christ, III, 368; notice sur sa vie etses ouvrages, V, 56; réputation dont jouissent encore ses ouvrages, 137, description de son tombeau, VIII, 428 et suivantes.

SADDAQ ( léilet ). Voyez Ou-goud ( léitel el-. )

SAFFARYDES (la dynastie des), détruit celle des Thâhé-ryens; sa durée, X. 185.

SAFRAN, ses noms en Orient; où croît le meilleur, III, **3**08.

Sage (vers samskrits sur le ), . V, 20.

SAGHRY, signification de ce mot en persan, IV, 132.

Sahhbaun, Arabe célèbre par son éloquence et par sa sa-gesse, V, 143.

SALADIN, noms et terme des victoires de ce fameux sulthân, I, 70.

SAM - MYRZA, fils de Châh Ismaël Ssofy, auteur du Tohhfehi - Samy, ou Vies des poëtes persans; province qui lui échoit en partage, V, 137.

SAMA, montagne, VIII, 150. SAMANYDES (les), se préten-dent issus des Saçanydes; étendue de leurs possessions; durée de leur puissance, X,

Samovede ( affinité de l'idiome) avec celui des Lesguys. III , 176.

Samskrit (le), est la langue sacrée des Brahmanes, III, 33; étoit répandue en Perse; ses vestiges dans le persan moderne, IV, 178 et 188; ses rapports avec les langues de l'Orient et d'Europe; doutes sur son antiquité par rapport à l'ancien chinois, 255; vers samskrits, V, 20. Sanga, mot samskrit quientre dans la composition du mot parasangue; sa signification,

178. Sapor. (Voyez Chápoùr.) SAQAB (pélican), composition de ce mot, III, 389. SAQBYN, III, 257. Sarbazes. (Voyez Châhryâr.) SARDAR, dignité militaire,

et celle de ses dérivés, IV,

V, 321. Sarrasins, étymologie et si-

gnification de leur nom, V, 397. SATRENG (mandragore), plante; a donné son nom au jeu d'échec, III. 453.

Sauterelles, moyens employés pour les détruire.

III', 391.

SAVAH, ville; sa situation; fondée par Thahmoùrats; entourée d'une muraille par Khòdjah Zâhir êd dyn; augmentée par son fils Chemsêd-dyn, II, 408 et 409. SAYAÏD. (Voyez Seryd.)

SAYEH kytchehcy. (Voyez Qugoùd ( léïlet êl. )

SAYYED, pluriel de séyd, signification de ce mot, IX,

Schikard, son opinion combattue par Chardin, VIII,

Sciences, doutes sur le lieu de leur origine, IV, 189; sciences mathématiques ; leurs noms en arabe ; leur division, V. 311.

Scorpions , danger de leur piqure; superstition des Persans à ce sujet, III, 383. (Voyez Káchán.)

SCYTHES (les), résistent heu-reusement à Phrahates II, roi des Parthes, et à son successeur Artaban II, sont vaincus par Mithridates II, fils de celui-ci; un grand nombre de leur tribu est soumis aux Parthes , X, 166 et 167.

SE'ADET-ABAD (les jardins de), par quels procédés on les transformoit en un vaste bassin, VIII, 92.

SEBZVAR, aujourd'hui Khosroù-guerd, III, 332.

SEBZYDJY bachy, titre d'une

charge, V. 352.
SEDJADEH, tapis, VII, 20.
SEDJESTAUN, fils de Fàres;
défriche le Seïstayn; lui donne son nom, y, 121; est aussi nommé Seky et Sendjéry par les Arabes, ibid.

SEDJESTAN, ou Sedjestâun, notice sur ce canton, V, 120 ; pourquoi nommé ainsi. ibid., 121; est le même que le Séïstân, ou Séïstâun ibid.; est le pays des Zérandjéens, 122.

SEDBAH et sedr, quels arbres désignés sous ce nom; est un fruit selon Ebn Béïthâr: paroît être le *lotus cyrenaïca*, III , 294; les tables de Moïse étoient faites de son bois, ibid., et VI, 46.

SEDRAT él-muntéhy, arbre du paradis; tradition de Mohhammed à son sujet, VI, 46. SETYD-ROUD (fleuve blanc). ( Voyez Qizil Hhocein.

SEISEBYL, fleuve du paradis. VI, 47.

SKISTAUM. (Voyez Sedjestán.)
SKKAUM, ville reconstruite
par Behmen, V, 120.

SEKBAUN bachy, titre d'une charge, V, 367.

SRKY. (Voyez Sedjestáun, fils de Farès.)

SEL ammoniac, sa composition; pays où il se trouve; ses noms en persan et en

arabe , III , 329.

SELDJOUQY, ou Seldjouqydes (dynastie des), sa durée, VII, 419; fait la conquête du Khoraçan, et d'une partie de la Perse; est détruite par les Kharizmyens, X, 185 et 186.

SELEM, fils de Férydoùn, ancien roi de Perse; royaume qui lui échoit en partage, III, 260.

SELEUCUS défait Tiridates, X, 165.

SELYM Ier, fils de Bajazet, mort en 1520, II, 315.

SELYM II, tombe sur les conquêtes d'Ismaël Ier; le défait à Tchâldéroùn; lui enlève Tauryz et la majeure partie de ses provinces occidentales, X, 195; le canal qu'il projette n'est point creusé, et pourquoi, VII, 57; époque de sa mort; II, 315.

Simoum, vent empoisonné; ses effets; étymologie de son nom, III, 286.

son nom, III, 286. SENDJERY (Voy. Sedjestaun, fils de Farès.)

SENTENCE relative à Qazwyn, II, 304.

SÉPULTURES, révérées à Main, VIII, 232.

SER où Ten, fête musulmane, IX, 67.

SERAI, signification de ce

mot persan, II, 147, et V, 240. (Voyez Sérail.)

SEBAIL, étymologie et signification de ce mot, VII, 381.

(Voyez Sérái.)

SERATH, ou Ssirath; destination de ce pont selon les Musulmans lors du jngement dernier, VI, 243; sa situation, ibid; comment nommé par les anciens Persans; inventé par les rabbins, ibid; passage de J. J. Rousseau au sujet de ce pont, 245.

SERB (plomb). (Voyez plomb.)

SERKAR, ce mot persan a plusieurssignifications, II, 10g. SERKERDEH, généraux d'armée, V, 328.

SESAME, ses noms; sert à la composition d'une huile, IV, 85.

SETH (le prophète), II, 411-SETTY Fâthméh, fille de Mohhammed, VIII, 80; procréée par la vertu des fruits célestes, ibid.; reçoit de son père des baisers équivoques, ibid.

SÉVÈRE, châtie Vologèses III, roi des Parthes, qui est victime des secours qu'il accorde à Pescennius Niger, X, 171.

SEYD Ahhmédyaûn , signification de ce mot, VIII,

SEYD Moùrâd, fait périr Dja'far - Khân; est proclamé
roi dans Chyrâz; prend la
fuite devant Louthf A'ly, et
disparoît pour toujours, X,
224.

SEYYD, signification de ce titre donné aux descendans du Prophète, V, 290 Sinan Pâchâ, battu complé-tement par les Persans près de Tauryz, X, 194 et 195. SINATOROCKES, monte sur le trône des Parthes après Mnaskires ; abdique peu après ; son grand âge , 167. SIND (le), province, III, 257. SIPAH DOST, surnom d'Yez-

dedjerd II, signification de ces mots, X, 177.

SIPRH – SALAR, dignité militaire, V, 321.

SIROES. (Voyez Qobad Chyroùyéh.

SKENDER Roumy ( Alexandre le grec), nom d'Alexan-dre-le-Grand, II, 384. Socom. (Voyes Sokoum.)

Soir, l'usage en est défendu aux Persans par la religion ; comment ils éludent cette défense, IV, 4; pays qui la produisent; ses qualités estimées; est transportée dans toute la Perse ; étoffes que l'on fabrique avec; est indigène dans le Guylan, 163. Sokoum, canton de Mingrélie , I , 156.

Soleil, ses noms en ancien persan et en samskrit, IV. 396. (Voyez *Lion.*)

Soleïman (sulthân), s'empare de Tauryz et de Baghdad, II, 340 ; nouvelle expédition de ce prince contre Tauryz; Il s'empare de Vân, et va ensuite passer l'hiver à Alep, ibid.

Solkiman (châh), son avènement au trône, II, 236; relation de son couronnement, IX, 897 et suiv. ; époque à laquelle Chardin l'a publiée ; est détachée d'une histoire de Perse que Chardinn'a point donnée, I, xie;

Soleïmân monte sur le trône malgré l'intrigue de deux médecins; raison qui le porte à changer de nom; âge auquel il meurt, II, 236 et X , 199.

Soleiman, enlève à Thahmâsp la presque totalité des conquêtes que son père Ismaël ler avoit faites sur les Turks , X , 191.

Soleiman Châh, compétiteur de Kérym au trône de Perse, X, 218.

Solotnik, nom d'un poids;

SOLITIN, 10th diff potats, sa valeur, IV, 173.

Somboul. (Voyez Nard-Epi.)

Sonnah. (Voyez Széfy.)

Sorhy (Voyez Széfy.)

Sorguek. (Voyez Raisin.)

Soudan ben Mohammed

Révâdy êl-Ardény (l'èmyr), jette les fondemens de Tauryz, II, 337. Sougara, l'un des noms de

Bouddha, IV, 188.

Sougatiens, ou saougata, sectateurs de Sougata, IV, 188. Soungar, oișeaux de proie nommés song-eulh par les Chinois; supposition a leur égard, VIII, 128.

Sources de Naphthe enflammées, dans le Chyrwan, II, 312; visitées par les Hindoùs avec respect; passage de M. Forster sur ces sources, ibid.

Sourp-Nychan, signification de ce mot composé, II, 78.

SPHINX (le), mutilé par un chef de dervyches, VI, 149; à quelle occasion, ibid.

Ssa'ā chéra'y. (Voy. *Poids*.) SSABA, signification de ce mot en arabe et en hébreu. VI. 138 et 140.

SSABY, vulgairement Saby. (Voyez ce mot.)

SSSADEQ, sa signification; surnom d'Aboù-Bekr, pour-

quoi, X, 127.

SSADEQ Khan, compétiteur de Fathh A'ly Châh; prend les ornemens royaux; est

défait, X, 230,

Ssadiq, frère de Kérym; sa trahison et sa cruauté envers son neveu; est pris dans la citadelle de Chyraz; aveuglé; mis à mort avec ses enfans, X, 221 et 222.

SSADR, signification de ce mot, IV, 232.

SSAFA, idole. (Voyez Agaf.) SSAFAT (êl-) (Surat). (Voy. Surat él-Ssafát.)

SSAGHANYAN, province, III, 257.

SSAHHEB êl-Kitâb, nombre des prophètes ainsi appe-lés, VI, 265.

SSAHUEB hhokm, titre d'une charge, V, 336.

SSAHHEB koutchek, signification de ces mots, X, 130.

SSAHHEB Qalam, titre d'une charge, VI 336.

SSAUHEBI Tehffouz, personnages à qui ce titre est donné, V. 326. Ssaннунн, signification de ce

mot arabe, VII, 39.

SSALAT-OUITR. (Voy. Ouitr.) SSALYTH, huile de Sésame,

IV, 85.

SSAN'AT (âl-). (Voy. Arsenal.) SSEDR, administre la justice spirituelle, V, 341; importance de sa charge chez les Chi'ytes, VI, 46.

SSEDR a'amm, dignité ecclé-siastique, VI, 50.

Sseda khásséh, attributions de cette charge; par qui créée, V, 250, et VI, 50.

SSEDR mémalik, attributions de cette charge, par qui créée, V, 249.

Ssery, ou Sselyy, signification de ce mot, IX, 491.

Sskey el Hhaqq, son origine, X, 187; s'attache à la morale de Sa'dy; reçoit la visite de Tymoùr; présent qu'il accepte, et usage qu'il en fait; se marie, 188; équque de sa mort; son tombeau, 189.

Sskry, son avenement au trône, II, 236.

S'skry ( châh ), n'a point les qualités de son grand-père A'bbas Ier; il le surpasse en cruauté; meurtres inutiles ; avantages sur les othomans, X, 197; revers causés parses désordres ; meurt, 198.

SservII (châh). (Voyez Soleiman.)

SSEFY; notice sur cet ordre, V, 309 ; le roi de Perse en 🔻 est le grand maître, ibid. Sserv Myrza; sa naissance,

IX, 408.

Ssory (dynastie des), X, 187; sa fondation, 189.

SSOHHBETI Yéçâoùl; notice sur cette garde d'élite, V, 36 ı.

Ssourus (les), sont les Yoguis de la Perse; IV, 458. STADES (évaluation des ), I, 415.

STŒFFLERIN (Jean), courte notice sur cet astronome, IV, 345.

STRANGHELO, l'ancien syriaque ; pourquoi inventé: son antiquité; à quels autres caractères il paroît avoir donné naissance, IV, 249; conformité de cette écriture avec celle des Oïghours; conjecture sur cette identité, IV, 392.

Suram, ville de Géorgie, II, 37.

SULTHAN, ce mot varie pour l'acception, et pourquoi, II. oc.

II, 99 SULTHAN Mohhammed le Seldjouqyde; son palais à Ispahân, VIII, 149.

SULTHANYEH, notice sur cette ville qui paroît n'être pas l'ancienne Tigranocerte, II, 378 et 379.

SUNNET, signification de ce mot, III, 144; quelles sont les lois nommées ainsi par les Musulmans, VI, 452.

SUNNYTES, origine de cette secte, VI, 171; maudissent A'ly et les Chi'ytes, 172; acharnement de ces deux sectes, l'une contre l'autre, ibid.; étymologie du mot sunnyte, VI, 173; Nàdir tente de réunir les Sunnytes et les Chi'ytes, X, 214.

SURAT èl-Ssafàt, chapitre

du Qoran; récompense de ceux qui la lisent; de combien de versets elle se compose; quand et comment donnée au Prophète, VI, 408.

SURIMELA, rivière de Géorgie, II, 37.

SYAH Dâuneh (graine noire), nom de la graine du chanvre; manière de la préparer et de l'employer, IV, 80. SYAVECH, cause de sa disgrâ-

SYAVECH, cause de sa disgrace près de son père Kaïkaoùs; s'enfuit à la cour d'Afracyab; est tué, X, 161. SYHHOUN (le), nom moderne du Jaxartes des anciens, I,

139. SYM, signification de ce mot, V, 385.

V, 303. SYNTAKE arabe, son nom. (Voy. I'lm él-nahhoù et I'lm él-i'ráb.)

SYOURGHAL, signification de ce mot, VI, 66.
SY-PAREH, signification de ce

Sy-Parry, signification de ce mot; désigne aussi le Qorân, VIII, 6.

SYRIAQUE. (Voyez Arabe.) SYRIE. (Voyes Cham.)

T

TABAC (l'usage du) s'introduit à Constantinople, tom. II, pag. 343.

TABLES de Moïse (les), étoient faites de bois de sédrah, III,

TACYTRAT âl-Kéoùâkéb, titre d'un ouvrage d'Al-Kendy, IV, 213.

TADIVAN, ou Tadavoun, ou Taduan; situation de ce village, VIII, 453.

TADJE, nom du bonnet des gourtchy; sa forme; V, 303, et de la thiare des anciens Persans, 473.

ciens Persans, 473.

Тарук. (Voyez Thát.)

Таннкам (le lac âl-), reçoit
la rivière de Bend-Emyr,
VIII, 238.

TAHMOURAS (Voyez Thahmoùrats.)

TAKHT, trône, dénomination de plusieurs anciens édifices,

édifices, II, 179 et 180. TAKHT pars, monument inconnu à l'auteur. VIII, 117. TAKHTI Djemchyd, monument antique, II, 260 et 251. Takhti Rousiem, VIII, 117 et 393.

TAKHTI Terdât, signification de ces mots, II, 179.

TALAR, signification de ce mot, VII, 371; tâlâr thavyléh, IX, 471.

Talismans des Orientaux, II,

273.

TA'LYQ, nom de l'écriture cursive des Persans; pourquoi ainsi nommée ; beauté et élégance de ce caractère, IV, 228; sa figure, etc., 276 et suivantes.

TAMERLAN. (Voyez Tymoùr.) TANAIS (le), confondu avec le Jaxartes, I, 139. (V. Don.)

TANDOUR, corruption de tennoùr. (Voyez ce mot.)

TANGUY, signification de ce mot persan. X, 137.

TAPAL O'tsman, défait Nadir près de Baghdad; est vaincu à son tour ; périt dans l'action , X , 210.

TAOOUYM, signification de ce mot en astronomie et en astrologie. IV. 350 et 355.

Taqouym él-boldân, géographie d'Aboul-Féda, IV. 217.

TATARIE (la petite), est appelée aujourd'hui Boukharie, VIII, 175.

TATARS Orientaux, pays qu'ils occupent, III, 299; Tatars du Khatây ou Qatây, IV, 390; les Tatars de l'armée de Nådir reçoivent l'ordre d'égorger les Persans, X, 214.

TAUBÉH, signification de ce mot, VII, 154.

Tome X.

TAURYZ, époque de la fondation de cette ville, II, 333; détruite par un tremblement de terre; sujette aux inon-dations, 337; renversée de nouveau par un tremblement de terre, 338; un nommé Ferhad Pacha y bâtit une citadelle, 342; prise par chàh A'bbâs, 343; reprise par les Turks, ibid.; actuellement au pouvoir des Persans, ib.; raisin de Tauryz, III, 339; sa population, X, 38i.

Tchachinendéh , roide Perse 🖡 surnommé Séri - Buzurg; signification de ce mot. X, 182; cause singuliere de sa déposition, X, 183

Tchán - Talkn (kârvân-sérái

de ), VIII , 468. Tchaldenoun (célèbre bataille de ) . II , 340.

TCHAPQOUN. coureur, II, 199. TCHECHEN nyloufar, fête du nénuphar, VI, 494.

TCHECHM - PENAH et tchechmároù, voile, II, 232.

Tchechmeni Zenguy ( fontaine de l'Ethiopien), VIII,

TCHÉHAR bagh, allée d'Ispahan: signification de son nom; son étendue ; ses embellissemens, VIII, , 21.

Tchehel magam, signification de ces mots, VIII, 420.

Тснянки minâr, est la même ville que Persépolis, VIII,

Tchélaunguéraun . signification de ce mot, VII, 393.

Tchénan, nom du platane en persan, VIII, 167.

TCHERS, nom du pollen des fleurs du chanvre, IV, 80. TCHIN, quelles provinces dé-Αa

signées sous ce nom, IV, 390. Terendje. (Voyez Narendje.) TCHINTZ, étoffe, IV, 4. TCHOULTRY, hôtelleries du Car-Terva, ancienne ville d'Arnatic , II , 147. Tchourekdy bachy, charge, V, 352. TCHUNGH - FEN, signification de ce mot, IV, 394. TCHYNYKECYDJY bâchy, charge, V, 35o. TEBRYZY. (Voyez Raisin.) TÉDOUYN, titre d'un ouvrage sur Qazwyn, II, 394, et VIII , 216. TEGHOURI, fleuve de Mingrélie, 1, 156. TEGOURI. (Voyez Teghoury.) TEHAMAH, province; pourquoi nommée ainsi, VII. 156. TCHANI tskhali, branche de l'Engour, I, 156. TEXYEH, signification de ce mot, VII, 473. Telkhys âl-âtsâr où a'djâïb-êlmélik él-qahâr, VIII, 164. TEMETT'U, signification de ce mot, VII, 213 et 214. TEMOUDJYN, ou Djenguyz-Khan; époque de sa naissance , II , 372. Temour qâpoù. (Voyez báb él-áboùáb.) Temps de l'ignorance, quel temps ainsi nommé par les Arabes, VI, 189. TEMTEM, philosophe indien; son voyage en Grèce, IV, IQO. TEMYN, nom que les Turks donnent à une ancienne monnoie de France, I, 13. TENK DELAUN, signification de ces mots, VIII, 493. Tennour, étymologie de ce

mot; ses significations chez

les Egyptiens et chez les

TEQY, signification de ce mot

Turks, IV, 139.

arabe, VIII, 14

menie, II, 168. TE s s É D D o v Q ângoùchtéry, époque de cette fête, IX, 4 TESSOUOUR, nom des recueils, de protocoles et de formules, 1II , 424. Tetes rouges, sobriquet des Persans. (Voyez Persans.) Tetragrammaton. (Voyez Jehova.) Tezkeret-el-Cho'ara. (Voy. Daulet-Cháh. ) Тилв, rivière, THABARISTAUN, signification de ce nom de province; sa situation, IX, 400. Тилнаци, bourg, aujourd'hui Ferhh – âbâd , a changé de nom sous A'bbâs, III , 278. THAHERYDES, époque de la naissance et de l'extinction de cette dynastie, X, 185. Thanmaspler, succède à Ismaïl son père ; en quelle année ; son règne moins glorieux est plus long ; il perd plusieurs provinces; prince sans courage et sans capacité; il meurt de poison, X, 191. THAHMASP II, ne reconnoît pas l'abdication forcée de son père ; prend le titre de châh ; se retire à Qazwin, et en est chassé par les Afghâns; il fixe sarésidence à Tauryz 🕫 X, 204; manque l'occasion de remonter sur le trône de Perse ; sa foiblesse ; il tourne ses armes contre ses sujets; attaque des Russes et des Turks contre les provinces qui lui restent, 205; pertes qu'il éprouve de leur part, 200; concession qu'il leur fait de peur de tout perdre; apparition de Nâdir; il accepte ses services; les

affaires changent de face; succès consécutifs ; il rentre dans Ispahân, 207 et 208; marche en personne contre les Turks; les bat ; est défait deux fois; signe une paix honteuse; fratricide; il est déposé par Nadir; son exil; ironie sur le choix du lieu où on l'envoie, 209.

TRAHMOURATS, on lui attribue la fondation d'Ispahan, VIII, 144; il ne bàtit, selon d'au-

tres, qu'une portion de cette ville, 145; époque à laquelle régnoit sa dynastie, ibid.; il fonde Babylone et Ninive; son goût pour les arts; se revêt le premier d'une armure; ses succes; son surnom, X, 158.

Тиліг, notice sur cette ville, VII , 215.

THALAQ, répudiation, II, 289. THALEB e'lm, signification de ces mots, IV, 198. Thaman. (Voyez O'tsman.)

THAOUAF, procession des pélerins autour de la Qa'bah; dérivation de ce nom , VII , 217.

THAOUS-KHAUNDH, signification de ces deux mots, VII, 371.

THAOUYLEH. ( Voyez Thavyleh.

THAT ou Tadjyk , nom des habitans authoctones de la Perse; leur origine; leurs occupations, X, 240.

TRAVL BAZ, espèce de tambour; son usage, III, 307. THAVYLEH, remarque sur l'origine et la signification de ce mot, V, 457, et VII, 371.

THEHRAN, notice étendue sur cette ville, VIII, 162 et suivantes; magnificence de la cour de Théhran, X. 236.

THEHRAN, autre que la capitale actuelle de la Perse, dans les dépendances d'Ispahân, VIII, 169; existoit dans le neuvième siècle de J. C. , 170.

THELESM, origine de ce mot arabe, IV, 439. Thémouraz, le même que Thahmoùrats. (Voy. ce mol.) THEODOSIA, un des anciens

noms de Kaffa, I, 126 et 128. (Voyez Kaffa.) THOGHRA, signification de ce

mot turk, H, 97. Thouman (al-). (Voyez Ca-

ractères d'écriture.) THOUR A'ly Beyg, fonde la

dynastie du Mouton Blanc, X , 186 et 187.

Thous, ville abandonnée pour Méchehed, III, 133 : sa mine de turquoises, moins riche que celle de Nychâboùr, 360.

Tibs, fort, assiégé par les Af-ghâns; A'ly Merdan khân est tué sur ses murs; mérite de cet officier, X, 217.

Tiplys, différentes orthographes du nom de cette capitale de Géorgie . H , 73 ; sa situation et sa description, ib. et 74; ravages que la peste y exerça en 1770, 75; industrie et commerce des habitans, ibid.; noms des églises et mosquées de Tiflys, 78 et 79.

TIGRANE, roi d'Arménie, II. 38o.

TIGRANOCERTA, remarques sur le nom et la fondation de cette ville; conjectures sur celle à laquelle elle a fait place, II, 380. Tigne. (Voyer Fouz.) Tig. (Voyer Coing.)

TILYM, sulthan des Ouzbeks; bat les Persans complétement, X, 194.

TIBIDATE, roi d'Arménie; son avènement au trône, II . 180.

TIRIDATES, prend le nom d'Arsaces ; nom que lui donnent les Orientaux; durée de son règne ; sa défaite; fuit chez les Scythes; rentre dans ses états ; prend la Médie ; sa mort , X , 165. Toghnoul Beyg, ses conquêtes sur les Ghaznévydes, X, 185 et 186.

Tohhfeh - 1 - Samy. (Voyez Sám-myrzá.)

Tombraŭ de Hĥâfiz à Chyrâz, VIII, 124. Tombeaux sacrés, II, 455.

Томвелих de Mohak , VIII , 462.

Toppsy bachy, attributions de cette charge, V, 313. Toodby, nom d'une porte d'Ispahân , VIII , 122.

Touchmal bachy, charge; ses attributions, V, 349.

Tounnyyo, profession de foi des Musulmans touchant l'unité de Dieu; étymologie de ce mot, VII. 69.

Touman, valeur de cette monnoie du temps de Chardin, II , 202, IV , 185 , 186, 384. Tour , fils de Férydoun; royaume qui lui échoit en

partage, III, 260. Toura, rivière de Sibérie, III, 261.

Touran , autorité de ses rois , III, 260; doutes sur l'étymologie de ce mot, 261.

Touran Dokht. (Voyez Poùran Dokht.

Tours, bâties dans Ispahân avec les crànes des habitans, VIII , 155.

Tousten, le même que Chouschter. (Voyez ce dernies mot.) VI, 144.

TRADITIONS orales, II, 275. TRAITÉS de paix avec les Musulmans, nommés capitulations; pourquoi, VII. 69. TRAJAN, fait la guerre à Chosroès premier roi des Parthes; réduit l'Arménie en province romaine; démembre la Parthide , X , 170.

Tribus de Perse, leur division en quatre classes ; portent le nom des langues qu'elles parlent; quelles sont ces langues, X, 242 et 243.

TRIBUTS, non réglés en Perse sous le règne de Cyrus et de Cambyse , V, 306.

TRINITÉ des Hindous expliquée, VI, 189. TSA'ALEBY, jurisconsulte, V.

TSKHALI, signification de ce mot géorgien, I, 156. Tsouban , fils d'Ibrâhym.' (Voyez Dzoùl-noùn.)

Tsulutsy, caractère d'écriture arabe ; pourquoi ainsi nommé; pour quel objet employé, IV, 277. (Voyes Caracteres d'écriture. )

TUFENEDJY, notice sur ce corps de troupes, V, 305. Tukhmchems, nom d'une espèce d'abricot . III . 341. TURHMI murgh. (Voyez Œufs.)
TULIPE, noms des différentes especes, III, 347.

TURBAN, nom qui lui est donné par les Persans, IV, 7. Turchyddy bachy, titre d'u-t ne charge, V, 353.

Turk, avantage de cette langue ; parlée en Perse , IV, ž38.

Turke (langue), nom de la plus nombreuse et de la plus brave classe des nomades de Perse, X, 242; ses divisions, ibid.

Turks, nommés aussi O'tsmânly; courte notice sur leur histoire, IV, 389; prennent et saccagent Baghdåd, V, 314.

Turner (le colonel), son Voyage to Tibet, cité, VIII, 75. Turquoises (mines de ), lieux où elles se trouvent ; moyens de les exploiter , III , 360. TYMOUR Lenk ; Tymoùr le boiteux; sa naissance, ses

conquêtes et sa mort. II. 372; distribue des fiefs aux savans de sa cour, VI, 66; son invasion en Perse favorisée par les querelles théologiques ; il prend Ispahân ; massacre 70,000 châfé'ytes, VIII. 155; disperses les dynaties ilkhånyenne et modhafféryenne, X. 186; visite le cheykh Sséfy; présent qu'il lui fait, 188. Typographie. (Voyez Art ty-

pographique et Imprimerie, et

tome X, 383.

U

UCHAUN, quelle plante ainsi nommée, t. VI, p. 420. UNITAIRES (la secte des), II, 460; existoit chez les Arabes avant Mahomet, VI . 189.

Ussun Cassan. (Voyez Hhaçan Oùzoùn.) Utch-Klycykh, autre nom d'Echs-Miazin , II , 171 , et X , 391. Uzbek. (Voyez Yuzbek.)

#### v

Vля, signification de ee mot qopthe, t. VI, p. 260.

VAILLAND (Foy), son historia Arsacidarum citée, 460 et suivantes; il est moins exact que M. Visconti, X, 461. VARYL. (Voyez Vékyl.)

VALABSAPATA, la même ville gu'Eryvan ; sa fondation, II, 168 et 169.

VALERIEN (l'empereur), fait prisonnier par Châpour, roi de Perse, X. 173. VALY et vâlyy, différence im-

portante qui existe entre ces deux mots arabes, II, 112.

VANIK. (Voyez Banians.)

Vannes en bois ( espèces de ), construites dans le fond de la rivière ; pour quel motif , VIII, 92.

VARANES. (Voyez Behram.) VERYL, signification de ce mot, IV, 166.

Vely. (Voyez Vály.)

Venn (âl-), situation et particularités de cette montagne, II , 388.

Vendredi, célébré chez les Musulmans, VI, 219.

Ventidius, général romain, défait Orodes roi des Parthes; obtient le triomphe ; en quel temps, X, 168.

Vinus - Unante, sous quel nom adorée des Arabes, VI, 219.

VER qui se forme dans le corps , et qui fait mourir quelquefois ceux qui en sont attaqués; particularités sur cette maladie, sa cause, son remède, VIII, 473.

VERS, comment nommés en arabe; les noms des parties qui le constituent relatifs à ceux des différentes parties de la tente des Arabes, V, 130; explication et rectification de deux vers persans. IX, 501. VETYREH. (Voyez Oùitr.)

VEZYBI mouqousat, attributions de cette charge; sa division en deux autres par Soleiman châh, V, 249 et suivantes.

Vichnou Sarmà, cité, VIII,

V18 future (la), n'est indíquée dans aucun des livres authentiques de la Bible, VI, 191.

Vignes de Géorgie (les), prodigieusement abondantes, II, 3g.

VILLOTTE (le père), auteur d'un Voyage en Turquie et en Perse, II, 328.

VIN, nombre considérable de mots arabes employés à le désigner; remarque à ce sujet . IV , 244. (Voyez Chyraz. )

VISCONTI (M.), son Iconographie présérée pour l'histoire des Arsacides aux autres

ouvrages qui en traitent, X , 164

Voile de la mariée, II., 234. Volagases, est l'ancien mot parthe *balatchi* ou *balatcha* . II. 385.

Voleur, ce titre ne déshonore pas en Orient; moyen employé dansi'Inde pour n'être pas volé, V, 263.

VOLGA. (Voyes *Don.*) VOLGESES l<sup>er</sup>, s'empare de l'Arménie; ambassades de ce prince à plusieurs empereurs romains; époque de sa mort ignorée; conjecture à ce sujet. X , 169 et 170.

Volocèses II, époque de son avenement au trône des Parthes; prend et perd l'Arménie; est détrôné et recouvre le sceptre, X, 170 et 17 1.

Vologeses III, son alliance avec Pescennius Niger lui est funeste; sa capitale saccagée par les Romains ; il recouvre une partie de ses provinces; meurt ; durée de son règne, X . 171.

Vologesocenta (ville de Vologèses), opinion sur sa fon-

dation, II, 385. Vonones Ier, se rend odieux aux Parthes, est chassé par eux; cause de leur inimitié; est assassiné, X, 169. Vonones II. X., 169.

Voua, signification de ce moi turk, VII, 310.

VYAÇA, personnage des temps héroïques chez les Hindous. III, 33.

### W

WAHABYTES (les), prennent deux fois la Mekke,

la pillent, tom. VII, p.

YATLA, ou ya'llag, habitation d'éte, tom. II, pag. 286. YAHHYA. (Voyez Mourdad.) Yаннуа ( A'bdoûl Hhamyd) ,

célèbre écrivain , IV, 249. YAHHYA, qadby, condamne

et proscrit le mariage temporaire, II, 223.

Ya'qoub ben Ishhâq âl-kendy, étoit un des astronomes de Mâmoùn , juif d'origine ; ses ouvrages, IV, 213.

YAQOUT, pierre précieuse; d'où tirée, III, 365.

¥лоочт ben A'bd-âllah (Aboù êl-Dourr ) âl-Most'assemy , célèbre écrivain; temps où il vécut; présumé auteur du caractère yaqoùty, IV, 250.

YAQOUT (Chéhab êd-dyn Aboù A'bd - âllah ), notice sur la vie et les ouvrages de cet auteur, VIII, 372 et

373.

YA'RAB, père des Arabes de l'Yémen, IV, 251.

YAS, surate du Qorân; doute sur le sens de ce mot; récompense de ceux qui lisent cette surate, VI, 408.

Yasmun. (Voyez Jasmin.) YEÇAN, fils ou parent de Châh-Mahboùl, fonde la dynastie des Yécânyens; est un des plus célèbres prophètes de son siècle; signification de son nom, X, 155 et 156. YECAN Adjam, dernier mo-

narque de la dynastie des Yéçâniens ; malheurs qui suivirent sa mort, X, 156. YÉÇANYENS, rois de la dynastie

de Yéçân, X, 155. Yeçaoul. (Voyez Ssobbbeti yé-

chouk )

YEHOUDYYEH, ville; son origine, VIII, 147; bâtie en terre , 148; c'est la ville d'Ispahân, ib., X, 187 et 189.

YEMEN, nom de l'Arabie-Heureuse; pourquoi nom-mée ainsi, VI, 139.

MZD, ses grenades, III, 342; ses étoffes, IV, 163; YEZD, ses grenades est une des anciennes villes de la province de Fârs, VIII, 364.

YEZD-KHAST, VIII, 205; diverses interprétations de ce mot, 206; sa prononciation,

207.

YEZDAN, signification de ce mot ; étoit sur les médailles des Sâçânydes, etc., VIII,

364. YEZDEDJERD Ier, ses cruautés ; ses belles sentences, X, 176: sa conduite envers les chrétiens; époque de sa mort, 177. YEZDEDJERD II , mérite le surnom d'ami du soldat; fait la guerre aux Grecs, X, 177; durée de son règne, 178. YEZDEDJERDIII, est élevé dans le hharem de Khosroù Perwyz; raison qui l'en fait chasser, X, 183; on le tire de l'obscurité après la mort de Férakh-zâd; il est couronné; perd une partie de l'I'raq a'djem; Madaïn lui est enlevé ; il cherche son salut dans la fuite ; ne possède plus que le Sedjistan; le perd et se cache; est assassiné; époque de samort, 184;

il laisse un fils, ibid. (note.) YEZDEDJERD, commencement de l'époque de ce nom, IV . 411.

XEZDEKHAST, cruautés que Zékyr khân exerce dans cette ville; elle est menacée par sa fureur d'une destruction totale, X, 220.

YEZDY, nom donnéauxanciens Guèbres; pourquoi, VIII, 36/

Yoguis. (Voyer Ssoufys.)

YOUAQYT fy i'lm el-mouaqyt, poeme, IV, 215.

Youçour ou Zouleikhâ, Joseph et Zulikha, poëme; ce sujet traité par plusieurs poëtes, Djâmy obtient la palme, V, 137.

Youm el-tervyyah, quel jour

s'appelle ainsi, et pourquoi, IX, 7.

Youz, nom commun à plusieurs bêtes féroces, III, 398.

Youz-Bachy. (Voyez Yuz-Rachy.)

Y v z âltùn, monnoie turke, IV, 186; sa valeur, ibid.

YUZ-BACHY, signification de ces mots, V, 314 et VIII, 133. YUZBEK, ou Uzbek, nom des

(UZBEK, OU UZDEK, nom des Tatars du Mâoùârâ âl - Nâhar; jouent un rôle important du temps de Tamerlan; opinion sur leur origine, 11, 371.

 $\mathbf{Z}$ 

ZABAOUR (al-). (Voy. Caracteres d'écriture.)

ZADEH Kauser îmâm Dja'fer (le fils du roi), lieu de sa sépulture; ses miracles, tom. VIII, pag. 226.

ZAHYR êd - dyn (Khôdjah), entoure Savah d'une muraille, II, 409.

ZALZER chasse Afrâcyâb de la Perse, et met Zoù sur le trône, III, 260, X, 159. ZAMASPES. (Voyez *Djamāsp.*) ZAYENDĒH. (Voyez *Zendēh*—

ZAYENDEH. (Voyez Zendenroùd.) ZEBD, zubd, zubdéh et zobéïdéh; discussion sur le

sens de ces différens mots arabes, II. 333. Zen al-a'bédéin (imam Za-

Zein al-a bedein ( imam Zadeh), fils de Hhocein; sa mort, VIII, 19.

ZETTOUN (olivier), très-gros dans le Dyâr-Bekr, et pourquoi, III, 345.

Zekva Khân ; son naturel fé-

roce; prend Chyraz; massacre les officiers qui défendent cette ville, X, 219; marche contre A'ly Mourad; cruautés qu'il commet à Yezdekhâst; veut faire raser la ville; est massacré dans sa tente; son corps est mis en pièces, 220; différens points de vue sous lesquels il est considéré par MM. Franklin et Scott-Waring, ibid. et 221.

ZEKRE, surnom de Mohhammed Lâry, VIII, 94.

ZEMZEM, puits célèbre; fratcheur de son eau, réputée bénie par les pélerins musulmans, VII 178. ZEMAN-CHAH, souverain Af-

ghân; sa résidence, II, 348. ZÉNANA, appartement des femmes, II, 228.

ZEND, ancien idiôme de la Perse; ses rapports avec les langues européennes, VI,

255; avec le samskrit; est la plus ancienne langue que I'on connoisse, ibid., 258; son alphabet s'écrit de gauche à droite, ibid. . 261 ; antérieur au pehlevi. selon M. Anquetil; doutes à ce sujet . *ibid*.

ZEND-AVESTA. opinion sur cet ouvrage, IV, 260; remar-que sur le Zend-Avesta et le Pâzend, VIII, 324.

ZENDEH-ROUD, cours et particularités de ce fleuve, VII, 276 : étymologie de ces différens noms, ibid., X, 3go.

ZENDJAN, notice sur cette ville, qui donne son nom à une rivière, II, 373.

ZENDJAN, rivière; son cours, 11, 3<sub>7</sub>3.

ZENGUY, fleuve d'Arménie; son cours, II, 167.

ZER mahhboùb, monnoie d'Egypte; sa valeur, IV, 185.

ZERANDJE, ville; est la même que Zerink, V, 120; succède à Ram; paroît être le pays des Zérangèens ou Dranges , V, 121.

ZÉRANGÉENS (les anciens), occupoient le Sedjestân, 122. (Voyez Zerandje)

ZERATH. (Voyez Séráth.) ZERATOUCHT. ( Voyez Zerdocht. )

ZERBAFT, est le nom du brocard; composition de ce mot, IV, 152.

Zerbaft khatâï, étoffe de la Chine septentrionale, III,

Zerdéh, montagne, VI., 276. ZERDOCHT, paroît sous le règne de Kichtasb, dont il gagne la faveur, X, 162. (Voyez Zaroastre.) Zénguen bâchy, titre d'une

charge , V , 354. Zernykh , drogue employée par les Persans pour s'épiler; de quoi composée, V. 199; danger de son usage, ibid.

ZERRAB bachy, directeur de la monnoie, V, 354.

ZERYN-ROUD. (Voyez Zendeh-roud. )

ZIKR. prière. (Voyez Dzekr.) ZIRAFAH ( giraffe ) . III , 381. Zobeiden khâtoùn , femme du khalyfe Hàroùn âl–Rachyd , II, 333; fonde plusieurs établissemens utiles, ibid, et la ville de Kachân, III. 7.

Zohhak, détrône Djemchyd et monte sur le trône; ses cruautés; est chassé, X,

ZOROASTRE, réforme la religion de Houcheng, IV, 259; ses ouvrages perdus, remplacés par une compilation d'un Destour; imposture des Guebres à ce sujet . IV. 260; vrai nom de ce législateur. VIII. 371; comment se sont formés les différens noms qu'on lui a donnés; lieu et époque de sa naissance par conjectures, ibid. et suiv.

Zou, mis sur le trône de Perse par Zalzer; n'est guère roi que de nom, X, 159.

Zou-Hhuleifeh, ville, sa situation et ses particularités, VII, 215.

Zubbad, Zébád et Zubbády: différentes significations de ces mots, III, 328.

ZYARET, signification de ce mot arabe, II, 426.

ZVARET Nâméh (livre de visitation), titre d'un ouvrage, II, 426.

ZYDJE, ce mot arabe, désigne les tables astronomiques; sa signification primitive a passé dans le grec du moyen âge, IV, 204.

moyen âge, IV, 204. Zyda Aboù Hhanyfah de Dynver; ses tables astronomiques; temps où elles furent

dressées, IV, 317.

ZYĎJE Châhy, tables astronomiques abrégées de celles

miques abrégées de celles de Nassyr êd-dyn, IV, 210.
ZIDJE lykhâny, tables astronomiques; par qui abrégées, et sous quel titre, IV, 210; qui est-ce qui en étoit l'auteur, IV, 204.
ZIDJE Mâmoun, tables as-

ZYDJE Mâmoun , tables astronomiques de Mâmoun , IV , ar3. ZYDJE Mélik – Châhy, tables astronomiques; à quelle époque, et par qui elles furent dressées, IV, 210. ZYDJE Pådehâhi Khâqâuny, ta-

Zypje Pådchâhi Khâqâuny, tables astronomiques; pourquoi ainsi nommées; sont les mêmes que celles appelées Zydje Iylkhâny, IV, 210.

Zynje Sulthany, nom des tables astronomiques d'Olough Beyg; en quelles années terminées; astronomes employés à les dresser, IV, 206.

ZYNDAR Bâchy, titre d'une charge, V, 365.

Zyr-Djaman, nom d'un vêtement, IV, 4

FIN DE LA TABLE.

# CORRECTIONS ET ADDITIONS

# POUR LES NOTES DE L'ÉDITEUR.

## TOME PREMIER.

Page 183, ligne dernière, 3 lieues de Turkie, lisez: 3 villes de Turkie.

Pag. 329, note (1), ajoutez: le czar ou souverain actuel d'Imirette se nomme Salomon Artchilovitch d'Imirette. Il règne sur 20,000 familles d'indigènes, d'Arméniens et de Turks. Son palais est une maison en pierres de taille, d'un seul étage, assez délabrée. Ce czar s'est reconnu vassal de la Russie. Voyez le calendrier de Saint-Pétersbourg, pour l'année 1810.

Pag. 337 (note). Hhuceïn Hhaçan, lisez: Hhaçan, Ouzoun, et voyez ce mot à la table des matières.

Page 422, note (1). Arrien parle d'un temple et non d'une statue, lisez: Arrien parle d'une statue et non d'un temple, etc.

Page 448, ligne 10, à la droite, lisez : à la gauche, suivant une note manuscrite de d'Anville.

### TOME II.

Page 134, tigne dernière, ajoutez en note: le mois

zoùl-qa'deh 1083 de l'hégire, répond aux mois de sérvrier et mars 1673.

Page 144, ligne première, ajoutez en note: M. d'Anville remarque dans une note manuscrite que la route indiquée ici ne pouvoit se diriger vers le nord-est. Il demande s'il faut lire au sud-est, ou du nord-est au sud-ouest.

Pag. 145, planche XVIII, lisez: planche VI.

Pag. 165, lign. 10, ajoutez en note: M. d'Anville croit qu'il faut lire 40° au lieu de 41° 15'.

Pag. 166, lig. 9, ajoutez en note: M. d'Anville pense que le lac d'Iryvân, au lieu d'être au N. O., devoit être indiqué au N. E.

Pag. 166, ligne dernière, effacez ces mots: « qui s'appelle aussi lac d'Andjych et lac de Vân. » M. Lapie m'a fait observer avec la justesse qui caractérise toutes ses remarques et tous ses travaux, que le lac de Vân est à 30 lieues vers le sud-ouest. Je n'ai pas voulu faire disparoître cette erreur par un carton, pour ne pas me priver du plaisir de rendre à ce savant géographe le témoignage public de reconnoissance et d'estime que je lui dois.

Pag. 232, note (2), Nychân, lisez: Nychân.

Pag. 236, note , 1037, lisez: 1038.

Pag. 252, Seljouqydes, lisez: Seldjouqydes.

Pag. 296, lig. 10, sud-ouest, lisez: sud-est, suivant une note manuscrite de d'Anville..

Pag. 300, lig. 8, ajoutez en note, au lieu de nord, M. d'Anville croit qu'il faut lire sud.

Pag. 315, lign. 15, nord-ouest, lisez suivant l'oppinion de M. d'Anville, du nord-ouest au sud-est.

Pag. 316, 1526 et 1527, lisez: 1326 et 1327.

Pag. 338, ajoutez à la fin de la note: Je crois pouvoir affirmer que la population de Tauryz est maintenant de 40 à 50,000 ames.

Pag. 357, lign. 15, ajoutez en note: Le 2 de sseser 1084, répond au 19 mai 1673.

Pag. 369, lign. 1re, ajoutez à la note: Ardebyl n'est qu'à cinq petites lieues de Tauryz: M. Jaubert et A'skery khân, ambassadeur du roi de Perse en France, donnent pour cette distance de 36 à 40 lieues.

Pag. 370, Ghalderoun, lisez: Tchalderoùn.

Pag. 392, lign. 11, 62, 35' de latitude, ajoutez en note: 36, 11', suivant M. Beauchamps.

Pag. 397 (2), ajoutez: Des renseignemens sur l'exactitude desquels je puis compter, m'apprennent que Qazwyn ne renferme pas maintenant plus de 25,000 ames.

Pag. 398 (4), le vézyr Ssedr êd-dyn, ajoutez: qui suggéra à Kaï-Khâtoù - Khân, empereur Moghol du nord de la Perse l'idée de créer des papiers-monnoies, à l'imitation de ceux de la Chine. C'est dans ce dernier royaume que cette déplorable ressource fut imaginée. Voyez mon Mémoire sur les papiers - monnoies des Orientaux, t. I, V, p. 115 des Mémoires de l'Institut national, classe de la littérature et des beaux-arts. Voyez aussi ma note, tome IV, pag. 218 de ce Voyage.

Pag. 406 (\*), pag. 419, lisez : pag. 458.

Pag. 427 (\*), surnommée, lisez: surnommé.

#### TOME III.

Pag. 9, lign. dern., passime et gdes, lisez : passim et ci-dessus.

Pag. 329 (1), en 1693, lisez: en 1593.

Pag. 390, ajoutez à la fin de la note: Le savant Michaelis pense que les oiseaux chasseurs de sauterelles dont il s'agit ici sont les seleucides de Pline, Histor. nat. lib., cap. XXVII. (XXXIX), et il fait hommage de cette découverte au révérend Rathlef, auteur de l'Acrido-Theologia. Forskal nomme cet oiseau turdus seleucis, grilly vora; ce nom indique que c'est une espèce de grive qui mange les sauterelles. Il en vient, dit ce naturaliste, un grand nombre à Alep, tous les ' ans, aux mois de juillet et d'août : le cri tr-tr qu'ils font entendre au loin leur a valu le nom de turdus de la part des anciens. Cet oiseau, que plusieurs naturalistes ont regardé comme fabuleux, est nommé sémermas en arabe : les Persans, prononcent sémermogh. Le sémermog n'est pas originaire de Mossoul ni d'Alep. Les Arabes vont le chercher dans le Khorâçân, avec de grandes cérémonies. Quand les sauterelles se multiplient au point de donner des inquiétudes pour le sort de la récolte, le gouverneur envoie des personnes dignes de confiance à une source voisine du village de Samaroun, dans le voisinage de Mechehed, au milieu d'une plaine environnée de montagnes. Ils emplissent d'eau de cette fontaine une caisse goudronnée dont ils ont eu soin de se munir; on apporte cette caisse avec des précautions trop minutieuses et trop multipliées pour être racontées ici. Les habitans croient que le sémermog sent cette eau et ne quitte pas, la contrée tant qu'il en reste une goutte dans la caisse qu'on dépose religieusement au milieu de la mosquée du neby Djourdjys ou prophète Georges. Voyez Lex Mosaïca, Deuter. XXII, 67, ex historid naturali et moribus Ægyptiorum illustrata, pag. 96, 100, 113.—
115 du Syntagma dissertationum de J. D. Michaelis, Description de l'Arabie, par M. Niebuhr, pag. 153 et 154, édit. de Copenhague; Descriptio animalium, avium, etc. quœ in itinere Orientali observavit P. Forskal, etc., pag. 4 et 5.

## TOME IV.

Pag. 1<sup>ro</sup>, planches XXX et XXXI, lisez: XX et XXI.

Pag. 72 (\*), 4, nedwâdjy, lisez: Newâdjy.

Pag. 90, note. Les vœux que j'ai exprimés dans cette note pour la prospérité des presses de Constantinople ont été déçus, et étoient même superflus à l'époque où je les consignois dans cet ouvrage. Le 17 novembre 1808, les janissaires mirent le feu aux casernes des nouvelles troupes nommées Nizâm djedyd, aux manufactures et à l'imprimerie: voyez pag. 9 de la préface que j'ai ajoutée à la Diatribe de Séid Mousta-

pha sur l'état actuel de l'art militaire, du génie et des sciences à Constantinople, imprimée dans la nouvelle typographie de Scutary, etc. réimprimée d'après l'édition originale avec quelque notes, etc. etc. Paris 1810, in-8°.

Pag. 170 (2). Chardin évalue ici le toùmân à 50 pièces de 18 sous ou 45 fr.; et quelquesois il l'a évalué à 42 fr. Le toùmân peut avoir varié de valeur pendant ses deux voyages en Orient.

Pag. 256, lign. 14, lisez: Mahâbâd au lieu de Mohâbâd. Aux rapprochemens que j'ai indiqués dans cette note entre les anciens Hindous et les anciens Persans, j'ajouterai l'observation suivante: « Le roi de l'antique dynastie persane des Peychdâdyens s'appeloit Ménoutcheher. Il est aisé de reconnoître dans la première moitié de ce nom celui qui est commun à l'un des plus grands législateurs de l'Inde, ainsi qu'à ses treize successeurs, et ensuite le mot samskrit kchetri, guerrier, militaire, noble: de ce dernier mot est dérivé kchetria, le nom de la deuxième caste ou tribu des Hindous. Les Persans modernes, dont l'organe se prête difficilement aux prononciations rudes, ont fait de ce nom chehryar, noble, grand, puissant, potentat, monarque.

Pag. 264 (2) ályf, lisez álif.

### TOME V.

Pag. 242, lign. 15, ajound en note à la fin de la phrase: Voyez Thévenot, tome III, livre II, chap. 2.

Page

Pag. 243, lig. 1<sup>ro</sup>, après Abas II, ajoutez en note: Il faut lire ici châh Sséfy I<sup>ox</sup>, comme le remarquent très-judicieusement les auteurs de l'Histoire Universelle, édit. in-4°., tome XVIII, pag. 217, note.

Pag. 244, lig. 6, après cha Ismaïl Codabendé, ajoutez en note: C'est encore ici une erreur de notre voyageur, qui auroit dû écrire châh Mohhammed Khodâbendèh, qui passoit en effet pour avoir été aveuglé avec une lame d'airain rougie au feu. Voyez ma Notice chronologique, tom. X, pag. 192 et 193.

Pag. 271 et tom. VIII, pag. 145. La Notice chronologique de la Perse que je cite à la fin de la note, devoit être en effet placée au commencement du premier volume de cette édition; mais l'étendue que j'ai donnée à ce travail m'a déterminé à la rejeter à la fin du tome X, pour établir une certaine égalité entre les volumes.

Pag. 322, lign. 22, l'an 1673, ajoutez en note: On pourroit soupçonner qu'il y a une faute d'impression dans le texte des deux éditions originales, auxquelles je me suis soigneusement conformé; car Chardin nous apprend lui-même, tome I, pag. 1<sup>re</sup>, qu'il repartit pour son second voyage d'Orient le 17 août 1671; mais il n'entra dans la Perse qu'en 1673, et n'arriva à Ispahân que le 24 juin de la même année. Voyez tom. III, pag. 13. Ainsi la contradiction qu'on pourroit remarquer ici n'est qu'apparente et résulte d'un vice de rédaction.

Tome X.

#### TOME VI.

Pag. 208. Besthi êrdh, lisez: dahhoùy êrdh ou dahhoùy Erz, en prononçant le dernier mot arabe à la manière des Persans, comme je l'observe dans la note même: voyez aussi le même volume, pag. 371.

#### TOME VII.

Pag. 181, lig. 110, djemréh et a'aqébéh, lisez: Djemréh a'dqébéh.

Pag. 275 (1), ajoutez: Ce nom Djayabat rappelle un ces anciens noms d'Ispahân, Djayy. Voyez ma note sur cette ville, tom. VIII, pag. 146.

Pag. 276, lig. 20, au lieu de Zéndéh ou Zâyendéh, lisez: Zendéh (vivant), ou Zâyendéh (viviñant). Voyez ma notice sur Ispahân, tom. VIII, pag. 158.

Pog. 456, lig. 20, Alvenad, lisez: Alvend.

Pag. 483, ajoutez à ma note: Je crois qu'il faut lire qal'ah tébéruk, d'après le Târykh a'âlem ârâï A'b-bâcy, où ce nom se trouve plus d'une fois, ainsi que dans le Zefer nâmêh, ou histoire de Tymoùr, par Chéryf êd-dyn. M. Petis de la Croix, dans une des nombreuses notes qu'il a ajoutées à sa traduction de cet ouvrage, dit que la citadelle d'Ispahân se nomme Tébérruc, Hist. de Timur Bek, etc., tom. II, pag. 231. Hhamd-Oûllah fait mention d'un canton de la Perse nommé Teberuk.

voyez le Nozhat ál-qoloùb, f. 95 du manuscrit persan 127 de la Bibliothèque Impériale.

### TOME VIII.

Pag. 75, lig. 9, après le mot Bâdguyr, ajoutez |: On trouvera encore sur ces tents à vent des details trèscurieux, mais trop étendus pour trouver place ici, dans les Voyages de Thévenot le neveu, tom. III, pag. 298, édit. in-12. Natural History of Aleppo, du docteur Russell, tom. I, pag. 32 de la seconde édition; ouvrage extrêmement exact et savant, et dans la Relation de l'Egypte, traduite de l'arabe d'A'bdollathyf, par M. Silvestre de Sacy.

Pag. 161, ajoutez à ma notice d'Ispahân ce qui suit:

Description d'Ispahân, tirée du Modjemel-êl-Téwârykh.

Ispahân la Juiverie. Sous le khalyfat de Manssoùr, en l'an 152 (769-70), Ayyoùb, fils de Zéyâd, étoit recevenr des contributions; et dans le même temps, Sé'ïd, fils de Manssoùr le Homéïryte, et oncle de Mehdy, étoit gouverneur des Arabes. Quand Sé'ïd s'en alla, Ayyoùb réunit les deux charges: il construisit une forteresse dans le village de Khochynyâun, ainsi que la mosquée de (Bâbfessoùdah), telle qu'elle existe encore aujourd'hui (en 522-1228 de J. C.): il y établit une chaire (et un mollâ). Ayant rendu la liberté à ceux qui B b 2

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

étoient avec lui, ils construisirent des portiques dans un lieu que l'on nomma Gáh Férouchán. Dans la suite, les maisons se joignirent, et c'est l'endroit qu'on nomme encore aujourd'hui Guéh-Restéh (lieu affranchi). Au reste, on peut affirmer que la cathédrale de Khochynyaun étoit originairement une simple mosquée que l'on construisit à Ispahân dans le temps de l'islamisme. On l'attribue à Aboù - Khannas, lieutenant du prince des fidèles O'mar, sous le khalyfat d'A'ly, fils d'Aboù Thâleb: ensuite on éleva la mosquée de Walyd ben Témâmah, en l'an 100, sous le khalyfat de Soléimân, fils d'A'bdoûl Mélik: puis la mosquée de Sé'id, fils de Dynar, en l'an 108 (718-9); puis la mosquée d'El-Fazl, fils de Où'ts, sous le khalyfat d'Hechâm. Ispahân devint une grande ville sous le khalyfat de Manssour; elle formoit alors quatorze villages: on construisit des maisons dans les champs qui les séparoient, et ils se joignirent. Ces quartiers conservèrent le nom des villages, auxquels ils devoient leur origine, tels que Bâthoùqun, Fersan, Yvan, Djordjan, Felfélan, Sebylan, Kemaan, Djouzdan (le canton des noix), Lenyan, Achekahan, Kharodaan, Khachychan, Téraduskan, Fanehhan. Ils construisirent d'abord une mosquée. La ville étant trop petite pour les habitans, Khassyb, fils de Selem, donna deux pièces de terre qu'on désigna par son nom. Dans la suite, sous le règne de Mo'tassem, Yahhya, fils de A'bdallah, fils de Mâlek êl-Khaza'y, l'agrandit pour la seconde fois. Sous le khalyfat de Moqtader Billah, en l'an 307 (919-20), cette ville reçut de prodigieux accroissemens d'Abhmed, fils de Mesrour, qui lui donna l'étendue qu'elle a maintenant. On l'a désignée aussi sous le nom d'Yéhoùdyyéh ou Juiverie, à cause des Juiss que Nabuchodonosor amena de Jérusalem dans l'I'raq, où il les établit. Les bandes nombreuses qui s'étoient retirées dans un village. le nommèrent Nerdan: Nabuchodonosor demanda les ordres de Lahorasp, touchant leur destination ultérieure. Lahorasp ordonna qu'on les distribuat dans des villes: plusieurs habitans d'Ispahân et de Choùchter, qui se trouvoient là, demandèrent de ces captifs, et le monarque en donna 2700 aux habitans d'Ispahân, 1300 aux habitans de Choûchter; les Guèbres d'Ispahân les établirent dans des villages situés à l'endroit où est la ville moderne. A cette époque Ispahân formoit sept cantons très-près les uns des autres, savoir Médynéh qui est le même Chehrestân, Mehryn, Chârouyeh, Dérâm, Qaceh, Kehnéh et Djâroù, tout cela se nomme Ispahan. Une partie de ces endroits fut ruinée, comme nous l'apprend Khamseh d'Ispahân. A l'arrivée des Arabes il en subsistoit encore trois qui surent environnés d'une muraille sons le khalysat de Manssour, et on agrandit considérablement la ville.

Dans tout l'l'râq, dans le Khorâçân, on ne voit pas de plus grande ville qu'Ispahân. On en experte des robes de coton, du kerpâs (\*), du satin, et beaucoup de jolies choses qu'on vend dans toutes les parties du monde. On y recueille les fruits les plus exquis: les habitans nourrissent continuellement une animosité trèsvive les uns contre les autres, et en viennent fréquemment aux mains. Quant au fleuve nommé Zérynèh ou Zendéh, nous en avons parlé dans notre 23° chapitre: » Manuscrit persan, n°. 62 de la Bibliothèque Impériale, fol. 346 versò.

J'ajouterai encore ici quelques details sur l'exactitude desquels on peut compter. Ils m'ont été communiqués par M. le chevalier Fabvier, membre de la Légion-d'Honneur, et décoré de l'ordre du Soleil. Cet officier, aussi recommandable par l'aménité de ses mœurs que par la variété de ses connoissances et son talent pour l'observation, a résidé huit mois à Ispahân. « Cette ville, dit-il, est située sur la rive gauche du Zâyendèh-Roùd. Les Persans, grands amplificateurs, lui donnent un circuit de 18 farsangs qui peuvent se réduire à 10 (environ 15 lieues communes), une innombrable quantité de jardins, l'ancien palais du souverain, des quartiers entièrement ruinés et des cimetières occupent la plus grande partie de cette enceinte. La population de la ville, en y comprenant même celle de Djulfah et de Sé'id Ahâd, ne s'élève peut-être pas à 150,000 ames.

<sup>(\*)</sup> Voyez tom. IV, pag. 156.

» Le faubourg arménien si peuplé, si riche du temps de Chardin, ne compte pas maintenant plus de 500 habitans arméniens schismatiques, et une centaine defamilles persanes qui sont venues s'établir parmi eux Les Arméniens schismatiques sont dirigés par un vieil archevêque qui relève immédiatement du patriarche d'Echs-Miazin, et qui envoie en différens cantons de l'Inde des prêtres ou vertabiet soumis à sa juridiction. Nous ne parlons pas ici de huit familles arméniennes catholiques, confiées pour le spirituel à un? vieux missionnaire nommé Joseph Qarabadjaq, Atménien d'origine, élevé à la Propagande, et envoyé par le S. Siége. Un daroùghah, établi par lebeyglerbeyg ou gouverneur d'Ispahân, est chargé de pressurer ces malheureux pour le compte de son. maître; on imagine bien qu'il n'oublie pas ses intérêts.

» Ce gouverneur se nomme Hhâdjy Mohhammed Hhuçeïn-Khân; on lui a confié l'administration de tout l'I'râq A'djémy, dont Ispahân est la capitale. Sa qualité de ministre, et l'affection toute particulière que lui porte le roi, le retient à la cour de Thehrân; il a accordé sa confiance et transmis son autorité, pour ce qui regarde Ispahân seulement, à son fils aîné, A'b-doûllah-Khân. Les autres villes de l'I'râq A'djemy, telles que Qâchân, Qoum, etc., sont gouvernées par des personnages d'une moindre importance que le fils du beyglerbeyg, mais ils dépendent entièrement de ce-lui-ci, et lui rendent compte de leur administration.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

- » Quatre cent cinquante villages dépendent du district d'Ispahân, et peuvent rensermer 120 eu 130,000 ames, de manière que la ville et le district forment une population de 250,000 à 260,000 ames, qui paient au roi, 4,000,000 de francs. La moindre partie de cette somme s'acquitte en numéraire, le reste en nature, tels que grains, meubles, étosses. Le gouverneur qui veut s'enrichir, et les agens qui ne s'oublient pas, exigent une somme double de l'impôt déjà excessif exigé par le fisc. Ses agens sont au nombre de 12 à 1,500 constamment occupés à recueillir des droits et des présens qu'il faut envoyer à la cour à différentes époques de l'année, surtout au nourouz ou commencement de l'année solaire des anciens Persans, sête conservée par les Persans modernes.
- » Hhâdjy Mohhammed Hhuceïn est parvenu de l'état le plus abject à la plus haute place de l'empire, et doit principalement son élévation à son talent pour créer et percevoir des impôts. Sobres, indolens, sans amourpropre ni ambition, les habitans de l'I'râq n'ont besoin pour tout vêtement que d'une mauvaise pièce de coton. Un peu de ris bouilli suffit à leur nourriture. Comment obliger de pareils hommes à travailler pour se procurer du supersu, et même à semer une quantité de grains plus considérable que celle qu'ils peuvent consommer?
- » Le beyglerbeyg a découvert cet important moyen. Il accapare les récoltes et tous les objets de première

nécessité, et les revend ensuite au prix qui lui convient. Ajoutez qu'il prélève de droit un tiers de toutes les récoltes. De cette manière il se trouve propriétaire de tous les grains; des boulangers à ses gages sabriquent le pain dont il fixe ensuite le prix au taux le plus exorbitant, il en fait de même pour le ris et le coton. Des hommes salariés par lui battent et vendent le premier, d'autres filent et tissent le coton. Il se charge aussi d'approvisionner les bouchers en envoyant des agens dans le Laurestán, pour y acheter les troupeaux que les Kourdes et autres nomades amènent pour l'approvisionnement d'Ispahân, il fixe lui-même le gain que les bouchers doivent faire sur la viande; la puissance illimitée dont il est revêtu lui donne toute facilité d'écarter les concurrens. Parmi ses attributions les plus importantes et les sources incalculables de son immense fortune, il ne faut pas oublier la distribution de l'eau, si rare, et conséquemment si précieuse aux agriculteurs persans. Quand un propriétaire oppose quelque résistance au gouverneur, et ne veut pas lui livrer ses denrées au taux qu'on lui propose, on détruit les rigoles et les canaux souterrains qu'il fait dériver des montagnes avec la permission de ce gouverneur, et alors il se voit contraint d'acccéder à toutes les conditions qu'on lui impose. C'est de cette manière qu'il a déjà acquis la moitié des terres et la plupart des beaux jardins de Djulfah.

» Les bazârs d'Ispahân exigeroient au moins cinq

heures de marche pour les parcourir dans toute seur étendue. On peut s'y procurer tout ce qui est nécessaire à la vie; mais on ne vend les objets précieux qu'avec les plus grandes précautions.

- » Les karvân-sérây, autrefois si fréquentés, sont déserts; personne n'ose s'y présenter. M. Fabvier n'y a vu que trois voyageurs arméniens, l'un de Kachemyr, les deux autres de Constantinople. Depuis trois ou quatre ans ils sollicitent vainement le paiement de différentes créances. Une pareille circonstance ne contribue pas à attirer les étrangers et à peupler le karvân-sérây.
- » On voit encore à Ispahân deux descendans de la dynastie des Ssofy, décorés du titre de châh-zâdéh (fils de roi). On leur témoigne en apparence beaucoup de respect, le beyglerbeyg ne s'assied jamais devant eux, ils ne paient nul impôt; mais ils vivent dans la plus profonde obscurité, et leur caractère ne doit inspirer nulle inquiétude. »

Pag. 169, lig. 13, après ces mots 45,000 ames, ajoutez: Cependant des voyageurs également estimables et amis de la vérité pensent que cette population s'élève à peine à 30,000 ames, dont 10,000 quittent la ville aux approches de l'été. Il est, comme on voit, à peu près impossible d'avoir des renseignemens exacts sur la population des villes musulmanes.

## TOME IX.

Pag. 244, lig. 17, du manuscrit de M. de Sacy, lisez: du manuscrit, n°. 17 de la collection de M. Brueix, acquise par la Bibliothèque Impériale.

Pag. 564 (\*), Séfy phharam, lisez: Séfyd hharam.

## **EXPLICATION DES PLANCHES**

#### CONTENUES DANS L'ATLAS.

Le portrait de Chardin, gravé d'après celui qui est placé à la tête de l'édition in-folio de 1686 publiée à Londres.

Carte générale de la Perse dressée par M. Lapie.

Nº. I.

Ponti Euxini cum regionibus versus septentrionem et orientem adjacentibus, nova tabula, tome I, page 1<sup>re</sup>.

Nº. II.

Mingrélien, tom. I, pag. 177: Il marche sur la neige avec des raquettes semblables à celles que les Samoyèdes emploient au même usage.

No. III.

Téslis, ou Téslys, tom. II, pag. 72.

No. IV.

Passe-port tom. II, pag. 92.

Nº. V.

Le festin de Tiflis, tom. II, pag. 116.

Nº. VI.

Ssefy Abad, tom. II, pag. 140: C'est une maison de plaisance située près de Qachan.

N°. VII.

Irivan ou Eryvan, tom. II, pag. 161-169.

No. VIII.

Tour antique à Irivan, tom. II, pag. 163.

No. 1 X.

Ecs-Miazin, nommée communément les Trois-Eglises, tom. II, pag. 171: Ce monastère est le chef-lieu de l'église arménienne schismatique de tout l'Orient.

N°. X.

Profil de l'église d'Ecs-Miazin, tom. II, pag. 171.

N°. X I.

Tauris, ou Tebrys, tom. II, pag. 320.

N°. XII.

Sultanie, ou Sulthânych, tom. II, pag. 376.

Nº. XIII.

Kom (Qom), tom. II, pag. 416-4607

N°. XIV.

Mosquée qui renferme les tombeaux des derniers rois de Perse, tom. II, pag. 419.

No. X V.

Tombeau d'A'bbâs II, tom. II, pag. 435.

No. XVI.

Sépulcre de Sséfy I., tom. II, pag. 450.

No. XVII.

Vue de Kachân ou Qâchân, tom. II, pag. 461.

No. XVIII.

Le kâravânsérây de Kachân, tom. II, pag. 145.

N. XIX.

Persan fumant le qalyoun, tom. III, pag. 304.

. No. XX.

Colombiers, tom. III, pag. 386.

No. XXI.

Persan assis, tom. III, pag. 421.

## Na XXII.

Costumes persons, tom. IV, pag. 3.

## Nº. XXIII.

Costumes persons, tom. IV, pag. 10 at suiv.

## No. XXIV.

Grue persane, tom. IV, pag. 127, et tom. VIII, pag. 36.

Règle de multiplication selon l'arithmétique persane, tom. IV, pag. 293.

## Nº. XXVI.

Musique persane, tom. IV, pag. 301.

## No. XXVII.

Observation de la comète de l'an 1668, faite le second jour de l'apparition à Chyraz, t. IV, p. 326.

## No. XXVIII.

Table persane pour la composition des astrolabes, tom. IV, pag. 339.

## No. XXIX.

Cavalier persan, tom. V, pag. 300.

Nº.

#### No. XXX.

Sceaux des ministres de l'Empire, t. V, p. 48.

#### No. XXXI.

Sceaux de l'Empire, tom. V, pag. 460.

#### No. XXXII.

Réception d'un ambassadeur hollandais, tom. V, pug. 482.

#### No. XXXIII.

Carcan portatif des Persans, tom. VI, pag. 105.

#### No. XXXIV.

Portail du palais des rois de Perse, et première vue de la Place-Royale à Ispahân, tom. VII, pag. 334.

## No. XXXV.

Mosquée du Cèdre (Ssedr) à Ispahân, et deuxième vue de la Place-Royale, tom. VII, pag. 334.

#### No. XXXVI.

Mosquée royale à Ispahân, tom. VII, pag. 336.

Tome X.

Сc

#### Nº. XXXVII.

Marché Impérial et orchestre du Palais-Royal à Ispahan, tom. VII, pag. 336 et 356.

#### Nº. XXXVIII.

La maison du Juif à Ispahân, tom. VII, pag. 375 et 376.

No. XXXIX.

Pavillon du Palais-Royal à Ispahân, tom. VIII, pag. 386.

N. XL.

Rhinocéros, tom. VII, pag. 458.

Nº. XLI.

La tour de Cornes à Ispahan, tom. VII, pag. 468.

Nº. XLIL

Cours d'Ispahan, tom. VIII, pag. 21.

No. XLIII.

Pont d'Allah-Veyrdy Khan, tom. VIII, pag. 30.

N. XLIV.

Vue des arches du pont d'Allah-Veyrdy Khân, tom. VIII, pag. 30.

No. XLV.

Salle du Paradis, tom. VIII, pag. 39.

No. XLVI.

Båd-Guyr, tom. VIII, pag. 75, et t. X, p. 387.

No. XLVII.

Autre vue du pont d'Allah-Veyrdy Khân, tom. VIII, pag. 30 et 90.

No. XLVIII.

Pont de Chyraz, nommé aussi pont de Hhocein, ou Hhaçan Abad, tom. VIII, pag. 90 et 91.

## No. XLIX.

Palais nommé Sé'ádet Abâd à Ispahân, tom. VIII, pag. 100.

Nº. L.

Comicha (Qomichah), ville, tom. VIII, p. 198.

N°. LI.

Yez de Cast (Yezdkhâst), ville, tom. VIII, p. 204.

No. LII.

A. Première vue des ruines de Persépolis, t. VIII, pag. 247.

Cc a

#### No. LIII.

B. Deuxième vue des ruines de Persépolis, t. VIII, pag. 247.

No. LIV.

C. Plan géométrique des ruines de Persépolis, tom. VIII, pag. 248.

#### No. LV.

D. Escalier des ruines de Persépolis, tom. VIII, pag. 251.

N. LVI.

E. Bas-reliefs et colonnes des ruines de Persépolis, tom. VIII, pag. 254.

#### No. LVII.

F. Bas-reliefs, tom. VIII, pag. 254.

#### No. LVIII.

G. Bas-reliefs des ruines de Persépolis, tom. VIII, pag. 257 et suiv.

No. LIX.

H. Bas-reliess des ruines de Persépolis, tom. VIII, pag. 257.

Nº. LX.

I. Colonnes de Persépolis, tom. VIII, pag. 280.

#### No. LXI.

K. Colonnes de Persépolis, tom. VIII, pag. 280.

N°. LXII.

L. Bas-relief de Persépolis, tom. VIII, pag. 288.

N°. LXIII.

M. Bas-reliefs des ruines de Persépolis, tom. VIII, pag. 292.

Nº. LXIV.

N. Bas-reliefs des ruines de Persépolis, tom. VIII, pag. 300.

Nº. LXV.

O. Bas-reliefs des ruines de Persépolis, tom. VIII, pag. 301.

#### ·Nº. LXVI.

P. Bas-reliefs de Persépolis, tom. VIII, pag. 302.

## No. LXVII.

Q. Tombeau près de Persépolis, t. VIII, p. 305.

# Nº. LXVIII.

R. Tombeau près de Persépolis, t. VIII, p. 313.

#### N°. LXIX.

Fragmens du Qorân en caractères koùfyques (1 et 2.) Inscription en caractères cludiformes, t. VIII, p. 320.

## Nº. LXX.

Alphabets pehlevy, dêvanâgary et bengaly, t. VIII, pag. 324. Voyez aussi planche LXXXII.

## Nº. LXXI.

Fragmens du Quran en caractères koufyques, tom. VIII, pag. 325.

#### Nº. LXXII.

Fragment du Qoran en caractères kousyques, tom. VIII, pag. 325.

## N. LXXIII.

Inscriptions grecques et saçanydes, tom. VIII, pag. 327.

## N. LXXIV.

. Montagde des Sépultures, nommée aussi portrait de Roustem, tom. VIII, pag. 336.

# N°. LXXV.

Femme guebre, tom. VIII, pag. 358.

#### Nº. LXXVI.

Chiras (Chyraz), tom. VIII, pag. 417.

#### No. LXXVII.

Caravanseray de Jarron (Djaroun), tom. VIII, pag. 466.

Nº. LXXVIII.

Port d'Abhâs, nommé vulgairement Bender A'bbâcy, ou Gamron, tom. VIII, pag. 506.

#### No. LXXIX.

Trône et ornemens royaux, tom. IX, pag. 477.

#### N°. LXXX.

Couronnement de Soléiman, tom. IX, pag. 481.

#### No. LXXX bis.

Couronnement de Soléïmân, d'après le dessin de Kæmpfer, dans ses Amænitates exoticæ. Ce dessin est plus exact que le précédent. Les colonnes du Thalâr Thaoùyléh, par exemple, sont réellement unies, comme on les voit ici, et non torses, comme dans le dessin de Chardin ou plutôt de Grelot.

## Nº. LXXXI.

Vue d'Ispahan, tom. VII, pag. 285.

#### No. LXXXII.

Alphabets dévanágary, bengaly, zend et pehlevy, pour la rectification des caractères de la planche LXXIX.

Nota. Les trois dernières planches, numéros LXXX dis, LXXXI et LXXXII, ont été ajoutées dans cette édition; la planche LXXXI n'étoit qu'une très-petite vignette de l'édition in-4°. Voyez la note, tom. VII, pag. 286.

## CATALOGUE

#### DES PRINCIPAUX OUVRAGES

## DE M. LANGLÈS.

Instituts politiques et militaires de Tamerlan, proprement appelé Tymoùr, écrits par lui-même en moghol, et traduits en français sur la version persane d'Aboù-Thâleb âl-Hhoceïny, avec la vie de ce conquérant, d'après les meilleurs auteurs orientaux, des notes et des tables historiques et géographiques, etc., 1787, in-8°., 1 vol.

M. Jones a révoqué en doute l'authenticité de cet ouvrage : if a cru pouvoir affirmer d'après des savans Musulmans de l'Inde, que l'on doit l'attribuer à un favori du conquérant tatar, nommé Hindou-Châh qui rédigea les Instituts d'après plusieurs entretiens confidentiels qu'il avoit eus avec son maître. L'opinion de M. Jones est sans doute d'un grand poids dans la question dont il s'agit; mais le témoignage de M. Gladwin, son illustre et savant confrère à la Société de Calcutta n'est pas non plus à dédaigner. On nous permettra de transcrire la petite notice historique qu'il a composéesur cet ouvrage. «Le Tozoùki. Tymoùry, dit-il, fut présenté par un voyageur, à l'empereur moghol Châh-Djihân, et traduit, par ordre de ce prince, dumoghol en persan. Aboù-Thâleb, natif du Khorâçân, ayant obtenu ce manuscrit de la bibliothèque de Dja'fer, gouverneur de

l'Yémen, le porta à Dehly comme une grande rareté. L'auteur du Dilkucha nous apprend que les successeur sa Tymour conservèrent long-temps, et avec autant de jalousie que de soin, un seul et unique exemplaire de cet ouvrage, comme un précieux legs politique. Ils se le passèrent avec la couronne. Dans la suite des temps, cet ouvrage tomba entre les mains des empereurs turks de Constantinople, qui l'achetèrent très-cher; mais ils ne permirent jamais aux nobles de leur cour d'en tirer des copies. » Voyez dans le New asiatic Miscellany, the Institutes of Ghazan khan, p. 165, note 2. Il est fâcheux que ce précieux Recueil, entrepris par M. Gladwin, et imprimé à Caleutta en 1789, n'ait pas été continué; il n'en a paru que deux numéros qui sont très-rares.

Alphabet tartare-mantchou, composé d'après le Syllabaire de cette langue, avec des détails sur les lettres, dédié à l'Académie des belles-lettres, etc. Paris, 1787, in-4°.

C'est le premier ouvrage imprimé en Europe avec des types mantchous mobiles. Les Mantchous impriment à la manière des Chinois avec des planches de bois, gravées en relief.

Le même ouvrage a été réimprimé à la tête du premier volume du Dictionnaire (Voy. p. 411.), et il en a paru dernièrement, en 1807, une édition considérablement augmentée, et enrichie d'un petit caractère mantchou gravé comme le premier, sous la direction de M. L., par M. Firmin Didot, artiste justement célèbre, et traducteur aussi élégant que savant des Idylles de Théocrite et des Bucoliques de Virgile.

Contes, Fahles et Sentences tirés de différens auteurs arabes et persans, avec un Discours sur la hittérature orientale, et l'analyse du poëme de Ferdoussy sur les rois de Perse, 1788, in-8°. et in-16, 1 vol. Ambassades réciproques d'un roi des Indes, de la Perse, etc., et d'un empereur de la Chine, traduites du persan; avec la vie de ces deux souverains, et des notes tirées de différens auteurs orientaux, manuscrits et imprimés, in-8°, 1788.

Ce n'est ici que la seconde partie de la relation du voyage de A'bdoûl-Rizâq, ambassadeur de Châh-Rokh, fils de Tamerlan, auprès de Day Ming, empereur de la Chine. Le le texte complet de cette relation conféré sur plusieurs manuscrits, paroîtra peut-être un jour avec une traduction.

Précis historique sur les Mahrattes, composé en persan par l'écrivain Hamédin (qui accompagna le colonel Upton dans son ambassade à Paunah), inséré dans les affaires de l'Inde, in-8°, 1788.

Fragment traduit de l'original persan, en dialecte de l'Hindoustân.

De l'importance des langues orientales pour l'extension du commerce, les progrès des lettres et des sciences; Adresse à l'Assemblée Nationale, 1790, in-8°.

Cet ouvrage est le premier dans lequel on ait présenté en France l'étude des langues orientales sous le double point de vue d'utilité politique et commercial.

Dictionnaire Tartare - Mantchou - Français, composé d'après un Dictionnaire Mantchou Chinois, par M. Amiot, rédigé et publié avec des additions et l'alphabet de cette langue, 1789 et 1790, 3 vol. in-4°.

« Si le hasard me procure l'acquisition de quelqu'un de ces

» livres (chinois), traduits en tartare mantchou, je ne many querai pas de lui faire passer les mers pour vous mettre à même de profiter du talent de M. L. dont j'ai lu les ouvrages...... Ce qu'il a fait sur la langue des Mantchoux est très-bien..... Je vous prie, Monseigneur, de lui présenter de ma part le juste tribut d'estime..... et de la reconnoissance que je lui dois pour l'usage qu'il en a fait en faveur de la Grammaire et du Dictionnaire de la langue des Mantchoux..... La Grammaire et le Dictionnaire que leur offre M. L., ouvriront une des portes par laquelle on pourra entrer à l'aise dans le vaste magasin de la litté-rature chinoise..... Lettre de M. Amiot à M. Bertin, ministre et secrétaire d'Etat, datée de Pekin, le 10 octobre 1788. »

Ce Dictionnaire est complétement publié, mais il devoit être accompagné d'une table des mots français qui formeroit un Dictionnaire Français-Mantchou. Différentes circonstances ont fait suspendre ce travail qui donnera un nouveau degré d'utilité à cet ouvrage, et portera le 3° vol. à la grosseur des deux premiers.

Fables et Contes indiens, nouvellement traduits, avec un Discours préliminaire, et des Notes sur la religion, la littérature, les mœurs, etc., des Hindous, 1790, in-8°. et in-16.

Ce Recueil renferme la traduction du premier livre de l'Hitopadésa du brâhmane Vichnou Sarma. L'Hitopadésa est le prototype samskrit des fables attribuées à Pidpây, à Locman, etc. Cet ouvrage a été traduit en anglais par le savant M. Wilkins, et publié à Londres en 1787, un vol. in-8°.

Voyages de C. P. Thunberg au Japon, par le cap de Bonne-Espérance, les îles de la Sonde. etc., traduit, rédigé, et augmenté de notes considérables sur la religion, le gouvernement, le commerce, l'industrie et les langues de ces différentes contrées, particulièrement sur le Javan et le Malais, 1796, 2 vol. in-4°, ou 4 vol. in-8°.

Les écrivains orientaux et les relations des anciens missionnaires, beaucoup trop négligées, ont fourni au traducteur des ditions nombreuses sur les contrées lointaines savamment décrites par M. Thunberg. Il s'est surtout occupé des langues malaise, javane, japonaise, etc.

Collection portative de Voyages, traduits de différentes langues orientales et européennes, contenant:

Voyage de l'Inde à la Mekke, par A'bdoûl Kérym, pélerin musulman, extrait de ses Mémoires écrits en persan, avec des notes géographiques, historiques, etc., 1795, vol. in-18. 1° vol. de la collection.

Voyages de la Perse dans l'Inde, en 1442-44, et du Bengale en Perse, en 1787-88; le premier, traduit du persan, et le second de l'anglais, avec une Notice sur les révolutions de la Perse, un Mémoire historique sur Persépolis, et des notes, 1798, 2 vol. in-18., tome II et III de la Collection.

Le 1<sup>er</sup> Voyage est une relation d'A'bdoûl Risâq, le même personnage dont nous avons parlé, page 411, et que son souverain envoya en ambassade auprès du roi de Bisnagor en 1442 de Jésus-Christ. Et Le second est de M. W. Franklin, officier de la Compagnie anglaise des Indes orientales, qui s'est acquis depuis cette époque une brillante réputation parmi les Orientalistes.

Voyage pittoresque de l'Inde, orné de 14 planches, par M. Hodges, dessinateur du capitaine Cook, traduit de l'anglais, avec des notes, 2 vol. in-18.

Ce Voyage forme les tomes IV et V de la Collection; le VIe ne tardera pas à paroître.

Voyage du Bengale à Pétersbourg, à travers les provinces septentrionales de l'Inde, le Kachmyr, la Perse, etc., suivi de l'Histoire des Rohillahs et de celle des Seykes, par feu George Forster, traduit sur l'édition anglaise de Calcutta, avec des additions considérables, et une Notice chronologique des khâns de Crimée, d'après les écrivains turks, persans, etc., 1802, 3 vol. in-8°, ornés de deux cartes.

La publication du Voyage de M. Forster a produit une grande sensation parmi les géographes. — Les khâns de Crimée n'ont jamais eu une existence politique assez importante pour attirer sur eux les regards des puissances européennes autres que la Turkie et la Russie, et surtout pour exercer la plume de nos historiens. Le dédain que ceux-ci leur ont témoigné avoit occasionné une lacune dans l'histoire de la partie nordest de l'Europe. Il convenoit peut-être de la remplir avec le secours des écrivains turks et persans; lorsque ceux-ci ont abandonné l'auteur, il a eu recours aux correspondances diplomatiques du ministère des relations extérieures.

Catalogue raisonné des manuscrits samskrits que possède la Bibliothèque Impériale, avec des Extraits d'un grand nombre de ces manuscrits, par MM. Hamilton et Langlès, in-8°., 1806.

Les manuscrits en langue samskrite ne forment pas la portion la moins nombreuse ni la moins intéressante de la Bibliothèque Impériale. Un très-petit nombre de ces manuscrits avoit été très-inexactement indiqué dans le Catalogue des manuscrits orientaux, publié en 1739. L'existence des autres étoit absolument inconnue du public.

Un estimable et savant Anglais, académicien de Calcutta, M. Hamilton, s'est occupé pendant son séjour à Paris, de composer dans sa langue maternelle, un Catalogue complet de ces manuscrits. M. L. a traduit et publié en français ce précieux Catalogue, en y ajoutant des analyses et des extraits des ouvrages samskrits les plus importans; et grâce à ce travail, on peut enfin se former une idée claire et précise du contenu des quatre Véda, des dix-huit Pourana, des Sastra, en un mot, des différens traités théologiques, philosophiques, grammaticaux, des poèmes, des drames et des contes des anciens Hindous.

Recherches sur la découverte de l'essence de rose, Imprimerie Impériale, an XIII (1804), petit in 12, 1 volume.

Ce précieux parsum qui fait les délices des habitantes des Hharem, et qui n'est pas moins recherché maintenant par les Européennes, est une découverte due au hasard, et qui ne remonte pas au-delà de l'année 1612 : c'est ce qui paroit prouvé dans ce petit mémoire, d'après les citations de différentes histoires de l'Hindoustân dont on rapporte les textes originaux. Ces textes sont imprimés avec les beaux caractères orientaux de l'Imprimerie Impériale.

Notice de trois magnifiques manuscrits orientant rapportés d'Egypte par S. M., et déposés par son ordre à la Bibliothèque Impériale, in-8°. an VIII. (1796.)

L'un de ces manuscrits est en langue turke, les deux autres en langue persane.

Le manuscrit turk est intitulé: Orient du bonheur et source de la souveraineté dans la science des talismans; par Sydy Mohhammed, en 990 de l'Hégire (1582 de J. C.); il renferme des monumens astronomiques, astrologiques et géographiques, avec des explications aussi étranges que les figures. Parmi les nombreuses vignettes très-solgneusement exécutées dont ce manuscrit est orné, on distingue les vingt-huit mansions de la lune dans les constellations et les planètes, cinquante – six petits tableaux représentant les sept planètes et quarante-neuf arts et métiers des Orientaux, le temple de la Mekke, le phare ancien d'Alexandrie, surmonté du miroir, par le moyen duquel on découvroit à une grande distance, les tombeaux des principaux saints vénérés par les Musulmans, au nombre de dix-sept.

L'un des deux manuscrits persans renserme cinq poëmes du célèbre Abdoûl-Rahhman Djâmy, mort en 891 de l'Hégire (1486 de Jésus-Christ), connu surtout par son Béháristán (séjour du printemps), ouvrage charmant dont M. L. a publié de nombreux extraits. Les deux premiers poëmes ne renserment que des maximes et des apologues moraux; dans les deux suivans, l'auteur a célébré les amours du chaste Joseph et de la belle Zuleïkhâ et celles de Medjenoùn et de Léïlah, deux sujets sur lesquels se sont exercés presque tous les sameux poëtes arabes, turks et persans. Ces deux poëmes ont d'autant plus de prix à nos yeux qu'ils sont écrits avec tout le luxe de la cálligraphie orientale, et que nous n'en possédions à la Bibliothèque

thèque Impériale que des copies incomplètes et mai conservées. La cinquième partie du manuscrit intitulé: Sagesse d'Alexandre, renferme des anecdotes et des lettres d'Aristote, d'Alexandre, etc.

Dans l'autre manuscrit persan intitulé, Conversation des Amans, on trouve soixante-dix-neuf conversations sur l'amour tant en vers qu'en prose : ce sont des sentences et des anecdotes tirées de différens romans d'amour composés par Djâmy, Feryd ed-Dyn, El-Anvéry, et autres célèbres poëtes persans.

Ce manuscrit a été exécuté sur papier rose par une excellente main, mais on n'y trouve nul renseignement sur le nom du copiste, ni sur l'époque de la transcription. Une douzaine de vignettes peintes à la gouache, avec tout le fini et toute l'imperfection de dessin et de perspective qui caractérisent le pinceau des Orientaux, représentent les scènes les plus intéressantes de ces narrations poétiques.

'Notice sur les travaux littéraires et typographiques des Anglais dans l'Inde, Mag. Encyc., tom. II, pag. 480-503.

Le même Recuelt périodique contient un assez grand nombre d'autres Notices et Dissertations du même auteur, que le savant éditeur M. Millin, a toujours accueillies avec complaisance et amitre.

Dans les Mémoires de l'Institut, classe de littérature,

Dissortation sur les papiers-monnoie des Orientaux.

Un fragment assez considérable de l'histoire universelle de Khondémyr intitulée, *Hhabyb ál-Séir*, forme la base de ce mémoire. On y voit qu'en 1272 et 1273 de notre ère, un prince *Tome X*.

D d

Moghol, Kaï-Khâtoù, qui régnoit à Tauryz sur la Perse sepstentrionale et occidentale, eut recours à des cédules absolument semblables à nos papiers-monnoie, pour remédier à l'embarras de ses sinances: il ne sut pas l'inventeur de cet expédient, et ne sit qu'imiter les Chinois. Au commencement du même siècle, et peut-être même à une époque antérieure, les monarques chinois avoient substitué aux valeurs métalliques des monnoies sictives de papier qu'ils nommoient Tchso, parce qu'elles portoient le sceau du monarque. Kaï-Khâtoù adopta jusqu'à cette dénomination même pour ses papiers-monnoie qu'il nomma Djdoù, ou Tcháoù.

Dans le tome V, pag. 192-228 des Notices et Extraits des manuscrits.

Fragmens du Code de Djenguyz-Khân, tirés de la Grande Universelle de Myrkhond, nº. 104, de la Bibliothèque Impériale.

Ces fragmens, les seuls que l'on connoisse jusqu'à présent du Code d'un des plus fameux conquérans, avoient pour la plupart échappé aux recherches de Pétis de la Groix, auteur d'une vie estimée de Djenguyz-Khan.

Au texte et à la traduction des 34 articles de ce code, sont joints des détails relatifs au Qouriltäï (cour plénière), dans lequel le héros moghol prit le nom de Djenguyz-Khân, et fut reconnu et salué Grand-Khâu, et promulgua son code. Ge monument curieux de législation moghole porte l'empreinte du génie de son illustre auteur, et paroît avoir servi de base à la rédaction des Instituts politiques et militaires de Tamerlan, écrits par lui – même, et dont la traduction est indiquée au commencement de ce Catalogue.

Dans le tome V, pag. 668-688 de la même collection.

Recueil de Lettres écrites en arabe, en turk et en persan par différens princes et souverains Othomans, Persans, Egyptiens, depuis 1304 jusqu'en 1517.

Ces lettres et diplomes contiennent une grande quantité de dates et de faits relatifs à l'histoire de la Turkie, de la Perse, de l'Egypte, et peuvent conséquemment contribuer à éclaircir plusieurs points historiques très-importans.

La Notice indique le titre de toutes ces lettres au nombre de 90, et les faits les plus remarquables mentionnés dans quelques-unes. On distingue surtout celles dans lesquelles les sulthâns Orkhân ler, Mourâd, Bajazet, Mohhammed Ier, Mourâd II, Mohhammed II, Sélym, rendent compte de leurs différentes expéditions contre les Grecs, les ordres donnés pour les réjouissances à l'occasion de la prise d'Andrinople, de Ssoufyéh, de Constantinople et de l'Egypte.

La correspondance entre Tamerlan et Bajaset n'est pas moins curieuse. Les lettres du prince moghol, quoique impérieuses, sont polies et mesurées, celles du sulthân remplies d'invectives, et sans dignité.

Dans le tome VI, pag. 320-386 de la même collection.

Description historique du canal de l'Egypte (de Suez), tirée du Livre des Avis et Sujets de réflexions (on Description de l'Egypte), par Al-Maqryzy.

De tous les écrivains arabes qui ont décrit l'ancien Canal de Suez, Al-Maqryzy est celui qui a recueilli les documens les plus D d a certains et les plus complets. Après avoir rapporté sur l'antique origine de ce monument des fables qui prouvent qu'elle se perd dans la nuit des temps, il indique les empereurs romains et les princes musulmans qui le firent nettoyer et recreaser. Il nous apprend que ce canal étoit d'une grande utilité aux habitans du Herdjax et des deux villes sacrées, auxquels il procuroit en abondance toutes les productions de l'Egypte. Mais en 145 de l'Hégire (762 de Jésus - Christ), le khalyfe Aboù Dja'far al - Manssoùr le fit combler, afin de réduire par la famine un rebelle qui avoit fait soulever une grande partie du Hhedjax,

Le texte et la traduction de ce texte sont suivis de renseignemens puisés dans d'autres écrivains arabes et dans les voyageurs les plus estimés. Le même Al-Maquyzy et Aboùl-Féda, ont fourni à l'auteur une description fort étendue de la ville de Qolzoum qui a précédé celle de Suez, auprès de laquelle aboutissoit le canal d'Egypte. Il a recueilli aussi les témoignages de plusieurs géographes arabes, qui confirment de la manière la plus positive, la justesse de la conjecture formée par M. Gosselin touchant l'existence successive de deux villes nottimées Qolzoum.

Dans le tome VII, p. 241-308 de la même Collection.

Recuent des usages (et cérémonies) établis pour le offrandes et sacrifices des Mantchoux, rédigé par ordre de l'Empereur (ou Rituel des Mantchoux), avec dix planches, représentant 65 instrumens et ustensiles du culte chamanique.

La traduction est placée en regard du texte mantchou.

Dans le t. VIII, p. 1°16-131, de la même collection.

Table chronologique des crues du Nil les plus remarquables, depuis l'an 23 jusqu'en 922 de l'Hégire (613-1517 de J. C.), tirée de la cosmographie de Mohhammed ben Ayâs.

Malgré le peu de consiance que méritent les proclamations du gardien du Méqyàs, qui indique les crues du Nil, cette table peut avoir quelque utilité, et même quelque intérêt à cause des détails qu'on y trouve relativement aux famines, pestes et autres sléaux occasionnés par la surabondance ou l'insussi-sance des crues.

Cette Table est précédée d'une analyse et d'extraits de la même cosmographie collationnés sur trois exemplaires.

#### NOTA,

La Description du canal de Suez, le Rituel des Mantchoux, » la Table chronologique des inondations du Nil, peuvent être » regardés comme des ouvrages complets, et qui étoient d'au-» tant plus susceptibles de concourir pour les prix décennaux, » que l'on ne peut pas même supposer que Sa Majesté ait » eu l'intention d'exiger que l'on traduisit en entier les trois » volumes in-folio d'Al-Maqryzy, les six taos du Rituel des » Mantchoux, etc. Il s'agissoit, sans doute, de tirer de ces » volumineuses compilations un ouvrage complet; et cependant » on a enveloppé ceux dont il s'agit dans l'anathème lancé » contre les Extraits. Cet anathème, à la vérité, n'a pas » été irrévocable pour tous les concurrens.... Mais je ne » m'appesantirai pas plus long-temps là-dessus. Il me suffit de » consigner ici cette observation, et je persisterai dans le » silence que j'ai gardé pendant toute la discussion qui a eu » lieu dans la troislème classe de l'Institut dont j'ai l'hon-» neur d'être membre, et où je n'ai pas cru conséquem-» ment pouvoir discuter mes propres intérêts. » (L-s.)

Recherches asiatiques, ou Mémoires de la Société établie au Bengale, pour faire des recherches sur l'histoire, les antiquités, les sciences, les arts et la littérature de l'Asie, revus et enrichis de notes par L. Langlès pour la partie orientale, et par MM. Delambre, Cuvier, de Lamark, Ollivier, pour les sciences exactes et naturelles, etc. Paris, Imprimerie Impériale, 1804, les deux premiers vol. in-4°.

Les manuscrits orientaux de la Bibliothèque Impériale ont fourni de nombreuses notes pour cet ouvrage qu'on a tâché de mettre au niveau des connoissances acquises par les savans Anglais eux-mêmes et les autres orientalistes de l'Europe, depuis la publication de ces deux volumes à Calcutta. Tous les textes arabes, persans, tibétaires, éthiopiens, samskrits, cités dans les additions, sont imprimés en caractères originaux: on a même gravé exprès, et sous la direction de M. L., un caractère bengaly, qui ne le cède pas en beauté à celui de Calcutta.

Mémoire sur Alexandrie, sur la bibliothèque de cette ville, etc.;

- = sur les pyramides et sur le sphinx;
- sur les différens nilomètres de l'Egypte;
- sur les Oasis et la langue que l'on y parle.

Ces différens mémoires dont les quatre premiers se trouvent à la suite de la nouvelle édition du Voyage de Norden, publiée par M. L. en trois vol. in-4°., et le quatrième à la fin du Voyage de Hornemann, publié également par lui en deux vol. in-8°., sont entièrement composés d'extraits de différens auteurs arabes, principalement d'Al-Magryzy.

Monumens anciens et modernes de l'Hindoustan en cent cinquante planches, décrits avec des recherches sur l'époque de leur fondation; une Notice géographique et une Notice historique de cette confrée.

Il existe de nobles restes de l'architecture des Hindous et des Musulmans, et je ne serois pas éloigné de croire que ces mêmes ruines fourniront à nos architectes de nouvelles idees du beau et da sublime.

Sir VVIIIAM JONES.

Trois vol. in-4°, ornés de 150 planches.

#### PLAN DE L'OUVRAGE

Les doutes élevés depuis quelque temps par plusieurs savans, touchant la haute antiquité qu'on attribue en général aux monumens d'architecture et de sculpture hindous, les preuves et les raisonnemens que cessavans présentent à l'appui de leur scepticisme, semblent donner à ces monumens un nouveau degré d'importance et d'intérêt, puisqu'ils deviennent maintenant des objets de recherches et de discussions aussi curieuses que profondes. Nous n'avons pas la prétention de résoudre une question qui nous semble devoir rester encore long-temps indécise; mais l'on me saura gré, peut-être, d'avoir recueilli avec soin et de présenter sous un seul point de vue les pièces littéraires et monumentales de cet important débat. Quel qu'en soit le résultat, on ne pourra contester aux monumens dont il s'agit la majesté des masses. l'originalité, la variété, quelquesois même l'élégance des sormes; peut-être sera-t-on aussi surpris de leurs nombreuses mais inexplicables conformités avec ceux de l'Egypte et du Mexique; conformités que nous aurons soin d'indiquer toutes les sois qu'elles nous paroîtront assez frappantes pour que l'on ne puisse nous soupçonner de prévention ou de système.

L'extrême difficulté, disons même l'impossibilité de ranger suivant l'ordre chronologique ces antiques monumens d'architecture et de sculpture, nous a déterminés à les présenter dans cet ouvrage selon leur position géographique et respective du midi au nord.

Combien nous regrettons de ne pouvoir donner seulement la simple nomenclature des contrées, abondantes en monumens, et fertiles en grands souvenirs, que nous aurons à parcourir, en passant alternativement de la côte de Coromandel à celle de Malabar, en parcourant le Bengale et le Béhâr, province qui, comme semble même l'indiquer la signification de son nom (Béhâr ou Véhâr, pagode), passe pour avoir été le berceau ou au moins le chef-lieu de la religion de Brahmâ.

Non loin de cette province, nous trouverons une ville encore plus recommandable par l'érudition de ses Brâhmanes que par ses antiquités; et c'est là que nous voulions terminer notre promenade scientifique à travers l'Hindoustân. Bénarès doit être en effet le but de tous ceux qui, fidèles et modestes imitateurs des philosophes grecs, persans, arabes et tibétains, recherchent avec plus d'avidité la science des Indiens que les produits de

leur sol ou de leur industrie: mais à quels reproches ne nous exposerions-nous pas si le lecteur cherehoit vainement le nom de Dehly sur notre carte, et quelques détails relatifs à cette capitale de l'Hindoustan dans notre texte? Les monumens qu'elle contient sont. j'en conviens, très modernes; mais, loin de les exclure, le titre et le plan de notre ouvrage semblent nous prescrire de choisir parmi les monumens élevés par les Musulmans et même par les Européens, ceux que leur exécution et que leur site pittoresque surfout. rendent dignes d'une attention particulière. Ces trois styles d'architecture et de sculpture, dont les différences sont fortement tranchées, répandront une grande variété dans nos gravures, et nous ont paru exiger un peu plus qu'un texte purement explicatif. Nous essaierons donc de donner quelques notions géographiques sur les contrées où sont situés ces monumens, de découvrir l'époque à laquelle ils furent élevés, le nom de leurs fondateurs, et d'indiquer leur destination. Nous croyons que cette partie de notre travail; dont il est aisé d'ailleurs de sentir toute l'importance, eût été en général peu intelligible, si nous ne l'eussions fait précéder d'une Notice géographique et d'une Notice historique de l'Hindoustan, ancien et moderne. La première des deux notices, accompagnée d'une grande carte, en deux feuilles, dressée d'après celles de MM. Rennellet Arrowsmith, par M. Lapie, capitaine ingénieur, présentera la division ancienne de l'Inde, conformément au système des Brahmanes, et une description abrégée de l'Inde moderne. Quelques portraits des monarques les plus célèbres de cet empire, Hindous et Musulmans, gravés d'après des miniatures exécutées par des artistes indiens, orneront la seconde partie. Nous tâcherons d'y présenter avec exactitude et clarté, autant qu'il dépendra de nous, le très-petit nombre de documens historiques que renferment les ouvragessamskrits, parmi lesquels, tout nombreux et variés qu'ils sont, il ne se trouve pas une seule histoire proprement dite, ni un seul traité géographique: cette remarque est d'autant plus décourageante qu'elle est rigoureusement vraie.

Nous réservons pour le Discours préliminaire, qui formera une espèce d'Introduction à tout l'ouvrage, le précis analytique des principales cosmogonies des Hindous, de leurs dogmes religieux, de leurs nombreux systèmes philosophiques. Ces recherches et les rapprochemens qui en résulteront, ne nous empêcheront pas de jeter un coup d'œil rapide sur la littérature samskrite, les avantages que présente l'étude de cette langue, ainsi que la connoissance des caractères dévanagary (ou sacrés), dont on se sert pour l'écrire.

Ce plan, comme on voit, n'a rien de commun avec celui qu'ont adopté MM. Gough, Crawfurd, Holmes, Hodges, Colebrooke, Pennant, Maurice et Daniell, pour des ouvrages relatifs, comme le nôtre, aux monumens d'architecture et de sculpture hindous. Loin de prétendre, par cette observation, déprécier des travaux dont nous sentons, peut-être mieux que qui que ce soit, toute l'importance, nous saisissons avec empressement l'occasion de payer auxauteurs un tribut public

et bien sincère d'estime et de reconnoissance; et nous prenons ici l'engagement solennel de les citer très-exactement toutes les fois que nous les mettrons à contribution.

A ces citations. nous en joindrons d'autres qui auront aussi leur intérêt et leur autorité. La connoissance de quelques langues asiatiques nous ouvre une mine jusqu'à présent trop peu exploitée, surtout en France. Pourse former une idée des immenses richesses que renferme cette mine presque vierge, il suffit de parcourir rapidement le Catalogue des manuscrits orientaux de notre Bibliothèque Impériale, celui des manuscrits de S. Germain – des – Prés, de MM. Genty, Brueix, Anquetil du Perron, etc. etc., dont cette Bibliothèque s'est enrichie successivement; enfin le Catalogue des manuscrits samskrits et bengalis, de la même Bibliothèque, publié dernièrement en un volume in –8°.

Après avoir vanté, avec raison, les inappréciables ressources que nous trouvons dans la plus nombreuse et surtout dans la plus précieuse collection de manuscrits orientaux qui ait jamais été formée dans toute l'Europe, et qui existe maintenant dans le monde entier; collection que nous voyons depuis plus de vingt ans prendre chaque jour de nouveaux accroissemens, ne seroit-il pas inconvenant, peut-être même ridicule, de citer notre bibliothèque particulière, puisque nous n'avons épargné ni recherches, ni sacrifices, pour rassembler tous les ouvrages relatifs à la littérature orientale, textes originaux ou traductions publiés en Europe et en Asie? Nous croyons pouvoir au moins indiquer ici nominativement, à cause de son impor-

tance, un précieux manuscrit persan que nous possédores. Il est autographe, et nous osons dire unique; car le petit nombre de copies qu'on a essayé d'en tirer sont es devoient être très-imparfaites, à cause de l'énorme quantité de tableaux statistiques, de tables, de chiffres. qu'il contient. Cet ouvrage, intitulé Ayin Akbery, ou Institutes d'Akbar, renferme la description de l'Inde; description la plus complète et la plus minutieuse qu'on ait jamais faite d'aucune autre contrée. L'idée et le plan de ce bel ouvrage furent conçus par le grand moghol Akbar, qui en confia l'exécution à son premier vézyr, Aboùl-Fazel, célèbre encore aujourd'hui dans l'Hindoustân par son immense érudition, et par la protection que trouvoient auprès de lui tous ceux qui cultivoient les sciences, les lettres ou les arts. On peut juger des heureux résultats qu'il obtint lui-même de son zèle et de ses soins généreux, par l'exécution de notre manuscrit, soit pour la partie littéraire, soit pour la peinture et l'écriture: c'est le même qui fut présenté à Akbar en 1596, et que l'on conservoit dans la bibliothèque impériale de Dehly. Un concours de circonstances assez extraordinaires, dont je rendrai compte, l'a fait passer de cette bibliothèque dans la mienne, où je le garde comme le gage de l'amitié qui m'unissoit à un brave et savant officier, l'un des premiers fondateurs de l'académie de Calcutta. Au reste, on peut se former une idée de l'importance de l'Ayin Akbery, par l'abrégé traduit sur une copie peu exacte et publié en anglais, à Calcutta, par M. Gladwin, en 1783-6, vois petits volumes in-4°, réimprimé à Londres, sous

le même format et in-8°, 2 vol., et par les extraits, en caractères originaux, accompagnés de la traduction, qui sont répandus dans le cours des notes et additions que j'ai faites à la traduction française des deux premiers volumes des Recherches asiatiques, pag. 14.

Les relations religieuses et politiques qui subsistent depuis un temps immémorial entre l'Hindoustân et le pays de Kachemyr nous auroient peut-être déterminés à faire une excursion jusque dans cette délicieuse contrée, nommée, avec raison, le paradis de l'Hindoustan; mais les monumens que Bernier et Forster ont remarqués dans cette espèce de vallée sont si peu nombreux et surtout si peu importans! En outre, lancés une fois au-delà des limites de l'Hindoustân proprement dit, le moyen de résister au désir de faire d'autres excursions, dont le résultat eût été bien plus satisfaisant que celle que nous aurions entreprise à travers les montagnes presque inaccessibles qui défendent l'entrée du Kachemyr. L'île de Ceylan, celles de Java et de Sumatra, le pays des Birmans, le royaume d'Ava, celui du Peygou, ont de grands droits, par les monumens qu'ils renferment et dont nous possédons de nombreux dessins, à l'attention des savans et des artistes. Nous ne renonçons pourtant pas à l'espoir d'en former un appendice à l'ouvrage que nous allons publier, et vers lequel nous devons aujourd'hui diriger exclusivement toute notre attention et tous nos soins.

Il sera composé de cent cinquante planches, d'une carte géographique, en deux feuilles, format colombier, et d'environ 640 pages de texte; le tout distribué en trois volumes in-4°, nom de Jésus.

Le nom de M. Lapie, et ceux des deux géographes qu'il prend pour guides, répondent assez de l'exactitude de la carte, dont il veut bien également surveiller la gravure.

FIN.

## **CATALOGUE**

DES OUVRAGES QUI SE TROUVENT CHEZ LE NORMANT, IMPRIMEUR-LIBRAIRE, RUE DE SEINE, N°. 8, PRÈS LE PONT DES ARTS.

Le même Libraire se charge de fournir tous les ouvrages annoncés dans le Journal de l'Empire, et de remplir les commissions en librairie, tant ancienne que moderne, en estampes et musique. Par ses relations, il peut procurer toutes les nouveautés qui paroissent, soit à Paris, soit dans l'étranger. Il se charge aussi des abonnemens aux Journaux qui s'impriment à Paris.

| Nouveau Dictionnaire Français-Latin, composé sur le plan du                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport Dictionnaire Latin Francis and E. M. W.                                                                                                                                                                        |
| Nouveau Dictionnaire Latin-Français; par Fr. Noël, inspecteur-<br>général des études, et où se trouvent l'etymologie des mots fran-                                                                                      |
| général des études, et ou se trouvent l'étymologie des mots fran-                                                                                                                                                        |
| çais, leur définition, leur sens propre et figuré, et leurs accep-                                                                                                                                                       |
| tions diverses, rendues en latin par de nombreux exemples choisis                                                                                                                                                        |
| tions diverses, rendues en latin par de nombreux exemples choisis<br>avec soin et vérifiés sur les originaux. Quatrième édit. Un vol.                                                                                    |
| grand in-8°., de plus de 1000 pages, imprimé en petit-texte, sur                                                                                                                                                         |
| trois colonnes, on families                                                                                                                                                                                              |
| trois colonnes; en feuilles                                                                                                                                                                                              |
| Refle en parchemin                                                                                                                                                                                                       |
| Relié en basane                                                                                                                                                                                                          |
| Le même, un vol. in-4°., pap. fin, broché 15 fr.                                                                                                                                                                         |
| Relié en veau, fil                                                                                                                                                                                                       |
| Nouveau Dictionnaire Latin-Français, composé sur le plan du                                                                                                                                                              |
| Magnum totius latinitatis Lexicon Facciolati, où se trouvent                                                                                                                                                             |
| Relié en veau, fil                                                                                                                                                                                                       |
| gie, leur sens propre et figuré, et leurs acceptions diverses justi-                                                                                                                                                     |
| C' and a resultane anomalas shaisis and asia a 'c'                                                                                                                                                                       |
| les originaux. Par Fr. Noël, inspecteur-général des études, etc. Cinquième édition, revue et corrigée. Un vol. in-80., de plus de 1000 pag., impr. en petit-texte, sur 3 colonnes; en feuilles. 6 fr. Relié en parchemin |
| Cinquième édition regue et comigée IIn rel in 90 de 11 de 1                                                                                                                                                              |
| Cinquiente edition, revue et corriges. On voi. m-oc., de plus de                                                                                                                                                         |
| 1000 pag., impr. en peut-texte, sur 5 cotonnes; en teutiles. 6 fr.                                                                                                                                                       |
| Relie en parchemin 7 fr.                                                                                                                                                                                                 |
| Relié en basane 7 fr. 50 c.                                                                                                                                                                                              |
| The interite, an voicing at the paper and proceeds.                                                                                                                                                                      |
| Relié en veau, fil                                                                                                                                                                                                       |
| Relié en veau, fil                                                                                                                                                                                                       |
| français, fait sur le plan du Magnum Dictionnarium Poeticum du P. Vanière, enrichi d'exemples et de citations tirées des meilleurs poètes latins, anciens et modernes; par M. Noël, membre                               |
| du P. Vanière enrichi d'exemples et de citations tirées des mail                                                                                                                                                         |
| Leure moétes letine enviene et modernes e nen M. Noël mombre                                                                                                                                                             |
| de la Tarian d'Hannour increcteur cookel conseilles auti                                                                                                                                                                 |
| de la Légion-d'Honneur, inspecteur-général, conseiller ordi-<br>naire de l'Université impériale, de plusieurs sociétés savantes.                                                                                         |
| parte de l'autiversité imperiate, de pruneurs sociétés savantes.                                                                                                                                                         |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                 |

Digitized by Google

| Un vol. grand in-8°., de près de 1000 pag., imprimé en petit-texte,                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sur deux colonnes; en feuilles 6 fr.                                                                                                                  |
| Relié en parchemin                                                                                                                                    |
| sur deux colonnes; en feuilles                                                                                                                        |
| Le même, un vol. in-40., papier fin, broché 15 fr.                                                                                                    |
| Relié, veau, filets                                                                                                                                   |
| Relié, veau, filets                                                                                                                                   |
| rus Linguæ Græcæ, de Henri Etienne, où se trouvent tous les                                                                                           |
| mots des différens âges de la langue grecque, leur étymologie,                                                                                        |
| leur sens propre et figuré, et leurs diverses acceptions justifiées par                                                                               |
| des exemples; par M. J. Planche. Un vol. grand in-80., de près                                                                                        |
| de 1500 pages, petit-texte, à trois colonnes, broché 16 fr.                                                                                           |
| Relié en parchemin 17 fr. 50 c.                                                                                                                       |
| Relié en basane                                                                                                                                       |
| Dictionnaire de la Fable, ou Mythologie grecque, latine, égyp-                                                                                        |
| Relié en parchemin                                                                                                                                    |
| meiane, scandinave, iconologique, etc. Troisieme edition, re-                                                                                         |
| vue, corrigée et considérablement augmentée; par Fr. Noël,                                                                                            |
| inspecteur-général de l'instruction publique, ancien professeur de<br>belles-lettres dans l'Université de Paris. Deux forts vol. in-8°., im-          |
| belles-lettres dans l'Université de Paris. Deux forts vol. in-8°., im-                                                                                |
| - primés sur deux colonnes, et ornés d'une figure allégorique, gra-                                                                                   |
| vée d'apres le dessin de Girodet                                                                                                                      |
| Lecons de Litterature et de Morale, ou Recueil, en prose et en vers,                                                                                  |
| des plus beaux morceaux de notre langue, dans la littérature des                                                                                      |
| deux derniers siècles; ouvrage classique adopté par l'Univer-                                                                                         |
| sité pour les lyrées et les écoles secondaires, et à l'usage de tous                                                                                  |
| les autres établissemens d'instruction, publics et particuliers, de l'un et de l'autre sexe. Par Fr. Noël, inspecteur-général de                      |
| de l'un et de l'autre sexe. Par le l'. Inspecteur - general de                                                                                        |
| l'instruction publique; et Fr. de Laplace, professeur de belles-<br>lettres dans l'Université de Paris. Nouvelle édition, revue et corri-             |
| of Dour rol in 8°                                                                                                                                     |
| gée. Deux vol. in-8°                                                                                                                                  |
| en prose, des plus beaux morceaux des auteurs latins anciens,                                                                                         |
| · avec des modèles d'exercices par Rollin : à l'usage des classes de                                                                                  |
| troisième et de seconde. Ouvrage classique adonté par l'Université                                                                                    |
| pour les lycées et écoles secondaires. Par MM. Noël et de Laplace.                                                                                    |
| Deux vol. in-8°                                                                                                                                       |
| troisième et de seconde. Ouvrage classique adopté par l'Université pour les lytées et écoles secondaires. Par MM. Noël et de Laplace. Deux vol. in-8° |
| Sept vol. in-8°., de 600 pages chacun, imprimés sur papier fin                                                                                        |
| d'Angoulême; le texte en caractère dit Gioéro, les Commentaires                                                                                       |
| en caractère dit Petit-Romain. Cette édition est ornée de titres en                                                                                   |
| taille-douce, et de gravures dessinées par E. B. Garnier, gravées                                                                                     |
| par A. Saint-Aubin, P. P. Choffard et Masquelier 66 fr.                                                                                               |
| Les mêmes, pap. velin, fig. avant la lettre 120 fig.                                                                                                  |
| Les mêmes, pap. vélin, fig. avant la lettre                                                                                                           |
| chacun, ornés du portrait de l'auteur, d'après Ayed, et gravé par                                                                                     |
| A. Saint-Aubin, Imprimes sur pamer fin d'Angoulème, carac-<br>tères dits Cicero et Philosophie.                                                       |
| teres dits Cicero et Philosophie                                                                                                                      |
| Les mêmes, papier ordinaire                                                                                                                           |

| ( · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les Martyrs, ou le Triomphe de la Religion Chrétienne; par M. F. A. de Chateaubriand. Troisième édition, précédée d'un examen, avec des remarques sur chaque livre, et des fragmens du Voyage de l'auteur en Grèce et à Jérusalem. Trois vol. in-8° 15 fr. Génie du Christianisme, ou Beautés de la Religion Chrétienne; par F. A. de Chateaubriand. Sixième édition. Neuf vol. in-18 fig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A COLUMN TO THE TOTAL COLUMN TO THE TAXABLE PARTY OF TAXABL |
| Abrégé de la Mythologie universelle, ou Dictionnaire de la Fable, adopté par l'Université pour les Lycées et les Écoles secondaires; par Fr. Noël. Un vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| in to de 650 nor netit-texts à deux colonnés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Idem, relié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ami (l') des Malades de la Campagne, ou Indication des différens Remèdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| simples, avec la manière de reconstruire un repoussoir ou bouton élas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tique, pour contenir les hernies ou descentes, plus simplement et plu<br>commodément qu'avec les bandages ordinaires, etc. etc. Par Poinsot. Second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| édition. Un vol. in-8°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| édition. Un vol. in-8°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| des Actes et des Epitres des Apôtres, et de l'Apocalypse de saint Jean; pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M. l'abbé Duquesne. Huit vol. in-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arithmétique complète et démontrée dans les cas possibles; ouvrage très                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| intéressant pour la jeunesse, et fort utile à ceux qui enseignent cett<br>science, ainsi qu'aux gens d'affaires en général; par Bardoux, maître                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| écrivain et arithméticien. Nouvelle édition, dédiée à S. M. l'Empereur e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Boi Un vol. in-8°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Art (l') de Brasser, traduit de l'anglais de M. Combrune, renfermant le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| principes de la théorie et ceux de la pratique. Un vol. in-8° 4 is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Atala-Rene: par F. A. de Chateaubriand. Douzieme et dernière édition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| très-bien imprimée sur papier fin d'Angoulème, ornée de six gravures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dessinces par E. B. Garnier, et gravees par F. F. Guonard. On voi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dessinces par E. B. Garnier, et gravées par P. P. Choffard. Un vol<br>in-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| dans toutes les parties du globe, particulièrement à la fin du regne d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Louis XIV, et au moment de la révolution : depuis 1716 jusqu'à 1788; pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arnould. Deuxième édition. Deux vol. in-8° et atlas in-4°. 10 fr. 50 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Banque (la) rendue facile aux principales nations de l'Europe, suivie d'un Nou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

veau Traité de l'achat et de la vente des matières d'or et d'argent, avec l'Art de tenir les livres en parties doubles; par Giraudeau l'ainé, négociant. Dernière édition, absolument resondue et corrigée avec soin; précédée des tableaux des poids, mesures et monnoies de France, comparatifs

tiques et notes en français; adopté par l'Université pour les Lycées et les Ecoles secondaires. Par MM. Fr. Noël et Delaplace. Un vol. in-12. . 3 fr. Concordance de l'Annuaire de la République française avec le Calendrier Grégorien, formant 178 Tableaux, qui commencent le 22 septembre 1793 (1° vendémiaire an II.), et se terminent au 31 décembre 1794 (10 nivose an XLVI) trente-deux ans après la suppression du calendrier républicain; avec la fixation des Fêtes mobiles et la dénomination des Jours et des Saints de l'Era Grégorienne, pour toute cette durée; précédée des Lois, Décrets,

'Arrêtés, Instructions et Discours des Orateurs du Gouvernement; ouvrage indispensable à tous les corps administratifs, aux tribunaux, fonctionnaires publics, négocians, etc. etc.; par Jn. Ls. Rosas. Un vol. in-8°... 3 fr. Cours complet de Latinité, ou Extraits des auteurs latins, accompagnés des meilleures traductions françaises, pour fournir des matières de thèmes, de versions ou de compositions, aux prosesseurs de sixième, de cinquième, de quatrieme, de troisième, de seconde et de rhétorique; par l'abbé Paul. Cinq Cours de Littérature ancienne et moderne, ou Lycée; par La Harpe. Seize vol. Cuisinier Impérial (le), ou l'Art de faire la Cuisine et la Pâtisserie, pour toutes les fortunes; avec la manière de servir à table, depuis vingt jusqu'à soixante couverts. Par A. Viard. Quatrième édition, augmentée d'un grand nombre d'articles concernant l'office et les macaronis, et suivie d'une grande table des matières mieux ordonnée que la première. Un vol. rurale et politique d'Arthur Young, traduit de l'anglais par MM. Lamarre, Benoît et Billecocq, avec des notes par M. Delalaure, coopérateur du Cours d'Agriculture de l'abbé Rozier; avec des planches en taille-douce. Démonstrations élémentaires de Botanique, contenant les principes généraux de cette science, les fondemens des méthodes, et les élémens de la physique des végétaux, la description des plantes les plus communes, les plus curieuses, les plus utiles, rangées suivant la méthode de Tournefort et celle de Linné; leurs usages et leurs propriétés, etc. etc. Nouvelle édition. On y a Dictionnaire de l'élocution française, contenant les principes de grammaire, rhétorique, syntaxe, construction, Méthode de composition, prononciation, orthographe, et généralement les règles nécessaires pour écrire et parler correctement le français, soit en prose, soit en vers. Nouvelle édition, revue et considérablement augmentée par A. Fontenay. Deux vol. in-8°. . 12 fr. Dictionnaire Géographique, ou Description des quatre Parties du Monde; par Vosgien. Nouvelle édition, augmentée et entierement resondue, ren-fermant les changemens survenus par suite des différens traités, jusques et y compris celui de Vienne, du mois d'octobre 1807, par Giraud, avec cartes. Elémens de l'Histoire de France; par l'abbé Millot. Trois vol. in-12. 7fr. 50c. Elémens d'Histoire générale, contenant l'Histoire ancienne et l'Histoire romaine; par l'abbé Millot. Nouvelle édition. Neuf vol. in-12. 22 fr. 50. Elémens de la Langue turque, ou Tables analytiques de la Langue nouvelle, avec leur développement; par Viguier. Ouvrage imprimé à Constantinople. Essai sur les Voix de la Langue française, ou Recherches sur l'accent proso-dique des voyelles; suivi d'un Traité ou Examen analytique de la phrase et de la période, par leurs membres ou parties constitutives; par P. Morel. S. Em. Mgr. le cardinal Maury, archevêque, évêque de Montesiascone et de Corneto, avec portrait. Nouvelle édition. Deux vol. in-8°.... 15 fra

Etudes convenables aux Demoiselles, à l'usage des écoles et des pensions. Nouvelle édition, revue, corrigée, et augmentée d'un Abrégé de Géographie; dance des quatre Evangélistes. Quatrième édition. Huit vol. in-12. . 20 fr. France (la) sous ses Rois; Essai historique sur les causes qui ont préparé et consommé la chute des trois premières dynasties; par A. H. Dampmartin-Italienne ; par G. Biagioli. Deuxième édition, revue par l'auteur dans les précédée d'un Essai sur l'origine et les progrès de la langue française. Par Petitot. Un vol. in-8°. Deuxième édition . . . . . . . . . . . . . . 5 fr. Histoire des Animaux, d'Aristote, avec la traduction française; par le Camus, Histoire du Bas Empire, depuis Constantin jusqu'à la prise de Constantinople, en 1453, par Jacques-Corentin Royou. Quatre vol. in-80. . . . . 20 fr. Histoire des Empereurs Romains, depuis Auguste jusqu'à Constantin-Chlore, père de Constantin; suivie d'une Notice sur la vie des Impératrices Ro-Histoire naturelle de Buffon, classée par ordres, genres et espèces. d'après le système de Linné, avec les caractères génériques et la nomenclature lin-néenne; par Réné-Richard Castel, et C. M. Patrin. Nouvelle éditiontrès-bien imprimée par Crapelet, sur carré fin d'Angoulême, et ornée de 245 planches, dessinées d'après nature, par M. Desève, et gravées avec soin; en 31 vol. grand in-18, de 350 pag. chacun, broch. . . . . . . . . . . 67 fr. 50 e. Histoire des Révolutions de Perse, pendant la durée du dix-huitième siècle de l'ère chrétienne; précédée d'un Abrégé de tout ce qui s'est passé de remarquable dans cet Empire, depuis l'époque de sa première fondation par reproche. Par M. Guyard de Berville. Nouv. édit. Un vol. in-8°. 2fr. 50 c. Histoire de Bertrand du Guesclin, comte de Longueville, connétable de France; par M. Guyard de Berville. Nouv. édit. Deux vol. in-12. . . . 5 fc. Histoire des Gaulois, depuis leur origine jusqu'à leur mélange avec les Francs, et jusqu'aux commencemens de la monarchie française; par Jean Picot. l'établissement des colonies jusqu'à la réduction de la Grèce en province romaine; avec une Table chronologique, un vocabulaire et des cartes, à l'usage des jeunes gens des deux sexes. Par N. Foulon. Deuxième édition. romaine; par l'abbé de Vertot. Nouvelle édition. Trois vol. in-12. 7 fr. 50 c. Histoire des Empereurs romains, depuis Auguste jusqu'à Constantin; par Crevier. Nouvelle édition. Douze vol. in-12. . . . . . . . . . . . . 30 fr. Histoire des Guerres civiles de la République romaine, traduite du texte gree d'Appieu d'Alexandrie; par J. J. Combes-Dounous. Troisvol. in-8°. 24 fc.

ŧ

it

it

证明上点

性性

(a)

nd mi Pr

e d Sk

Mistoire des Lois sur le Mariage et sur le Divorce, depuis leur origine dans le droit civil et coutumier jusqu'à la fin du dix-huitieme siècle; par André Nou-Deuxième édition. Cinq vol. in-8°. et atlas composé de 29 cartes. . . 36 fr. Jérusalem délivrée, poème traduit de l'Italien. Nouvelle édition, revue, corrigée et enrichie de la vie du Tasse. Par Lebrun. Deux vol. in-12... 6 fr. Leçons d'un Père à ses Enfans, ou Recueil de Sentences et de Pensées morales, extraites des meilleurs auteurs latins et français. Nouvelle édition, des Notes historiques de M. Grouvelle. Trois vol. in-18..... 4 fr. 50 c. Lettres sur le Gouvernement, les Mœurs et les Usages en Portugal, écrites par Arthur William Costigan, officier irlandais, à son frère. Traduites de l'anglais. . . . . . . . . . . . . . 6 fr. Magasin (le) des Enfans. ou Dialogues d'une sage gouvernante avec ses élèves. France d'une famille émigrée; ouvrage où l'on trouve toutes les instructions nécessaires pour bâtir une maison de campagne, pour la meubler, pour y établir une chapelle, une bibliothèque, un laboratoire, un cabinet d'histoire naturelle, un jardin de plantes usuelles, etc.; et tous les détails relatifs à la bâtisse d'une ferme, à l'économie domestique, et à tous les genres de culture; par madame de Genlis. Trois vol. in 80..... 18 fr. Manière d'apprendre et d'enseigner; ouvrage traduit du latin du P. Joseph de Jouvency; par J. E. Lesortier. Un vol. in-12. . . . . . . . . 2 fr. 50 c. Manuel de la Banque, ouvrage dans lequel toutes les opérations possibles d'arbitrages, tant sur le papier que sur l'or, l'argent et les piastres, sont réduites, continués par M. Caussin de Perceval, professeur de langue arabe au Collége Impérial. Nouvelle édition. Neuf vol. in-18, de 450 pag. chacun, imprimés avec soin, en beaux caractères neufs, petit-romain gros œil, sur papier traites des meilleurs auteurs latins, avec des textes français qui lient les événemens entr'eux : ouvrage adopté par le conseil de l'Université impériale pour l'usage des cours d'humanité; par MM. Dumouchel et Gassaux. Cin-vétérinaire, etc.; ou Dictionnaire raisonné et universel d'Agriculture. Ou-vrage rédigé sur le plan de celui de feu l'abbé Rozier, duquel on a conservé tous les articles dont la bonté a été prouvée par l'expérience; par les Membres de la Section d'Agriculture de l'Institut de France, elc. etc. MM. Thouin, Parmentier, Huzard, Chaptal, Lacroix, Decandolle, etc. etc.

Treize vol. in-80., de cinq à six cents pages chacun, ornes de figures en taille-douce, et semblables à ceux du Nouveau Dictionnaire d'Histoire Na-de celui d'Alberti; par Joseph Martinelli. Troisième édition. . . . . 7 fr. Nouveau Dictionnaire universel des Synonymes de la langue française, contenant les synonymes de Gérard, Beauzée, Roubaud, d'Alembert, augmenté d'un grand nombre de nouveaux synonymes, et précédé d'une introductions par Guizot. Un vol. in-80., de plus de 1000 pages..... 10 fr. 50 c. Nouveau Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom par des talens, des vertus des forfaits, des erreurs, etc., depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours; avec des tables chronologiques, pour réduire en corps d'histoire les articles répandus dans ce Dictionnaire. Par L. M. Chaudon et F. A. Delandine. Treize vol. in-8°, ...... Nouveau Vocabulaire Français, où l'on a suivi l'orthographe du Dictionnaire de l'Académie, dans lequel on trouve de plus : un grand nombre de mots et d'acceptions de mots généralement reçus, et qu'on a distingués par une étoile; environ huit mille termes de sciences et arts; un vocabulaire géographique. Par de VVailly. Quatrième édition. Ouvrage adopté pour les lycées et les écoles secondaires. Un vol. in-8°. . . . . . . . . 7 fr. Nouvel Essai sur la Mégalantropogénésie, ou l'Art de faire des Enfans d'esprit qui deviennent de grands hommes; par Robert le jeune, docteur en méde-cine. Deuxième éditition, revue et augmentée. Deux vol. in-8°.... 9 fr. Œuvres de Molière, avec des Remarques grammaticales, des Avertissemens et des Observations sur chaque pièce; par M. Bret. Huit vol. in-12, fig. 24 fr. André Naigeon, de l'Institut national. Quinze vol. in-12..... 36 fr. Œuvres d'Homère, avec des remarques par P. J. Bitaubé, membre de l'Institut national. Nouv. éd. ornée d'un beau portrait d'Homère et du bouclier d'Achille, gravés par Saint-Auhin. Six vol. in-80., imprimés avec le plus grand soin, et sur très-beau papier. . . . . Œuvres de Virgile, traduction nouvelle; par M. René Binet, ancien recteur de l'Université de Paris. Deuxième édition. Quatre vol. in-12. . . . 12 fr. Oraisons choisies, les Catilinaires et les Livres de la Vieillesse et de l'Amitié. de Cicéron, traduits en français, le texte latin en regard. Nouvelle édition, revue et corrigée avec soin. Trois vol. in-12. . . . . . . . . . . . 7 fr. 50 c. Petit Cours de Littérature, à l'usage de l'un et de l'autre sexe, contenant une Dissertation sur l'art de bien lire, sur chaque genre de style; par M. Le des Hommes illustres de Plutarque; édition ornée de 40 portraits. Un vol. Psaumes nouvellement traduits sur l'hébreu, et mis dans leur ordre naturel, avec des explications et des notes critiques. On y a joint : les Cantiques évangéliques, et ceux de laudes selon le Bréviaire de Paris, également 

Nota. On vendra séparément les 1er et 20 volumes 9 fr. ; le 1er seul 4 fr.: Répertoire des Lois et des Arrêtés du Gouvernement, depuis 1789 à l'an XI, par ordre alphabétique, chronologique, et par classement des matières. Deuxième édition. Par Guillaume Beaulac, ancien avocat. Un vol. in 8°. de plus de 700 pag.; ouvrage indispensable à tous les gens de loi. . . . . 8 fr. Système de Chimie, de Thompson, traduit de l'anglais sur la troisième et dernière édition de Londres, en 1807, par M. Riffault, précédé d'une introduction considérable, enrichie d'observations, par M. Bertholet. Neuf vol. Théâtre de Schiller, trad. de l'allemand par Lamartelière. Deux vol. in-8°. 9 fr. Théàtre tragique d'Alexandre Soumarocow, trad. du russe, par Manuel-Léonard Traité éléme vire, ou Principes de Physique, fondés sur les connoissances les plus certaires, tant anciennes que modernes, et confirmés par l'expé-Traité des Etudes, ou manière d'enseigner et d'étudier les belles-lettres, par rapport à l'esprit et au cœur; par Rollin. Nouv. édit. Quatre vol. in-12. 10 fr. Vie de David Garrick, suivie de deux lettres de M. Noverre, à Voltaire, sur ce célèhre acteur. Un vol. in-12, avec le portrait . . . . . Vie de Georges VVashington, général en chef des Etats-Unis; par David Ramsay. Trad. de l'anglais. Un vol. in-8°., orné du portrait. . . . . 6 fr. Vies d'illustres Conquérans, comparés l'un à l'autre. Deux vol. in-12. . 3 fr. Vies (les) des Hommes illustres de Plutarque, traduites du grec par Amyot, avec des notes et des observations par MM. Brottier et Vauvilliers. Revues, corrigées et augmentées par E. Clavieg. Vingt-cinq vol. ornés de grayures et brochés en carton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 fr. Vocabulaire pour l'intelligence de l'Histoire moderne. Ouvrage nécessaire aux personnes qui veulent lire avec fruit l'histoire et les auteurs modernes. gouvernement, pendant les années IX et X (1801 et 1802), avec l'Histoire de la Traversée du capitaine Baudin, jusqu'au Port Louis de l'île Maurice; par J. B. Bory de Saint-Vincent. Trois vol. in-8°., avec un vol. in-4°. de 58 planches. oyage de decouverie a 1. Son a radia du violi et autour du manae, en trepris par ordre de S. M. Britannique, exécuté pendant les années 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 et 1795, par le capitaine Vancouver; traduit de l'anglais par Henry. Six vol. in. 50., dont un de fig. . . . . . . . . . 30 fr. Voyage dans les Alpes, précédé d'un Essai sur l'Histoire Naturelle des environs de Genève; par Horace-Bénédict de Saussure. Quatre vol. in-4°. . . . . . . . . . 45 fr. breviala et Narcisso y Barcelo; précédés d'un tableau de l'état actuel de ce pays, sous les rapports de la géographie, de la topographie, de la minéralogie, du commerce, de la littérature et des arts, des mœurs et des coutumes de ses habitans de toutes les classes; publiés à Londres en 1805, par John Skinner, d'après l'original espagnol; traduits par P. F. Henry; ornés d'un atlas de douze planches coloriées, et d'une belle carte du Pérou, dressée d'après Lacrue des documens les plus nouveaux, par l'Loie, ingénieur-géographes en les documens les plus nouveaux, par l'Loie, ingénieur-géographes en les locumens les plus nouveaux, par l'Eloie, ingénieur-géographes en les locumens les plus nouveaux, par l'Eloie, ingénieur-géographes en les locumens les plus nouveaux, par l'Eloie, ingénieur-géographes en les locumens les plus nouveaux, par l'Eloie, ingénieur-géographes en les plus nouveaux, par l'eloie, ingénieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génieur-génie

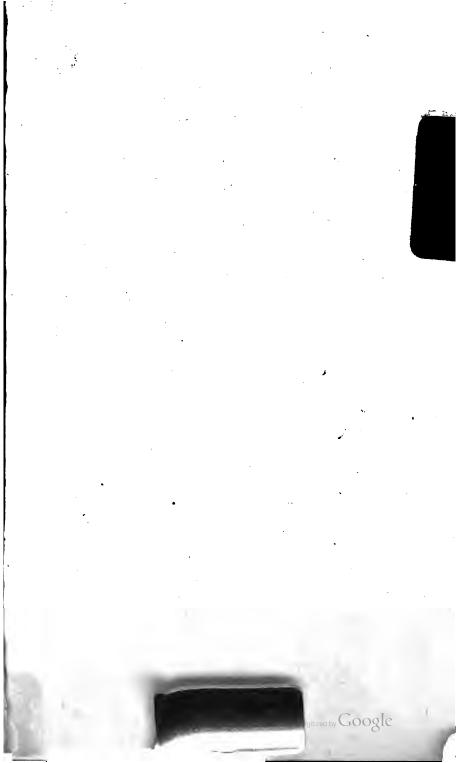

